## EXPÉDITION

SCIENTIFIQUE

# EN MÉSOPOTAMIE

# **EXPÉDITION**

SCIENTIFIQUE

# EN MÉSOPOTAMIE

#### EXÉCUTÉE PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT

DE 1851 A 1854

PAR MM, PULGENCE PRESNEL, FÉLIX THOMAS ET JULES OPPERT

PUBLIÉR SOUS LES AUSPICES DE S. EXC. M. LE MINISTRE D'ÉTAT ET DE LA MAISON DE L'EMPEREUR.

PAR JULES OPPERT

dulta resascentur.

TOME II

DÉCHIFFREMENT DES INSCRIPTIONS CUNÉIFORMES



PARIS IMPRIMERIE IMPÉRIALE

N DECE TIY



#### A LA MÉMOIRE DE LÉON FAUCHER

NEMBRE DE L'INSTITUT

ANCIEN MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

I PENDANT SON MINISTÈRE ORGANISA L'EXPÉRITION SCIENTIFICER DE MÉSOPOTAMIE



### PRÉFACE.

Des raisons puissantes, d'un ordre exceptionnel, me portent à faire paraître le second volume du présent ouvrage vant le premier, et, quoique cette anomalie doive être facilement comprise par ceux qui liront notre travail, il nous semble cependant utile de la justifier dès à présent par quelques mots d'explication.

Le 8 aut 1.85 i. M. Léon Faucher, membre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques), proposa e fit voter d'augence à l'Assemblée nationale un projet de loi ouvrant un crédit pour une expédition scientifique en Mésopotamie. Voulant porter à la connaissance du monde savant les résultats de ce voyage. S. E. M. Achille Fould, ministra d'État et de la maison de Elarpereur, ordonna, sur un rapport de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en 1856, la publication dout le présent volume forme la seconde partie.

Le premier volume, qui contiendra la relation du voyage, ainsi que les résultats archéologiques oblemus et par les fouilles et par l'evploration topographique de la Babylonie, ne pourra passer sous silence les données importantes fournies par les inscriptions de Babylonie et de Ninive, inscriptions découvertes en partie dans le cours de notre expédition. Pensant d'abord qu'une analyse succincte des textes canéformes topographiques pourrait suffire, javais cru devoir reféguer cette analyse dans la seconde partie du travail, oi elle devait être accomapagné d'autres recherches philologiques et archéologiques. C'est dans cette idée que je commençai, dès 1856, la rédaction du premier volume.

Admis, en mai 1856, à l'honneur de lire devant l'Acadénie des inscriptious et belles-lettres un travail sur les inscriptions cunéiformes, je compris, guidé par les lumières de l'illustre Compagnie, comme par les objections, en partie justifiées. que j'y rencontrai, qu'il ne s'agissait pas de l'interprétation de quelques textes, mais que j'avais, tout d'abord, à résoudre la question fondamentale, non pas seulement de l'application plus ou moins juste du système, mais de la solidité même des bases du déchiffrement.

La question ainsi posée, je résolus de modifier la publication, d'exclure du second volume divers mémoires qui, d'abord, devaient y trouver place, afin de le consacrer tout entier au déchiffrement des textes; et, comme, d'un autre côté, la lecture justifiée des inscriptions pouvait seule, aux yeux du public, autoriser les inductions que javais à tirer de leur témoignage, si précieux dans la partie historique et archéologique de l'ouvrage, je me déterminai à faire paraître le second volume avant le premier : en élété, je ne pouvais pac commencer la publication de l'Expédition en Mésopotamie par un travail dogmatique, pour ainsi dire, et entièrement du domaine de la philolègic comparée.

Ce moyen terme fut approuvé par la commission de surveillance instituée par M. le ministre d'État, et composée de M. de Mercey, chef de la division des Beauxarts, qui, depuis la naissance de l'Expédition jusqu'à ce jour, n'a pas cessé d'en soutenir les membres par son appui bienveillant et éclaire, ainsi que de MN. Guiguiant, Lenormant, Mohl, de Sauley et de Longpérier, membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui verront, je l'espère, que leurs conseils, aussi affectueux qu'autorisés, n'ont pas été sans fruit. Je crois devoir exprimer une égale reconnaissance à M. Alfred Maury, membre de l'Institut, qui a bien voulu contribuer, par ses observations, à donner à la rédaction française plus de clarté et plus de correction.

Je me plais aussi à rappeler l'appui que j'ai trouvé dans notre grand établissement typographique, dont les fonctionnaires ont tous concouru à aplanir les nombreux obstacles inséparables de l'exécution matérielle d'une œuvre aussi exceptionnellement difficile.

J. OPPERT.

### EXPÉDITION

SCIENTIFIQUE

# EN MÉSOPOTAMIE.

#### INTRODUCTION.

Dans la première partie de ce travail, j'ai dà souvent invoquer l'autorité des inscriptionhabyloniennes à l'appui des résultats topographiques et archéologiques auxquels je crois être parrenu. Il est temps que j'établisse l'exactitude de mes déchiffrements.

Mais, avant d'exposer le côté philologique de ces recherches, que fon me permette unobserpation. Cest unoiss sur les résultats acquis, solon moi, à la science, que ur les difiacultés combattues et surmontées, qu'il est juste de juger ce travail. Les progrès que ces recherches sont appelées à faire donnerou tu jour aux documents assyries, pour l'histoire de l'Humanité, une importance qu'on ne leur soupeonnait pas. Namuoins, nême daus l'état actuel de ces étuices, les conséquences suxquelles ju'il de conduit trouver, dans l'ethnologie autique, d'importantes applications qui sufficient à elles senles pour donner à l'Espédition scientifique de l'enne con Mésospatani de est tires à la recomnissance du monde savant.

En écrivant ces pages, je ne me fais que l'organe de la conviction qui animait notre regrettable chef, M. Fulgence Fresnel. Au milieu des difficultés nombreuses que nous avons cu à vaincre, il n'a jamais désespéré du succès, et m'a souvent encouragé à poursuivre l'interprétation des textes assyriens, dont il sentait mieur, qu'un autre toute l'importance.

Sì la claré ou la première qualité, et, pour ainsi dire, le première devoir de toute ouvrelitéraire, combien en doit-on pas l'esper dans des matières aussi neuves, olt l'oppritet plusrendin à contester qu'à admettre, pour des résultats qui sont naturellement exposés à la suppicion léglitus de lecteur imparallé Aussi dais-je, ai jui hiene campris na telche, n'aitucher, non-seulement à être clair, mais encore à faire preuve d'une parfaite sincérité, et voucer en toute humillét l'imperfection de nos commissions.

Toutefois, sans exagérer l'importance de mes résultats, je crois ponvoir avancer ici que j'ai été conduit à des faits positifs. Deux difficultés se présentaient : le déchiffrement des

caractères en eux-mêmes, et l'interprétation linguistique des textes. Or on peut se demander, en faisant abstraction de la seconde, si la première a été tranchée, et si la clef du déchiffrement est trouvée.

Pour pouvoir administrer la preuve de ce fait, et la rendre en quelque sorte palpable, je dois entrer dans quelques développements et résoudre une question préliminaire.

Comment s'est-on eru autorisé à tenter le déchiffrement des textes assyriens?
 En voici la réponse.

En voici la reponse

Longemps avant que la découverte de Ninive de trécéle l'existence d'une civilisation que no croyait à junis perdue, on avait d'ây, sun le savair, remoutré et origh plusieurs nis-criptions assyrieumes. A Persépoits, à Van, à Hanadam, à Bahylone, à Clésiphon, des veyageurs avaient trouve dès rettes en accatterés rétanges qu'ils avaient rapportés en Europe-pendant deux siècles, ces textes avaient, de temps à autre, vivement préoccupé les savants! mais étaient retait pour tous une lettre morte.

Les caractères qui entrent dans ces monuments épigraphiques offrent tous un élément commun dont une des extrémités est plus aigué que l'autre; il peut être comparé à un coin ou à une pointe de flèche.

Ces caractères, découverts depuis longtemps<sup>2</sup>, ne furent l'objet d'une attention sérieuse que vers la fin du xunt siècle. Le célebre voyageur Niebuhr copia plusieurs de ces monuments à Persépolis; il reconnut de prime abord trois systèmes différents d'écriture, mais toujours formés par le même élément, le com.

Niebuhr attribua bien aur Perses la rédaction de ces inscriptions, il distingua bien les trois différents alphabets; mais, ce qui pourra nous sembler étrange, il crut que les anciens rois -s'étaient doané une peine infinie pour s'immortaliser', en choisissant trois différents alphabets pour raconter leurs exploits.

Plus tard, on supposa avec raison que ces trois prétendus alpakets, qu'on rencontrait lusjours l'un à côté de l'autre et dans un même ordre invariable, exprimaient aussi frois langues différentes. Tant il est vrai que les faits les plus simples sont les plus difficiles à constater. On se flatta alors que le décluffement d'un de ces idiomes amènerait nécessairement à l'incellience des deux autres.

On admit l'existence à Persépolis, Hamadan et ailleurs, d'inscriptions trilingues; on supposa que desque langue était exprimée par un alphabet différent, mais formé par le même élément, le coin.

Les Persans modernes croient reconnaître dant le siariptiona cundiformes de Peuripdia si de Hamabalo les décrets de Djanahld et de Péridom. Qualque erronée que soit cette opinion, ella est amui ruisonnable que celle qui les attribue à Semiramis. Mais que dire de l'hypothèse de quelques touristes du densier sidele, qui, en rejetant l'origine humaine de ces documents, out cur devoir les reparder comme une œuvre de vers rongeurs? Nous ne ferious pas à cette opinion l'honneur de la citer, si elle ne prouvait une fois de plus, que, quelque absurde qu'elle soit, une hypothèse a toujours trouvé des défenseurs.

Le premier voyageur qui parla sérieusement de ces ins criptions fut Chardin.

Niebular, Vopage en Arabic, t. Il. p. 113.

C'est ce mot de coin qui a donné naissance à la désignation allemande de britehrift, au nom français eunéforme<sup>4</sup>. Ce dernier terme, composé d'après le, génie de la langue latine, est accepté pariout, et, quelque objection qu'on puisse faire contre sa précision, on n'a plus le droit de s'élever contre l'usage qui l'a consacré et vulgarisé.

Les historiens grees nomment l'écriture confiforme y péaquara àoroigna 2; nous verrous que cette désignation ne dit pas assez. On fait également meution de pià y péaquara de Balaylone; et, a nous possédions encore le traité que Démocrite d'Abdrée composs sur l'érriture servé de Balaylone, nous dévoilerions peut-être des mystères que nous n'avons pas encorpu pénétrer.

Ü. La découverte de Ninive prouva définitivement que le système d'écriture placé partout en troisième lieu est réellement cleui dont se revirent les Asyriemes. Les avants rétaitent doutés de ce fait, confirmé il y a quince ans seulement; mais on avait régligé er système à cause de l'apparent difficulté qui décourageil les savants, et fon s'était surtout appliqué à l'examen du premier genre d'écriture, qui paraissait et qui était en effet beaucoup plus facile à déchiffere.

Et c'est en réalité le déchiffrement du premier système qui seul a rendu possible l'interprétation des textes assyrieus.

Quel était cet alphabet? quelle était cette langue? quel était le peuple qui en fit usage? et comment est-on parvenu à répondre à ces questions?

On y a c'éc conduit par la simple hypothèse d'un érodit de Hanovre, ou, s' fon veut, par un de ces heureux hasards dout les houmes de griei ont sets le privilége. Nou insisterous d'antant plus sur le mérite de ces premiers travaux de George Frédéric Grotfend, qu'on a vould, duns ees d'entires temps, lui redever la paleu qu'il a mérité. Cest lui qui a le premier, et déjà en 1800 y. Trayé la voie au déchilfrement des inscriptions canéformes. Su manière de mocdère rapuelle l'Intaire de l'ord de Colomb. Voiei les aller des

'Tychsen, Grotefend et d'autres adoptérent le terme letin inseriptione cussatse, d'où les Anglais out formé l'expression barbare cussatés erriting. Ou dit sussi errore-headed actioner.

Le passage printipal (Hér. IV, LXXXX) est celui où it est dit que Dirair lit graves un deux siètes de marbre blanc une interpiètes comminentire de son argivilities expliques et de son passage du Bosphore. Il est évident que populparsa derripas signifie iri et que nous désignons par le moi eméforme. Sirribon distingue entre papaparsa dorigas (XIV, c. x) et populparsa wapones (XIV, csp., un): de même Arrien (And. I. H., ev. el. IV, C., xx).

Grotefend Iul. le 4 septembre 1801, son mémoire à la Société de Göttingue, et, dans la même séance. Heyne rendit compte des promiers déchiffrements des hiéroglyphes. Le amount de Graphad peril la Siria Peril de Propi de la regional peril la Siria Peril de La Regional peril de la Siria de La Regional peril de la Siria de La Regional peril de la Siria de La Regional Peril de la Regional

Nous avons vu qu'un des trois systèmes occupe invariablement la première place : de la Grotefend condust qu'il exprimait la langue des maltres de Persépolis. Une circonstance hurreuse rendit cette idie plus founde : il se trouva que ce premier genre d'écriture était le plus simple, et qu'il ne se composait que d'un nombre très-restricit de caractères. Du reste, Nichalte avait dési giugalé ce demire fait. En outre, le avant de Hanoure remarqua qu'il se trouvait, après certains assemblages de caractères, un coin oblique, dans lequel il crut voir un indicé de la séparation des mots.

En comparant les inscriptions des portes de Perépolis, Grotefend vit qu'il y en avait deux qui étaint presque identiques. Dans toutes les deux se trouvait souvent répété un not qu'il crut pouvoir interpréte par rei. La seule différence qui séparait ces deux document était celle-ci : la première inscription commençait par un groupe que nous nommerons (A), et que voiré:

La seconde inscription montrait, au commencement, le groupe (B):

Le reste des deux textes était presque semblable : seulement, dans le premier, se trouvait, au milieu, un groupe (C) :

La seconde inscription substituat à ce groupe C le mot A commençant le premier texte. Grotefend conclut que A, B, C étaient des noms propres, et qu'il avait devant lui une filiation dans laquelle C était le père de A, et A celui de B. Mais C n'était pas suivi du groupe si souvent répété, et que Grotefend regardant comme signifium troi. Le savant allement en infêr que C n'avait pas résefen, mais que sequement A avait findé une chanstic.

Mais quel pouvait être cc roi , et quel était son fils? Grotefend savait, par les auteurs anciens, que les rois de la race d'Achéménès avaient

Léchestein d'une inscription de Persépulis occupe plus de six pages in-octavo d'une tradection fééle queique un pour libre : le brat comfaint un «disouver que la pérée du temple de Deu de la mort aféresse un femmes rerêtuer d'habite de deuil cyo qué de Sar, riéne cuté; you remarque paresi les enheritations une phense comme celle-ci «L'armén du ciel mous abeuver de rinnige», et ch. — Hager, dans le Mondify anqueire, Aug., 180: 1 d dissertation en de methy depouveral fui-placement perspinate. — So Sary, dans sa letter de several fui-placement perspinate. — So Sary, dans sa letter de several fui-placement perspinate. — So Sary, dans sa letter de la comme de la co à M. Millin, Magusin encyclopédique, an xm, a rendu le premier justice à Grotefend.

Compares le Ménoire de Grotfend dans le citibre surrage de Herens: Idres ider de Publik und des Hendel der vernehmute Tolken der allen Helt, 1.1, "peries; eld. de 1800 til de Itali. — Minus de l'Orient, vol. "1, " 6. — Gioginger geliebre Anagrens, 1818, p. 186. — Compares Beliene dans les Trensactions of the Bundey Scriey; — Friend of India, 1818; — Questrely servictal magazine, 1819. constanti. le palsis de Persépolis : cette opinion avait déjà été exprimée par des vongeurs qui avaient visidi esse remarquables restes de l'antiquide aissidique. Parul les rois de Perse. Il n'y en avait que deux auxquels il pouvait attribuer la fondation d'une dynastie, Cyrus et Darins. Quant au premier, le mot A parut trup long pour peuvoir exprimer le nom de fou-dateur de l'empire, et, en outer, C et B auraient dé letr indentique, pareç que le pèret le fils de Cyrus s'appelèvent tous les deux Cambyse. En éliminant Cyrus, Grotefend se décida pour Barsis : il assimid donn le groupe C à Hystage, et B à Arrisch. Ils en int donn bardiment à épeler le groupe A, en consultant l'Iribreu urvr et les nons grecs Δαρασίνε et Δαρασίνε et Δαρασίνε et Δαρασίνε et Δαρασίνε et Δαρασίνε et de mairire suivante :

Des études ultérieures établirent qu'il ne s'était trompé qu'au sujet du signe (<-, qui représente y, et dont la valeur réelle ne fut reconnue que beaucoup plus tard par Jacquet.

Pour déchiffer le nom de Xerxès, l'ingénieux savant se souvint din nom bébraique monne; il attribus à (ÇII la valeur de kh; les autres signes étaient déjà contenus dans le nom supposé de Darius. Il lut donc:

Dans cette première lecture, il n'y avait de mal lu que le même signe.

Le troisième groupe, dans lequel Grotefend vit le nom d'Hystaspe, restait encore à expliquer. Les livres zends donnent le nom de risséépa, les Persans appellent ce personnage Gostass; après quelques incertitudes, Grotefend lut donc le groupe C:

Il ne s'était pas trompé.

En uême tenpa, les hiéroglyphes der Plastranse et des Pladémées commençaient à éveiller Italention des savants; on commaissent dicjà quelques signes, à l'airde desquées do provait lire la forme égyptienne du nom de Xerzès. Or il se trouve à Paris, su cabinet des médailles, un vane présentant deva inscriptions. June en hiéroglyphes et l'autre en aignes consiformes; La première, celle en hiéroglyphes, se lix Xerzès, et les signes cumiformes; des sur groupe que Grotefend avait interpreté par le nom de Xerzàs.

Telle fut l'heureuse combinaison du savant hanovrien qui, par cette idée féconde, a ouvert la voie des découvertes; mais, quelque remarquable que fût ce premier résultat, Grotefend ne put pas déchiffrer et interpréter toute l'inscription, et, malgré ses efforts, il dut

<sup>1</sup> Voyes Seint-Martin dans un mémoire à l'Académie et mir-La légenda égyptienne fut déchiffrée par Champolde imprincé dans la lémaire de l'échiffrée par Champolde imprincé dans la lémaire de l'échiffrée par Champolde imprincé dans la lémaire de l'échiffrée par l'échiffrée par Champolde imprincé dans la lémaire de l'échiffrée par Champolde imprincé de l'échiffrée dans l'Append de l'échiffrée par Champolde imprincé dans l'échiffrée par Champolde imprincé dans la limite de l'échiffrée par Champolde imprincé dans la limite de l'échiffrée par Champolde imprincé dans l'échiffrée par Champolde



laisser ce soin à d'autres. Il erut cependant reconnaître dans l'idiome de ce premier système la langue du Zeud-Avesta : c'était beaucoup à cette époque. Nous savous maintenant que, si la langue perse n'est pas identique à l'idiome de Zoroastre, elle en approche notablement.

Vingt aus après cette première déconverte, le savant norwégies Boh', reconsuit dans un groupe la désignation d'Antérinéaile, et la tre lettere  $-1/\eta$  et  $z \in X$ . Dix ans récoulteren sans résultat notable, jusqu'un moment où MM. E. Burnouf et Lassen firent simultanément de ces documents l'objet de leurs études. Ces savants virent dans une inscription plus longue un mot que les résultats dijà obtenus leur permièrent de lire sadz; its preconnerent le none de la Médie. On chercha en conseignance à trouver les nome des autres satrajais de l'empriere perse. Ce mot de Médie dait manédatement suivi d'un groupe de supe plettres dont le première veule demeurait enocre inconnec, tandis que les sis outres se linsient débair. Quoi de plus nature que de suppose rie le nom de la Barétaira el On débit nûce, pour le pre-mier caractère inconnu =1, la valeur de  $\delta_z$  on let le nom entire Bdhária, et, avec cette valeur, on parvisit d'échiffer en autre nom, Bdhiraz, rappellation perse de Babylone.

D'autres nous grégraphiques fournirent de nouvelles valeurs alphabétiques. Burnouf et Lasses furent ains en meure, de à 1886, d'aborder futterpréstation de sincerptions en s'appuyant sur le sauscrit, le zend et le piersan moderne, qui ont de nombreuses affinités avec la lauque des textes peress. Cependant la brieveté des decuments connus alors ne fournit pas aux avanta d'édiments suffissant pour contrêbre toutes leures painous nombre de fastier furent commises dans les détails', lien que le seus général des inscriptions fût déjà établi avec une suffissant exactitude.

'Bash, Urber den Mer und die Erkheit der Zuchgewele und des Zuch-Arenta, etc. Berlin, 18×6. — Il est degun dermarque que toutes les premières testatives pour déchiller ces inscriptions ent dét faites dans la partie de l'Memagne de Vord deut Hambourg est le cratte. Cette ville ence cere Fredreit d'où sont sorties les premières éditions du Kornn et du Zend-Avesto.

 la propriété de M. Laosen, comme sur les nombreuses corrections faites parloi dans des articles du journal: Zeitschrift für die Kunde des Morgrafandes, et dans l'article Persepolis dans l'Encyclopédie d'Ersch et Gruber.

2 Parmi les travaux faits après MM, E. Burnouf et Lassen. il faut eiter les travaux de Beer, Allgemaine Hallische Literaturzeibung, 1838, et de Jacquet, dans son Examen critique (instheré) du livre de M. Lassen (Journal asiatique, 1838). puis l'aunouce du livre de Burnouf, par M. Obri d'Amieus (Journal asistique, oct. 1836). - Aussi Grotefend fit paraltre : Neus Beiträge zur Erlinterung der Persepolitanischen Keilackrift; Hanover., 1837. - Holtzmann tropya physicurs valeurs en 1815. - Westergaard rapports, en 1813. L'inseription sépulcrule de Darius I, dite inscription de Nakeb-i-Roustam, sur laquelle il existe un travail de M. Hitzig de Zurich. - Nous citous encore, saus les mettre sur la même ligne que les ouvrages précités : B. Ed. Pote, Remarks ou the nature and the language of the caseiform inscriptions of aucient Persia; London, 1837. - W. Price, Journal of the britisk embassy to Persit; also a dissertation on the autiquities of Persepolis, 1835.

Il fallai la découverte de monuments plus considéribles, comme la fameuse inscription de quatre cents lignes, gravie par Duris, file d'Ilystapse, en trois langues, aur le recher de Bisontoun, l'antique Bagastan. Nous devons la comaissance de ce decussent remarquable au courage du colone dei Heart Parkinson. Nous-seudement el copie, en hexant bien des difficultés, cette inscription, escalpté à trois cents pend su-dessus du sel, mais il a, de plas, entrite de l'aver ceptiquée le pentire de l'aver le production de la crisi de l'aver le present du déchifframent des caractères, puisque Grotefond, Burnouf et Lasen avient, longdrops avant his, travei à valeur de ce salignes main ce qui lai riveint de d'oct, c'et d'aver presentifié des découvertes de ses devanciers pour étendre le domaine de la science, c'est d'avoir continue flux everus.

En constatant l'importance de l'inscription que l'on doit à sir Henry Rawlinson, il nous sera permis d'exprimer le regret qu'il en ait si longtemps réservé la connaissance pour lui seul, et qu'il ait retardé ainsi les résultats que le monde savant était en droit d'en attendre.

Le monument de Bisouloun contient l'histoire des premières années du règue de Darius, et relate brièvement la répression des révoltes que ce prince eut à combattre dès le début de son règne.

Ce texte, confirmant les assertions d'Hérodote, prouve l'authenticité de la génétologie de Darius, transmise par le père de l'histoire; il donne presque les mêmes noms des sept grands de Perse qui délivrèreut leur pays du joug de Pseudo-Smerdis, le mage Gomates, et qui mirent fin à une usurpation devant rétablir la dynastie médique, déchue depuis l'avénement du grand Crrus.

La lecture de plus de cent vingt noms propres que renferne le document de Biosutoun cetà elle seule une déclante confirmation des valeurs atthicés eau signise perses par Grutefend, Burnouf, Lasca et d'autres. L'épreuve la plus décisive que puises suisir un alphablet quelonque est certainment son application; et, lorsque les résultats son par la Compétement justifés, on peut affirmer l'exactitude de sa transcription. Ainsi, quand, à l'aide des dounnes deut nous parons, on il les nous des sières de Burnia: Arabac, Ariaramaès, Teisphe et Achamoinès; quand on remonte le nou du prédéceseur de Burnia: Karbacque, et de nou prexminès; quand on remontre le nou du prédéceseur de Burnia. Karbacque; et de nou prexf. Kowma, peut-on douter encore que l'on n'ait revonns la valeur evade des caractères, on out-on crèse; en on leur ait attribé une simification creude?

Lorsque vous étudies une langue ayant un alphabet différent de la vôtre, vous acceptez les valeurs données aux lettres par la grammaire, sans demander sur quoi se fonde cette

detta livraisons d'un vocabulaire perse du même auteur, mais qui en comprenent à peine la moité. Si le savant auteur le continuait aujourd'hui, il y surait certainement une inmense différence cutre la première et le acconde perfix.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The persion causiform inscription at Behiston, deepphered and translated; with a success' on Persion causiform inscriptions in general, and on that of Behiston in particular, by Major H. G. Rawlinson, C. B. etc. Boyal Asiatic society, 1846 (3 chilere).— Plus tard, on 1869 et 1850, paramet

ruse différence entre la première et la seconde partie.

\* C'exprime le son français de sek, et é cebui de é.

transcription; vous vous contentez d'en apprécier les résultats. L'érriture cueffionne perre en est là, et son déchiffrement doit être regardé désormais comme un fait accompli. Avec l'alphabet, let que les éfforts réunis de plusieurs sevants l'ont retrouvé, non-seulement on lit les nons propres, mais ou explique encore le corps des inscriptions rédigées en une langue inconne jusqu'ei et dont on a pur resonitaire et la gramanier et le dictionaire.

Ce dernier fait n'est pas le moins important. Il pourrait cependant sendher qu'on se meut dans un certe vieixe, qu'on a 4 eraîndre une pétition de principe. Il m'en est pas sinés. Ousique l'idione de Durius et de Xeraès us nous fût pas connu supparvant, nous cennaissions déjà plus ou moins complétement deux langues, le sanceriet et le send, dans lesquelles on saisé une parenté avec le perse antique. De plus, nous sevons parfaitement la langue dérinée, encor visunte, le persan moderne. Les principes de la gramanier comparée on pu triompher des difficultés de l'interprétation, et l'on a expliqué la langue des anciens Perses.

Pour nous servir d'une comparaison, supposons l'italien perdu, ne pourrait-on, au moyen du latin et de l'espagnol, retrouver cette langue? Un autre exemple plus frappant : ne poucons-nous pas apprendre le vieux provençal par des considérations linguistiques analogues? Nous avons la certitude que la première espèce des inscriptions trihingues représente la

langue des Perses, par ces deux raisons :

1° Tous les noms propres de ce peuple sont faciles à expliquer à l'aide de cet idioine;

2º Cet idiome est évidemment la source d'où dérive le person de nos jours.

Telle est, eu résumé, la réponse à la question que nous nous sommes posée plus haut.

III. La connaissance des textes perses étant un foit prouvé, elle doit nous servir de moyen
pour interpréter les deux traductions dont ils sont toutiours accompagnés.

La langue, de fond arien, des anciens Perese, n'était pas parfée dans toute l'étendue de l'empire de Daries, quoiqu'elle fils partout lanque officielle. Les Ariense sur-nâmes, dont les premières demeures se trouvaient dans l'estrême Orient, ne s'éxient rapprochés de l'ouset qu'à une époque que l'on peut sujourd'hui soigner. Les Perese avaient do rencontrer dans l'Assyrie, la Médie et d'autres contrées plus occidentales, des populations que je désignerai sons le nom de tournaiennes (eychiques, tature-nômes) et des populations séntiques; mais, malgré leur grande puisance, lis ne purent jamais prosper leur propre langue suchéd des montaignes qui séparent de l'Erna proprement dit les pays arracés par les confluents de l'Euphrate et du Tigre. A l'ouset des monts Zagros et Cambidios, on parlai, depuis un temps innémentait, tont comme aujourc'hlui, in disons éntituirque qu'in-in-mête l'avaiu un temps innémentait, tont comme aujourc'hlui, in disons éntituirque qu'in-in-mête l'avaiu un temps innémentait, tont comme aujourc'hlui, in disons éntituirque qu'in-in-mête l'avaiu.

Après H. Rawlinson parurent: Benfey, Die persiachen Keilmahriften, on. 1847, — Dr. Julius Opport, Dos Lawiopstru des Algreuschen; Berlin, 1847, — Id. Observations aur la langue dans loquelle sont conçuss les inserriptions enviiferente du seemier wathen. — Id. Les inserriptions des Achicertes du seemier wathen. — Id. Les inserriptions des Achiminides, conques dens l'idione des enciens Peross (Journel assaique, 1851, 1852).— Dr. Fr. Spingel, Beiträge sur ironiscless Sprachkoude: erstes Heft, Echangen (inte enco).— Oppert. Die Grobinschrift Darius I in Nadul-Russen, deux le Journal de la Société crientale d'Allemagne, 1857. emporté sur le langage d'une race touranienne, occupant le pays avant l'arrivée des fils de Sem.

Ces peuplades septentrionales, vaincues et refoulées au delà den nontagnes, se maintiurent en Médie, ne Parthie et dans les pays situés plus au nort. Quoique les conquérants arines fiuent dominer leur idione dans une grande partie de la Médie et dans la Perse entière, une fraction considérable de la population médique n'abandonna pas son diadecte touranien, phénoamène linguistique qui s'est perpétué jusqu'à nos jours. Cette langue seythique doit donc être un des idionnes aurquels appartiennent les inscriptions cunéformes. En eflet, pour se faire comperente par les populations seythiques de la Médie et de la nation sémitique de l'Assyrie subjuguée, les rois de Perse sacrifièrent asgement un faux orgueil national aux exigences de la sitution, et condescendient à accompagne leurs édits, rédigée en perse, de traductions dans les idiomes de leurs autres sujets : ces idiomes ne pouvaient être et ne sont réellement que le méde-sequique et laurgée, qui sur étautent aux pare la hange de Crux-

Mais nous, investigateurs épigosse des antiquités asiatiques, nous devons une grande reconnaissance aux monarques ariens, car c'est à leurs considérations administratives seules que nous sommes redevables de l'interprétation des inscriptions de Ninive.

W. Les trois systèmes d'écriture des inscriptions trilingues représentent donc les trois idiomes suivants :

- 1° La langue rease, langue maternelle de Cyrus;
- 2º La langus ме́оо-scyrmque, idiome des populations touraniennes de la Médie;
- 3º La langue assyrienne, parlée à Ninive et à Babylone.
- Au premier aspect, le second et le troisième système sont différents; mais nous verrons que cette différence n'est qu'apparente, et que, identiques quant à l'origine, ils ne représentent que deux styles d'un même genre d'écriture, dissemblables dans la forme seulement, comme le sont deux variétés de l'écriture phénicienne.

Le système cunéiforme perse, au contraire, forme, à lui seul, un genre tout à fait distinct de toute autre écriture connue; nous le désignons sous le nom d'écriture arienne.

Nous avons adopté, pour le système qui nous occupera dans ce travail, le nom d'écriture suarienne.

Dan le cours de notre exposition, nous verrous que l'emploi de cette écriture ne se borns pas un deux idiomes méés-spédiper et apriere seuls. Nou comissions déjà très autres languequi furent représentées par ses éléments : le suien. l'erraénisper (l'arménism autique) et le condescéptière, et le sa plus que probable que des suplemines entrepréses métopotamie et en Perse mettront au jour des documents écrits en caractères anarieus, mais rédigédans des idiomes inconnus excore.

Les trois langues dont nous venons de parler ne présentent plus de difficultés de déchiffrement : on peut transcrire en caractères connus la presque totalité des textes. Mais on ne comprend encore rien de ces inscriptions susiennes, arméniaques et casdo-ecythiques, sauf quelques uoma propres, les langues elles-mêmes nous étant complétement inconnues. Nul doute que l'on parviendra à expliquer ces monuments, puisqu'il n'y a pas d'inscription qui, écrite pour être lue, ne doire l'être.

Nous disons avec Archimède: Δός μοι ποῦ σ'lễ, «donne-moi un point d'appui.» Donnez un point de départ, trouvez une base, et il n'y a pas d'œuvre émanant de l'esprit humain qui puisse résiter à la sagacité humaine: le même sonffle divin qui a aidé à la création d'une pensée oubliée inspire aussi celni qui veut la retrouver.

Il est une mémoire de l'humanité, comme il est une mémoire de l'individu: et, comme nous rappelons à notre souvenir des faits enfouis en nous pendant de longues années, et surgissant soudain comme par miracle, ainsi l'humanité tont entière peut faire revivre des pensées qu'elle avait oubliées pendant des siècles.

Nous divisous notre travail en trois livres :

PREMIER LIVRE : Des signes de l'écriture auarienne.

DEUMÈME LIVAS: Principes fondamentaux de l'idiome sémitique des Assyro-Chaldéens. Interprétation des traductions faites sur les inscriptions perses.

Taoisième Livee : Explication des textes assyriens de Ninive et de Babylone.

#### LIVRE PREMIER.

#### DES SIGNES DE L'ÉCRITURE ANARIENNE.

#### CHAPITRE PREMIER.

#### BASES DE DÉCHIFFREMENT

1. Déposiblement des quatre-rangt-fix nons propres contenus dans les inscriptions assyriennes des Arbéménisles.

C'est la connaissance de l'écriture arienne qui a rendu possible le déchiffrement des caractères anariens, et, partant, l'interprétation des inscriptions assyriennes.

Les originaux perses jouent, vis-à-vis des traductions médo-scythiques et assyrieunes, le nême rôle que la traduction grecque de la pierre de Rosette remplit à l'égard de l'original, écrit en hiéroglyphes égyptiens.

Tandis que Grotefend se vit forcé de procéder par inductions hypothétiques, nons avons, au contraire, l'avaitage de partir d'une base solide et certaine, sur laquelle nous établissons notre édifice.

C'est là l'immense avantage qu'a le déchiffrement des textes de Babylone et de Ninive sur l'interprétation des documents perses.

Des cett quinze nome propres (sans compler les neuf noms de mois) conteuus dans les inscriptions tritiques des Achdendindes, quattre-ving-this seultement sont conservés dans les traductions assyriennes; il faut s'en prendre aux mutilations subies par les monuments qui judis donnaient en entier les textes sémitiques. Les nome propres conservés aujourd'hui sur les rochers de Bisontonn, de Hamadan et de Van, et insertis sur les ruisse des palais de Perrépolis, de Pasargades et de Suse, nons permettent de déduire les valeurs des différenteslettres.

A cause de l'importance capitale de ces noms propres, nous les donnons dans la forme perse. Nous les avons transcrits en earactères latins; mais nous faisons suivre la forme originale des *ktites arinanes*, dont les valeurs ne sont plus contestées par personne.

#### ÉCRITURE ARIENNE.

| ĪĪĪ              | 4                 | īi-  | e devant a, i, a. | =<    | n devaot | a, i.    |
|------------------|-------------------|------|-------------------|-------|----------|----------|
| 11               | 6                 | -!<  | i e, u.           | ≪=    |          | 4.       |
| ⟨îī              |                   | -(E  | £ £               | -1:1  | m        | d.       |
| <=<              | A devant a, i, v. | =1:1 | t a, i.           | . !<= | m        | i.       |
| <b>!</b> ←       | y a, i, u.        | 111- | f 4.              | . E←  |          | 4        |
| -1E              | D 4, 4.           | ŤΪ   | d a.              | ET    | r        | a, i.    |
| #                | r i.              | EII  | d., i.            |       | r        | 4.       |
| !=               | k a, i,           | Œ    | d a.              | tE    | g        | a, i, v. |
| <₹               | k s.              | ⟨1⟨  | d a, i, a.        | ₹     | e        | a, i, a. |
| <b>(11-</b>      | g 4, i.           | Æ    | p a, i, u,        | 11    | s        | a, i, u. |
| Œ-               | g a.              | =1   | b a, i, x.        | Fi    | shr      | a, i.    |
| <b>&lt;</b> (11) | M e, i, e.        | 144  | f.                | -=1   | I(1).    |          |
|                  |                   |      |                   |       |          |          |

L'a bref est inhérent à la lettre comme dans les caractères sanserits. Les Perses se dispensaient d'écrire les sons m et a devant les muettes qui leur correspondent dans l'échelle alphabétique; aous les avons rendus par m et n. On a les preoves certaines de leur prononciation dans les transcriptions indo-esythiques et assyriennes des noms propres ariens.

Nous nous bornons à mentionner seulement le signe qui sépare les mots \, et l'abréviation do mot roi, ainsi formé : = < | \( \).

Dans la transcription, u se prononce ou; c, tch;  $\dot{z}$ ,  $\dot{j}$ ; z, ch. Kh et th n'ont pas d'équivalents dans la langue française : l'un est le  $\chi$ , l'autre le  $\Im$  grees.

Quant à la transcripcion des lettres nariemens en caractères latins, nous remarquons que le z indique la lettre hébraique et. Nos n'avons pas voulu le rendre par ch, parce qu'il n'est pas certain que cette articulation de zait partout ou cette promonciation : il y a même des raisons pour admettre qu'elle se prononçait à à Nuive et ch à Babylane. Nous savons oue la lettre cersononhait su et de l'Erkérue set ou je., arabo, con quotuefois le c.

Le  $\ell$  exprime le  $\nu$  des Hébreux; du moins il correspond, dans l'éxpundogie assyrience, à cette articulation; mais les racines dans lequelles elle cette nous montrent dans l'éxpuiselle arabe, pour la plupart, un  $\omega$ . Il n'est pas impossible que cette articulation se soit prononcée dà Ministre et a Babylone. On peus produire, en faveur de notre opinion, ce fait que les nous propes joulquisees, let que Gérasselem, Samarie, Lakis, Osce, Monassé, l'étrient dans les textes bibliques par un  $\nu$ , tandis que les Assyriens les rendent par des lettres contenual un corpanique.

Pour exprimer l'articulation correspondant au x hébraique, nous avons choisi la transcription 4. Nous ne nous occuperons pas ici de la prononciation ancienne des syllabes qui continuent est éfément. Il "est pas imprebable que es son se rapprochait du sén ou du s; on ons vopons, du moins, que le nou de Nabechodonsoes, qui le présente à as dernière syllabe, est érrit en pere par la lettre sé, et nour remarquous que parfois le sythique esprime les dés onso propres peres par F, Mais, d'un ustre séé, nou ne devono pas nous dissimuler que ces mêmes nous propres fournissent, en babylonien, on s au lieu du sé, ou du s, commen tous partinous es cos.

Le z correspond au hébraique, el ges autres transcriptions n'offrent rien d'anonanl. Nourendons le hébraique, le g'arshe par fiz le de solid, le à des Arshes, par f, et le n par é, Quant aux voyelles, nous rendons, dans la transcription interinésire, nasis non pas dans le teate, par », le son de su français; d'abord parce que éest plus court, et ensuite parce qu'il n'est pas du cut prouvé que les sylables qui enciliennent le u ne se soient pas aussi quéque fois prononcées par un « français; préciément ainsi le d'âmanus arabe a parfois le son de «, que les juits polonais attribuent d'épelment aux voyelles hébraiques de exte catégorie.

Voici les noms propres qui nous permettent de déduire la valeur des caractères. (Les formes perses sont imprimées en italique.)

#### NOMS D'HOMMES.

' Quand deux syllabes de la transcription ne sont pas jointes par un trait-d'union, elles n'en forment qu'une soule; exemple : ni ir, lisez nie; ra as, lisez nes.

Le nom d'Achéménide donne un exemple curioux de

7. Bardiya'. | Bar - 11 - ya.

| Definition | Def

19. Gazandor. TY II II ET (ou III)
Germaten. Gu - ma a - ter, inc

13. Magus. | E | T≎ = I | Magus. Ma - gw - rc.

Athrine.

16. Citriblatic. 14 11 V A-1111 - 114 - 111 Sinsichares. Si m - 10 04 - 11 01

17. Fravoris.

En zend. Berezgo. — Pour 🛡 sa, on rencontre essei 🜓 si, et 🔄 sa.

10. Viderna.

Hydarnes.

os, Facenice. | | | (cu EII)

oh. Fredos.

25. Vahyarddir. IIII ← ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

16. Virdus.

18. Immanie. I AH H I III II

30. Uthen.
Otanes.
U vi il to se

31. Thables. I Suches.

3s. Didrige.

33. Ardimanis.

41. Nabennie. Nabenidus

[사라] 하다 하다 35. Artmardiya. Artabardes. 36. Gaulerea. 屆十旬 Gobeyas. に作って 37. Aspecina. Aspathines 38. Ainire. Enires. 3g. Nadintabaira". N - 40 - 40 M Nadintabel. ho, Nabakudracara, ANT PAT SAT DET SEST Naburhodonosor I--I #= EE

ANT PAT IT Nobe - nobed

NOMS DE DIVINITÉS.

10. Archive.

13. Archive.

13. Archive.

14. Archive.

15. Archive.

15. Archive.

16. Archive.

16. Archive.

16. Archive.

16. Archive.

17. Archive.

18. Archive.

18. Archive.

18. Archive.

19. Archive.

19. Archive.

19. Archive.

10. Archive.

1

' Ces trois noms qui suivent sont des nons habylonions : leur présence sur le rue de Bisoutom est précieuse pour le déhiffrement des documents de la Chaldée. Ils sont écrits en caractères idéographiques.

#### NONS DE VILLES.

45. Hagmetine. → □ | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ Echatana.

46. Regd. 三田田田 Bhagm.

47. Zasdus. ☆ サー・ Zazana

베페珊피 48. Zuza'. Zura.

hg. Kuidures. + TET EH = T Kundurus.

So. Marus. 出日祖女ー Merus.

5s. Augunota. 中国国际一个一种

5s. Calabranan. + III J - I - (?) IIII I - I - (?) 53. Arbaira 네 수네! 된 � 그네!

## NOMS DE PARS.

54. Párpa. \* = 1-114 = (ou = = = 1) Persas.

55, Méda. \*日日 田 Media.

かけ町口口 56. Arabique. Arabia.

57. Mudráya. Ægyptus. 58. Geards.

\* 一一二 Phrygia. Sa - per - da.

☆田町日ゲ

Arbela,

Manque dans le texte perse. 16.

60. Haraina. \*\* IF - III - II - III - III

61. Cupda. Sogdia. Si ug - du.

6a. Ucaratmic.

63. Bildhrin.

Bactriana.

64. Galidira.

44. E. E. 41. + [14]

Gandaria.

66. Thestagus.

Gan - da - ra

67. Margus. Mor gr

68. Parthera.

Partheene.

Po or on the control of the control of

69, Zereike. 14 # Ex + Transfer.

70. Haravenia.

71. Hildur. 24 & (?) 11> III

73. Armina.

Armenia (Ararat).

Armenia (Ararat).

Armenia (Ararat).

(ou E|v| 2)

Le nom assyrien est Paruparassianus, au lieu de Paruparasianus, comme l'a la à tort M. Rawlinson; le sixième signe n'est pas un re f, nesis un re.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dans les inscriptions de Xinive. L'eura (2778); ce qui exprime à la lettre le nom Arant, qui signifie l'Arméuie dans les textes bibliques.

75. Scudro.

76. Patiyd. 24 11 EI4

77. Annyd. 24 E E E

78. Mariyd. 2 The The HIII (?)

79. Karké. 44 14 4 1

Su. Niedyo.

Supertia.

8h. Uvaise. M. V. M. Al.
Susiana. ALV. MA. Al.

85. Athere. 44 - - D Assyria. As - ser.

86. Bibiru.

Babylon. DIN. TIR KI Bable.

87. Arabadria (mons). 24 FIIII II FIII III FIII A

#### NORS BE PLEUVES.

NON DE TRIBU PERSE

Voils quatre-ving-dis noms propres qui forment le point de départ de no déchiffrements. Les savants qui la promiens s'occapient, avant la publication du teste assyrie de Bisoutoun, des inscriptions trilingues de Persépolis, n'en connaissaient qu'une diazine, et ce nombre ne leur suffisit pas pour se inire une idée exacte de la véritable nature de l'écriture assyrienne. Ils a supposèrent s'émitique, parce que, et aver raison, ils devinierni le sémitisme de l'idionn assyrien; et c'est ainsi qu'ils furent conduits à ce système erroné qui consiste à rendre les sinnes cuestiformes par de lattres simples.

M. Loewenstern publia le premier, à ce sujet, deux mémoires<sup>2</sup> qui ne peuvent revendiquer que le mérite d'avoir entamé cette question.

Les neuf noms propres suivants, contenus dans l'origuad perse, ne se trouvent pas dans la traduction assyrienne: Arodosa, Arsames; Upsderamosa, Opadarrammes; Vindafrd, Intephres; Vindafrand, Intephrenes; Haldita, Haldites; Mardeniya, Mardenius; Takhmopulsa, Tachmaspades : Bardbigns , Megabignes ; Barabakkas , Megabyaus, Seize nome de pays et de villes sont effacés dans le texte assyrien: Makd, Tigrd, Patigrapana, Bakhd, Icidus, Vicpawazatis , Uhudma , Aradda , Dubdla , Tarara , Yutina , Kapissokonis, Gondatora, Urddaidiya, Autiydrus, Paraga.-La version scythique les contient tous, et transcrit les neuf nome de mois que la version assyrienne exprime per des monogrammes, tirés du calendrier des Chaldrens; elle transcrit escore, same les traduire, vingt-trois mois perses ayant une signification politique, tels que siyâtir rdomination, » framilde «emperent, » dabydus «pays, » paruzana «moltdingne,» ricporana «omnilingne,» ardactésa »édifire, a rigaddhyu a escalier monumental qui contient les représentants des peuples soumis, « etc. Ainsi les éléments qui concourent au déchiffrement de syllabaire médo-scythique s'élèvent au-dessus de cept quarante.

Voici les principoux ouvrages qui ont paru : J. Loewen-

stern. Exposé des éléments constitutifs du système de la troisième écriture cuniforme de Persépolis, 1847. - P.E. Botta. Mémoire sur l'écriture cunéiforme assyrieuse (Journal asietique, 1847). - G. F. Grotefend, Bemerkungen zur Inschrift eines Thompefüsses mit ninivitischer Keilschrift; Göttingen. 1848. - Nachträge zu den Bemerkungen, etc. -Philosène Luxusto, Études sur les inscriptions assyriennes de Persipolis, Hemadan, Van et Khorsebad (Journal asiotique): Paris, 1850. - Le canocritique de la laurue assurienne: Paris, 1848 (sams valeur). - M. Steen. Die deitte Gettung der Achamenischen Keilschrift erläutert; Göttingen. 1850. — Articles dans la Brewe archéologique (1846-1851) de MM. de Longpérier, de Saulcy et Loewenstern. - Nous remarquons que M. de Longpérier, dans l'un de ses articles (t. IV. p. 501), a la le premier nom de roi assyrien, et a assimilé à Sargon celui du constructeur de Khorsabad, avec lequel M. de Saulcy a justement, comme on sait aujourd'hui, identifié le Arkespos de Ptolémée. Il resters peu des idées de M. Loewenstern, qui avait la le nom du roi de Aborsabad Sokhen. MM. de Saulcy, de Longpérier et Botta avaient, au surplus, dès le début, attribué au monogramme royal la prononciation de ser, valeur qui a été

M. Stern, qui s'est fait connaître avantageusement dans un tout autre ordre d'études, a mis à profit ses loisirs pour traiter aussi cette question philologique; l'unique mérite de sa publication est d'en avoir compris l'importance. Le colonel Rawlinson, qui, pendant plusieurs années, a eu seul l'avantage de posséder le texte assyro-babylonien de Bisoutoun, a admis pendant longtemps l'alphabétisme de l'éeritnre cunéiforme, et partagé l'opinion de M. de Saulcy, jusqu'à ee que le docteur Hincks eût démontré, avec une remarquable sagacité, que les anciens Chaldéens s'étaient servis, non d'un alphabet, mais d'un syllabaire.

Cette opinion de l'académicien d'Irlande est d'autant plus à signaler, que l'exposition qu'il en a faite est antérieure à la publication du texte de Bisoutoun par le colonel Rawlinson, Nous avons repris l'œuvre des savants anglais; nous nous sommes rendu compte de la répartition des signes babyloniens pour exprimer les noms perses, et nous avons généralement adopté lenrs idées, en nous efforçant d'y apporter plus de précision et de netteté.

Une circonstance particulière avait frappé Grotefend et Loewenstern, e'est qu'un même nom perse n'est pas toujours rendu, en assyrien, par un groupe composé des mêmes signes. Ayant vu, par exemple, que le groupe correspondant au perse Auramazda, Ormuzd, offrait, tour à tour, les articulations III, 411, -14 et correspondant à l'articulation arienne Efr, Loewenstern en conclut que les quatre signes étaient homophones, c'est-à-dire qu'ils avaient une même valeur, celle de r; tandis que la découverte de M. Hincks a conduit à reconnaître que ces signes représentaient respectivement les articulations ur, ru, ri et ru.

En même temps, M. Botta, à qui l'épigraphie assyrienne doit tant ou plutôt tout, sou-

adoptée plus tard par M. Bawlinson qui d'abord l'avait proponcé melek. - F. de Sauley, Analyse de l'inscription de Hamadan et des inscriptions de Persépolis, autographiées, 1840. -Id. Traduction de l'inscription du pavé de paleis de Khorsabad, dans la Revue archéologique, 1850, - Id. Traduction de l'inscription asserienne de Behistoun (Journal asiatique). 1854. - Un grand nombre d'articles dans In Revue des deux mondes, la Beeve archéologique, l'Atheneum français, le Constitutionnel, le Courrier de Parie, etc. etc. - Les truvaux de M. de Soulcy sont, jusqu'ici, les seuls qui poissent être considérés comme achevés, tandis que les essais des Angleis ne sont que des œuvres fragmentaires : il est bon de remarquer également que, sur beautoup de points, ils out la priorité sur les mémoires britanniques, priorité dont les auteurs de ces derniers ne se sont pas toujours suffisamment rendu compto. - D. Ed. Hineks, On the Khorsubad inscriptions, br. le 25 juin 1850, devant l'acodémie royale d'Irlande. - Cette première explication du syllabisme sosyrien contient, malgré les défauts inséparables d'un premier essai. l'exposition d'un principe incontestable et beaucoup de détails confirmés définitivement. Nous regrettous que M. Rawlinson, qui conneisseit, lors de se publication de l'inscription assyrieune de Bisontoun, en septembre 1851, les travaux faits en France sur la langue perse, assez bien pour les attaquer, n'ait eu aucune notion des recherches faites, entre 1849 et 1851, dans le Royaume-Uni. - Id. Lecture faite à l'académie rovale d'Irlande, le 17 mai 1859 (Gatelague de lettres). - Id. A list of assyrio-bodylonian characters with their phonetic values; Dublin, 1852, - Id, The personal pronoune of the assyrian and other languages, especially lithren (read june =6, :854); Dublin, :855. - Id. On the assyries Mathology (read november 13, 1854); Dublin, 1855. -LL.C. Rawlinson, On the inscriptions of Asseria and Babylonia; London, 1850. - Id. Memoir on the babylonion and assyrian inscriptions. (Contient la publication du texte assyrien de Bisoutoun, un commencement d'analyse et les premières pages d'un mémoire sur l'alphabet, mais qui ne discutent opcore que deux lettres.) - J. Oppert, Sur l'erigine des inscriptions cundiformes (Athenorum franceis, octobre 1854). -1d. Différentes lettres dans le journel de la société orientale d'Allemagne. - Id. Rapport adressé à S. E. le Ministre de l'instruction publique sur une mission scientifique en Angleterre. - J. Brandis, Ueber den kistorischen Gorrinn aus der Entsifferung der assyrischen Inschriften, etc. Berlin, 1856.

mit les inscriptions qu'il avait découvertes à un rigoureux examen. Il avait reconun, au premierr coup d'eil, que beaucoup de menuments de Khorsabad ne continnent qu'un même texte, et il se mit alors à comparer les diverses reproductions de la même inscription. Il s'apeçuit que lel signe était constamment remplacé par lel autre, ce qui lui suggirs l'idée de dresser un cataloque de variantes; cataloque qui n'est sans doute pas complet, et qui n'avait pas, du reste, la prétention de l'être, sansi qui conserve encore aujourd'hui, pour l'interprétation de stetes, une valeut très-réelle.

M. Botta se prononça également pour l'existence des homophome dans ce qu'il appetait l'alphabet assyrien. Erreur complète, il faut le dire; car, plus absolu que tous nos devanciers, nous déclarons qu'il n'y a pas d'homophones proprement dits.

II. L'écriture assyrienne est syllabique, elle n'est pas-même encore parvenue à l'abstraction de la consonne.

Comparous, par exemple, les noms dans lesquês se trouvent ces deux signes contenunt tous les deux farticulation de k.  $\equiv 1^{-1}$  et  $\frac{1}{k} = 1$ , was youns que le premier se travet dans les noms de Coppadoce, Aépankâu (73), de Cambadêne, Aémadeu (83), de la ville de Koupanka, à la fin du not bien entendo (53), de la Negarite, habras (83), do mont Arabidris (83), de Cartlange, Kariska (79), Mais le dernier signe se reucentre dans le nuteu nom de Koupanka, abana ceux de Cyrax, de la ville de Khundurus, des Chustles (Kanjet en peiro), des Scottrus (Nadro), Nous pouvous donc en condure que  $\equiv 1$  avail la prononciation  $k_0$ , et  $\frac{1}{k}$  celle de  $k_{NN}$ . Un signe contenuat sirement l'articulation de d,  $\frac{1}{k}$  et d, we return, par exemple, que dans les noms de Darius (2). Ilydarus (20), Frâda (24), Alvajandatis (53), Dadarès (51), Gandarie (63), tandia que les noms d'Ardinamis et de luight (le Tipre) nous fourrissent un autre d. d, d, d is troisiten d, d, d, e trove dues le nome de Anderau, et a la valeur d, d, ainsi que la suite des recherches l a prouvé, comme son application à la fecture de sonnes avayriens, tels que ceux d'Audol, de Sidon.

Ainsi ma ou ra est toujours exprimé par le signe [...].

Notous ei un fait singuiller, dout ne pervent manquer d'être frappés tous ceux qui étudierent ess nous propess, éct que les articulations de a ct de r, quoique très-vraisemblablemeid distinctes dans la bouche des Ausyriens, y sont constanuent rendues par le uebne caractère. Nous verrous plus tard à quoi attribuer cette étrange confusion, en rapport avec l'origine non assyrienne de l'écrituire.

Il suffit de dire jei que, partout oú, dans la transcription assyrienne. Fon a sittend à trouver met et av, our resourte le nibre signe — I comme, par exemple, dans les nomes de Habdansanir (1), Genetia (1), Megres (13), Firshus (16), Immanir (18), Ardinanis (13), Megres (14), Forescript (Derevaire (16), Forescript (Derevaire (16), Forescript (Derevaire (16), Forescript (16), F

précède le [...], Vayaspaira (29), Midra (56); et, lorsque le nom perse contient l'articulation de mou ou rous, nous observons un autre signe — ; comme on le voit par le nom de Darius, Divagueus en perse, dans celui des Sace Amyrgii (Humerga).

Nous pourrions sins montrer de même que \( \frac{1}{2} \), \( \frac{1}

Nous venoms d'établir que El, C..., x se lisent me, mi, mor; nous pourrions, par un procédé analogue, démontrer que II est a, El.; ¿!!!!; ou. Mais souvent aussi les caractères syllabiques tels que ma, mi, mou ou ra, ri, rou, etc. ne sont pas employés seels, sits sont joint à un des trois signes des voyelles qui viennent d'être nommées; c'est ce dont l'incription de Bisoutoun nous fournit de nombreux enemples:

et ainsi de suite. Mais jamais on no verra ET EE me i pour ET ma, on des substitutions analogues. Ce fait, qui parle hautement en faveur du caractère syllabique de l'écriture, nous conduit à une autre considération.

Il n'y a pas seulement des caractères pour les syllabes commençant par des consonnes et finisant par des voyelles, mais encore un nombre preque égal de signes qui agriement des sons commençant par une voyelle. Nous voyons un même signe, 4]—1—1, to trouver au commencement des nous d'Arizamanis, Artabuels, Ar

Arrètons-nous sur le nom du hon principe dans la dortrine de Zorosistre, Auramanda en iranien, tel qu'il est écrit sur les inscriptions perses. Il est à présumer que les Sémites ne prononçaient pas d'une manière constante ce nom si répandu; car nom voyons qu'à Bissoutoun, la syllable correspondant au perse mar commence par ("E" mi, tandis qu'à Pérsépolis

elle commence par [25] ma, et à Suse par — \* ma. Bapprechons ce fait de celui-ci, qu'à
côté de la forme ancienne. Diposition, nous avons la forme plus moderne. Diposition, unité
chet les Byzandins, et celle d'Ormand, adoptée par les modernes. A Persposia, la lettre [25]
ext jointe au caractère [25]. Le même qui commence le nom d'Angathinès, Apparian, et
qu'i finit la viglièse au dans celui d'Aystage, Vinique, et de rez dans celui de la Chorsania.
Le signe figuré c'el-seuss doit donc être ac on es. A Bisontom, le [25] (mi) n'est pas accompagné de ce dernier, mais bisor dum autre [27], qui se trouve également dans les nous de
Natio. Nius, et l'émisé, Omisès, et il ne peut avoir, par conséquent, que la signification de r
ou is. En troisième lieu, si nous examinons de plus près quel caractère suit le - 2<sup>8</sup> mu de
Suce, nous renarquous encore un autre caractère [24], [1], [1], [24] es renouvier très-souvier
à Babyleone et à Nuire, après les lettres [25] le [25] [25], [26] [27], m., [27], r., quant di s'agit
d'exprimer une syllabe finassat en con se, et me par une. Nous rendons en conséquence
le signe [25] [1] par uc ou us; et, avec cette valeur, nous pourrons lire le mot noreille
[25] [27] [27], sens, ure en hébreur

De même, quand le traducteur assyrien de Bisontoun veut rendre la syllabe sat, dans le nom de Sikhtavatis, il écrit 🔛 🗲 🚉 : ce même signe, 🏣, est employé pour exprimer le nom des Sattagydes et celui d'Aracadris; mais, quand il s'agit de mit dans Mirri. Miltra, ou de rit dans Haustrini, il se sert de 🗀 🔏 it.

Done, pour exprimer une syllabe qui commence et se termine par une consonne, le système assyrien fait usage de deux signes : le premier exprime la syllabe commençant par la première consonne et se terminant par la voyelle : le second rend la syllabe composée de la même voyelle et de la consonne finale. Ainsi, mas se transcrit par me as, mis par mi is, mes une voyelle et de la consonne finale. Ainsi, mas se transcrit par me as, mis par mi is,

Cette règle peut être énoncée ainsi, en sens inverse :

- Quand des monosyllabes qui se terminent par une même voyelle sont suivis d'un des signes qui exprime une articulation finissant par une consonne, ce signe doit avoir alors la valeur d'une syllabe commençant précisément par la voyelle qui termine la syllabe précédente. -

hini, \( \frac{1}{1} \), etc. \( \frac{1}{1} \) endent, tous les trois, des syllabre finissant en s (de francis), mais \( \frac{1}{1} \), endent \( \frac{1}{1} \), endent \( \frac{1}{1} \), ende \( \frac{1}{1} \), end \( \frac{1} \), end \( \frac{1}

prouver cette opinion, les noms de Kupwakha (51), d'Ariakassia, où se trouve — — — et les transcriptions perse et grecque de Japós, la Sogdiane, où nous lisons — — et de Tgra, le Tigre, où l'on reacontre — [4]. Mais le premier des signes ne éobserve, communisigne syllabique, qu'après des articulations ns, da, da, p., ns, etc. tandis que le second ne se remarque qu'après 15, di, hi, pi, ns, etc. et le troisième paralt seulement joint à ns, du, bu, pu, ns, etc.

Donc, nous concluons que - représente ak, - i ik et = uk.

De même,  $\sum_{i=1}^{n} \underline{d}_i \in \underline{d}_i + \underline{H}_i$  impliquent tous deux Particulation de  $m_i$  on est autorisé à le supposer, parce que le premier se li à la place o l'on doi attendre cette articulation, dans l'équivalent des nomes perses Arrighténams ( $d_i$ ) et Kanipads ( $d_i$ ); le second commence le nom usuien d'Asmanis ( $d_i$ 8). L'étude des monuments de Nuirie nous fait voir que, si le premier sait les syflabes finissant en a, le second se met après les signes contenant un i final : nous adopterous donc pour celui-bl la valeur  $m_i$  pour l'autre (celle de time).

Nous soumes conduits, par les mêmes raisons, à attribuer à  $--\frac{1}{2}$  le son de on, ce qui donne les nous assyrieux Zazassa (47), Zaranga (6g), Paraparonissas (65);  $\frac{34}{34}$  >-, qui se voit à la place du n dans les nous de l'Inde (en perse Hisdau), et de Sinicières, sera in  $\varepsilon$   $=\frac{1}{14}$ , pour la prononciation duquel nous avons le nom de la ville de Kwidurau (4g), sera necessairement  $\omega$ 

L'application de ce principe au déchiffrement des textes assyriens nous en montre la rigoureuse exactitude.

Passons à un principe analogne.

"De même, l'orsqu'un caractère simple précède constamment une certaine catégorie de signes destinés à exprimer des syllabes se terminant par une consonne et comprenant une même voyelle initiale, ce caractère exprime une syllabe qui se termine précisément par la même voyelle."

Le signe  $\sqsubseteq$  ne se trouve qu'une seule fois dans les noms propres perses, après les syllables 4 rs, dans le nom de l'Arabic, on ne pourrait en coochier se vérifable valeur, il ne se trouvait pas toujours devant des signes exprimant in, ins, is, is, is, etc. Cela nous prouve que  $\sqsubseteq$  rend le son de bi, aussi, comme tel, se lit-il dans le nom de Balylone, écrit  $\sqsubseteq$   $\sqsubseteq$   $\sqsubseteq$   $\sqsubseteq$  b is in, on quedqueòsio indene  $\sqsubseteq$   $\sqsubseteq$   $\exists$   $\sqsubseteq$   $\sqsubseteq$   $\vdash$  b  $\in$  b is i. in.

On conçoit donc que, tout importants que soinel les nonse propres des interipions trilingues pour procéder à l'euvre du déchifément, et hie nque, sans eux, neume interprétation ne soit possible, ils sont cependant insuffanats pour nous livrer la solution de touteles questions. Mais nous avons heureussement bien d'autres données à notre disposition, et cette richesse des documents assyries nà pas par contribué aux proprès que nouavons faits dans nos lectures. La difficulté de l'écriture anarienne est telle, que, sans le serours de nonnumenta de Ninive et de Babylene, on servit dans l'impossibilé complète d'expliquer une seule ligne des traductions d'inscriptions perses, dont on connaît pourtant le sens.

La source même d'où découle le premier déchifferement de ces caractères et en nême temps la cause d'une imperfection; cer la langue perse cel dépourvue de plusieurs articulations qui existent en assyrien, et parmi lesquelles, en debors des sons spécialment sémitiques, if faut comprete le L'Orpendant on signe qui implique l'emploi de cette liquide entre dans le nom d'Arbeles, que les Perses prononçient Arbeira. L'équivalent babylonien a, après les deux caractères Arle, le signe de l'histate  $\mathbf{g}^{k-n}$ , et se termine  $\mathbf{m}^{k} = \mathbf{m}^{k} - \mathbf{n}^{k}$ , et se l'emis  $\mathbf{m}^{k} = \mathbf{m}^{k} - \mathbf{n}^{k}$ , et se l'emis moiten commencular pur une voyelle, e, eque le signe  $\mathbf{d}^{k} - \mathbf{m}$  nonno edit, et ces mouments le montren toiquers après des lettres télles que  $\mathbf{k}^{i}$ ,  $\mathbf{d}^{i}$ ,  $\mathbf{d}^{i}$  remui que sa valeur est  $\mathbf{l}^{i}$ , et que le som d'Arbeles se prononquit, pour le traducteur de Daris,  $\mathbf{d}^{i}$ ,  $\mathbf{d}^{i}$  and  $\mathbf{d}^{i}$ ,  $\mathbf{d}^{i}$  et son d'Arbeles se prononquit, pour le traducteur de Daris,  $\mathbf{d}^{i}$ ,  $\mathbf{d}^{i}$  es mononquit, pour le traducteur d'Daris,  $\mathbf{d}^{i}$ ,  $\mathbf{d}$ 

III. Nous sommes conduits, par les exemples que fournissent les noms propres des inscriptions triliques, au finit complétement confirme à prévude des textes de Niivie; c'éte que les articulations se terminant par des consonnes de la même classe, et différant seulment par la darcée ou le douceur de la prosonositaion, avaient des représentants communs, Ainsi les mêmes signes rendent et et od, it et di, op et ab, alt et qu, or et ar. Il est plos facilde prononcer à la fin d'une rejillade une lettre forte; sausi les Tures et les Allemandu un comanissen-lis, à la fin deu rejillade une lettre forte; sausi les Tures et les Allemandu un comanissen-lis, à la fin deu mots, que op, as, de, quand unbre dis écrivent ob, od et ag, et re phéricambre de l'écriture anairemes éculique de exte nanière.

Voici, à l'appui de notre assertion, des preuves tirées des inscriptions trilingues :

| E        | exprime | ug, dans | Śugdu (61), perse Gugda.                                                                                   |
|----------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ,       |          | Hasatriti (18), Xathrites;<br>Siktiuratti (52), perse Cikhtauratis;<br>Sattagu (66), perse Thatagus;       |
| :[]      |         | ad,      | Arakadri (87), perse Arakadris.                                                                            |
| EM       |         | út,      | Hasatritti (18);<br>Sitrantahma (23), perse Cithrastakhma;                                                 |
| EIAI     |         | id,      | Mitri (bh), perse Mithra;<br>Piddishwaris;<br>śuddid, 175 (Bisont, l. 112) «fortifie,» impér. paël de 222. |
| 1.1      |         | ut,      | uttakkir 1307 e il se révolta, e (Bisout, passim);                                                         |
|          |         |          | suddid (Bisout, I. 112).                                                                                   |
| F        |         | aí       | Ustaipa (8), perse Vistôga;<br>Aspanina (37), perse Aspacina;                                              |
| <b>F</b> |         | a:,      | Uramazda,                                                                                                  |
| Ħ        |         | úi,      | Umiti (22), perse Vauniça;                                                                                 |
| Ħ        |         | it,      | Uriópara (29), perse Vayarpára;<br>Uriódata (25), perse Vahyazdáta;<br>Urimizda (h2).                      |
|          |         |          |                                                                                                            |

Vous alfans maintenant donner un tableau des syllabes simples tirées des noant des incriptions des Archénetides, et que nous fournissent, tantôl fobservation directe, tantôl nos rétudes mairités. Nous indiquerones par des lettres italiques les valeurs qui nont pu être fournier par les nous propres, mais qui ont été déchiffrées grâre à l'étude d'inscriptionunifiques.

| a.  | 1.  | u.   | a.  | i.  | m.   |
|-----|-----|------|-----|-----|------|
| ke. | ki. | ke.  | ak  | ik. | uk.  |
| he, | ki. | les: |     |     |      |
| ga. | gi. | gu.  |     |     |      |
| ba. | bi. | bu.  | aş, | ъ.  | uń.  |
| da. | dı. | du.  | et. | it. | urf. |
| ta. | h.  | lu.  |     |     |      |
| to. | ţi. | ţu.  |     |     |      |
| pa. | pe. | pa.  | 9.  | p.  | -9.  |

| be.      | bi. | bu.     |         |     |      |
|----------|-----|---------|---------|-----|------|
| 860, YB, |     | ma, 10, | am, av, |     | um,  |
| ne.      | ni. | DW.     | an,     | in, | un.  |
| re.      | n,  | YU.     | av.     | ur. | mr.  |
| la,      | ű,  | de,     | al,     | il. | wl.  |
| sa.      | si. | 50.     | as,     | is, | m.   |
| śa.      | ű,  | ág,     | œi,     | įν. | tań. |
| pt,      | pi, | (IL     |         |     |      |
| za,      | ri. | IO.     |         |     |      |

Des quatre-vingt-sept valeurs simples que représente le système anarien, soinante-hoit seules sont directement dounées par les intercipions trifiques. Par la double valeur du  $\mathbb{E}[d]$ , représentant  $\mathbb{E}[q]$  et le  $\mathbb{E}[d]$  he professional  $\mathbb{E}[q]$  et le  $\mathbb{E}[d]$  he proprietation  $\mathbb{E}[q]$  et  $\mathbb{E}[d]$  exprésentant  $\mathbb{E}[q]$  et  $\mathbb{E}[d]$  exprésentant  $\mathbb{E}[q]$  et  $\mathbb{E}[d]$  exprésentant  $\mathbb{E}[q]$  et  $\mathbb{E}[d]$  exprésentant  $\mathbb{E}[q]$  et some aftet une formation per perse, les some aftet uf. Cette anomalie est bien compréhensible pour qui a entendu le  $\mathbb{E}[d]$  exprésentant  $\mathbb{E}[d]$  exprés

Nous parious tout à l'ineure de la double valeur du E[d], exprimant deux artéculations seimitques, di ex veri assez rappeochées et remplacées quichquéois l'une par l'autre, nais pourtant hien distinctes. L'opparente coufusion qui résulte du double emploi de cette lettre au ourre dans l'origine nou sémitique de l'éérature anarience; on disinigre, pourtant, dans un cas spécial, la valeur de z, par le changement du caractère en IIII, qui a la valeur de z par le changement du caractère en IIII, qui a la valeur de z par le changement du caractère en IIII, qui a la valeur de z par le changement du caractère en IIII, qui a la valeur de z par le changement du caractère en IIII, qui a la valeur de z pay de rois assérménides. Le nom le peuple, qui se termine en ai, est écrit loujoura vace la lettre E[d], et doit se transcrire vyve, Le nom des Plut, yns de la Bible, Puigé en prese, se trouve, dans inscreption de Naché-Boustam, égabeunent érrit par le signe E[d], nifqué comme da par les nous de Darius et d'autres, mais qui, dans ce cas spécial, remplace le sus sémitique de se.

Nous avons donné les soisante et dix valeurs simples qui se dégagent par le dépoufflement des documents trilingues; mais le lecteur a vu, dans le tableau des noms propres, qu'ils en renferment encore d'autres, et cela nous conduit à l'exposition d'un nouveau principe du système anarien.

Le nom de Darius se termine généralement par un signe  $\frac{1}{2}$ —1, qui a embarrané l'en premiera interprése. Ce signe se trouve à Suse, réolou par ses définents —  $\frac{1}{2}$ —1, qui a vui Les inscriptions de Khorashad fournissent de nombreux exemples de la même substitution; dont :[—1,4 se prononce rossel. Nous verrous plus Lett qui le nêmes signe est également remplacé par les deux caractères :[—1]—7, si v. et qu'il a sussi la valeur de v. pir v.; comme nous le lisons à Bisoutoun, dans le nom d'Egypte : (-2, -1)—1, d'hi v. (5-5).

Le non asyrien d'Artacrez se compos, à Suse, de quatre signes [4,77,7] = 1 de [5], dont deux scellenant, le prenier et le quatrième, sout de simples sylbes, er et le Le second se trouve à Persépolis, dans un fragment d'inscription d'Artacrez l', remplacé pur per per [1,27] = 1 set, le caractère = [1,27] a donc la valeur de sie, qui se d'éduit aussi par la comparison des textes ninivites, Quant à 4, il est, entre autres, aussi remplacé per V = [2,27] set, et le discret de set.

Voils des exemples de substitutions qui résultent des différentes manières d'érrire les nonns propres dans les inscriptions tétiliques mênes, et qui prouvent qu'il y à de signes spéciaux pour exprincer les articulations commençant et finissant par des consonnes. La valeur de quelques autres exarchères de cette catégorie est claire; ainsi, le signe  $\succeq \prod^m$  exprime mar et nor dans les nonns de Marriyes, Freneris, Marque, et nous pourrions en conclure la justesse de notre transcription, quand même nous ne saurions pas que  $\succeq \prod^m$  est, dans les inscriptions de Nivire, constamment remplacé par  $\succeq \prod^m -1$ , et, na er our sa r.

Le caractère  $A \rightarrow \infty$ mmence le nom de Cambyse : il exprime kan et permute, dans les documents de Nabachodonoor, avec  $\exists \exists \exists \exists \exists a$  la m, qui tous deux se trouvent-sinsi dans le nom de la Cambodèna. Le signe  $1 \rightarrow \infty$  premier caractère de Eurispa, est expliqué dans les textes du même roi, par  $\exists \exists d \neg \exists \neg \exists a \neg$ 

Le non patronymique « Achéménide.» Habidamanique, est transcrit en asyrien démonstraire. Admensirie, and Admensirie, Admensirie,

nscriptions, parce que beaucoup d'adverbes se terminent en sus, en se formant, par exemple,

Le signe (i indique donc, dans le mêuse nom, et mas et nic. Mais laissons pour le moment, sans entrer dans plus de détails, cet étrange, je dirai mêuse plus, cet embarrassant phénomène.

Parmi les noms propres qui doivent nous inférenser pour la question des syllabes conplexes, se trouvent ceux de la Bactriane et de Cyazar d'un côté, et le deux formes de la transcription assyrienne de Tritantachmès de l'autre. Les deux premiers se terminent chacun par un signe — qui, dans les inscriptions, s'échange avec — ( — — 1 na mi) in ar; c'est donc iar, et les nomes ont à transcrire en Babar et Clusiaire. Le nom de Tritantachmès s'écrit, ou Si i-re an-ud-s-un, ou Si — a nig mu. Le aigne inconnu est remplacé par — 1 na mi que de l'accomment de l

Nous vojona dějà que des syllabes formées par les mêmes consonnes, mais umes par dautres vojelles, out des signes distincts. L'écriture anarieme est, en conséquence, essentiellement syllabique, au point d'avoir, pour les différentes unances, des signes spéciaux. Plusique les increiptous trifiques non fournissent des exemples pour ner et fir, pourqué n'i, aurait-il- pas également un signe exprimant tur? Nous verrons qu'il existe, à l'exemple des deux autres.

Le principe prédominant de l'écriture cunéiforme anarienne, tel qu'il découle de l'analyse des noms propres, peut s'énoncer ainsi :

«Toute syllabe foruée d'une voyelle comprise entre deux consonnes (syllabe complexe) est susceptible d'avoir, en outre de sa représentation au moyen de deux signes simples, une représentation particulière, à laquelle est affecté un caractère spécial.

En évaluant le nombre de signes que devront exiger les principes précédents, on arrive, pour l'ériture des Assyriens sémitiques, au chifire de six cent quatre-vingt-quatre, près de sept cents; et nous verrons que l'étude a fait connsitre déjà près de quatre cents représeutants de valeurs syllabiques.

Mais, pour cela, il est nécessaire de rechercher quelle est l'application que les données fournies par les quatre-vingt-dix noms propres nous permettent de faire sur les textes assyriens, et comment nous devons nous y prendre pour déterminer les valeurs de léffres qui n'entrent pas dans ces textes.

Voici d'abord le relevé des valeurs résultant des quatre-ringt-dis noms propres. Nous pourrons ; en ajouter un quatre-ringt-onième, c'est le mot perse rysaldays, qui à raison de sa valeur technique, est reproduit sous sa forme arienne dans l'inscription D de Xerzès :

Les chiffres placés dans la troisième colonne se rapportent aux noms donnés dans la liste

\_\_Digitulati, Googli

page 13; par exemple, le chiffre 10 renvoie au nom de Xerxès, et le chiffre 85 à celui d'Assyrie, etc.

# a, 1, 2, 9, 1s, 16, 25, 27, 38, 6s, 43, 65, 56, 6o, 7o, N7, 91.

i, g. 43, g1 (myez ya).

w, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 34, 52, 18, 52, 65,

66, 68, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 91.

46. 50, 52, 53. 62, 69, 70, 76, 82, 87, 91 (bis).

ET, 77 pm, 6, 6, 7, 9, 15, 35, 59.

TF TF mi, 55, 80, 83,

₹-₹\* \$0, 1, 8, 18, 70.

₫ Ni. 10, 71.

► [4] in, 27, 34, 42, 62, 82, 90.

ke, 51, 72 (bis), 79, 81, 83, 87.

€ hi, 19.

he, 5, 36, Ag, 51, 75, 77.

80, 45, 46, 69, 74,

⊞√ 4. 9. 20, 21 (bis). +6, 25, 62, 55, 66, 41.

di, 33, 89, 90.

du, 69. 49. 58. 61. 71. 75. 81. 89.

m, 8, 11, 30, 35, 45, 66, 83.

⊷T• #, 15. 17. 18. 52. 70. 84.

m, 39, 63, 68.

EI¶ 10, 73. 76.

∏ E∏ /s. 73.

pa, 8, 17, 16, 19, 37, 56, 65 (bis), 68, 71.

E pr. 3, 8, 82, 90.

ba, 53, 63, 81 (1).

bi, 56.

in, 6, 8, 76.

E me, 1, 2, 12, 13, 23, 28, 33, 52. 65. 50. 55. 62.

₽ 10, 19, 16. 34, 50, 59, 60, 80.

mi. 22, 82, 84, 57.

ri, 20, 25, 26, 29, 30.

►★ nu. s3, 6s, 6s, 76. ►★ tv, g, 6o.

ne, 4, 16, 20, 26, 30, 37, 43, 51, 65.

м, 1, 2, 28, 33, 38, 39, 65, 8о.

w, 45. 47. 5g.

re, A, 5. s3, s6, s7, 31, 36, 62, 66, 56, 65, 69, 73, 87.

► 1 n, g, 16. 18, 38, 41, 44, 60, 61, 64, 87, 90.

4ff rs. sg. ås. 50, 70, 75.

**\$** 44, 10. 11, 16, 18.

€ si, 9. 3. 10, 14, 16, 23. 37. 8c.

€, I №, 10, 13, 91, 98, 77.

in, 58, 65, 66, 80. gs.

**≒**∏ *ā.* 

in, 11. 99, 31, 54. 61.

# :«, 3a. 47 (bis), 6g.

→¶ 34 si, 6. 7. 35.

:w, 48 (bis).

► E et, 11.51

-[4] d.

**□** #. 6:

(i)4, 16. 31, 34, 43. 63.

**□** al. 11.18.55.66.70.75.87.

E 4 4, 18. e3. 3o. 44. go.

⊏**[∆** em (ar), å. 8:

**d**→ im (ir), 28.

m, s. s3. 47, 65, 69.

11> m, 16. 71.

₽# m. 4

√ → √ √ σ. 6, 10, 11, 17, 20, 21, 33, 35, 53, 54, 65, 68, 83,

<u>∏'⊢'</u> er. ås. åg. 7å.

- 14 il. 53.

E 44, 5. 73.

ii. 1, 9, 3 (bis), 16, 17, 19, 33, 90 (bis).

w. 8, 9.

ed. 8. 37. 49.

EÏ ii, ss. s5. sg. ús. 6e, 75, 8e, 83, gs.

15-14 w. As

A

EF.F4 ker, 79

gen, 64.

E311 A 16, 13.

tak. 11

17a nd, 7s.

ET teur (tev), 12, 25, 39.

ET per, 54, 58, 68.

Voilà les quatre-vingt-dix signes contenus dans les quatre-vingt-dix nous propres de Bisoutoux, Persépotis, Pasargades, Echatane et Suse. De ce nombre soixante-sept représentent des syllabes simples; vingt-trois sont des caractères complexes exprimant vingt-sept valeurs différentes.

### CHAPITRE II.

# MÉTHODE DE DÉCHIFFREMENT DES SIGNES ÉTRANGERS AUX NONS PROPRES DES INSCRIPTIONS TRILINGUES.

#### L. Absence de l'hossophonie et conséguence de ce fait.

Avant de développer les principes qui président au déchiffrement de sigues qu'on ne rencontre pas dans les noms propres cités ci-dessus, nous devons formuler un priucipe qui découle directement de tout ce que nous avous exposé jusqu'ici:

«Il n'existe pas, dans l'écriture anarienne, de caractères homophones.»

Deux caractères n'expriment jamais le mène son, du moins comme représentants syllabiques : cett bien à lort que, au début des études asyrimens, on se crut atturiés, par ce fait que tel signe se substitue à tel autre, à condure l'identité de leur valeur, tandis qu'on n'aurait du voir la que des effets de l'emploi du syllabimen. Ainsi les signes — 1. —— — changent souvent entre eux, surtout à la fin des mots; expendant l'un est no, l'autre ai, le d'entire au, 00 fetri le nou du Liban, Labians.

et l'un est su, l'autre an. Le suffixe de la troisième personne du pluriel au masculin s'écrit ou El 🗲 nu-nu ou El ETF su un, et les deux derniers caractères ont des valeurs bien distinctes.

Ces fréquentes modifications des formes grammaticales, et surtout cette constante incertitude de l'expression graphique du son, ont cependant leur avantage. Elles nous apprennent qu'un signe donné a quelque ressemblance dans sa valeur avec tel autre, et nous conduisent souvent directement à son incontestable explication.

Le résultat nécessaire de l'absence de l'homophonie, dans le système anarien, est celui-ci:
«Quand une fois la valeur d'un caractère est fixée, on est assuré qu'un autre ne peut pas
avoir cette même valeur.»

Nous pouvons donc arriver au déchiffrement par voie d'exclusion.

Ce principe, dont nous avons pu apprécier l'exactitude, restreiut singulièrement la liberté d'appliquer à un caractère donné un son quelconque, système adopté seulement pour satisfaire aux exigences d'une prétendue interprétation. Il est un excellent préservatif contre mainte pétition de principe; et, en nous éléndant d'attribuer une valeur déjà représentée à un signe encore non déchiffré, il rend l'œuvre de l'explication plus difficile, mais il donne plus de sûreté à notre méthode.

Si quelques-uns de nos devanciers l'avaient reconnu, ils se seraient épargné beaucoup d'essais hasardés, et ne se seraient pas vus forcés d'abandonner des valeurs aussi légèrement qu'ils les avaient établies.

Pour appliquer cette règle d'archinon, nous citerons quedques camples qui nous ensaignent comment on peut compléter, dans la série des syllaiss suples, celles dout l'Expression et encore ignorée. Le not perce afans, nom, e est rendu par  $\sqsubseteq \mid -\frac{1}{2} \wedge m$  mu,  $\sqsubseteq \mid \sqsubseteq \mid -\frac{1}{2} \wedge m$  mu,  $\sqsubseteq \mid \sqsubseteq \mid -\frac{1}{2} \wedge m$  mu,  $\sqsubseteq \mid -\frac{1}{2} \wedge m$  mu, et a service simples du la riversitation de sour, nous transcrirous donc  $\vdash \frac{1}{2} \wedge m$  par un, et des centaines d'exemples montrent la justesse de notre évaluation.

Les nous propres perses ne nous fournissent pas de lettre représentant ir, mais nous trouvous souvent un signe ?...... ols est substitutions indiquent clairement qu'un r est contenu; il se trouve toippurs après des syllabes se terminant en i, et ces trois raisons demontrent que le caractère ...... implique la valeur de ir. Un not nam-ri-ri est égal-ment érit nam-ri [m.-r.], et alors il fluch termacrire anamiri.

Not an fatiguerons pa a nos lecteurs par trop d'exemples; nous ajoutons sculement que des milliers de preuvo ent anis établi à uvleur de  $\mathbf{E} = [0, 0, 0, 0, 0]$ , celle de  $\mathbf{E} = [0, 0, 0, 0]$ , comme  $\mathbf{e}_{i}$ , celle de  $\mathbf{E} = [0, 0, 0]$ , comme  $\mathbf{e}_{i}$ , celle de  $\mathbf{E} = [0, 0, 0]$ , comme  $\mathbf{e}_{i}$ , colle de  $\mathbf{E} = [0, 0, 0]$ , comme  $\mathbf{e}_{i}$ , colle de  $\mathbf{E} = [0, 0, 0]$ , comme  $\mathbf{e}_{i}$ , collection  $\mathbf{e}_{i}$ , and  $\mathbf{e}_{i}$ , consideration  $\mathbf{e}$ 

Le premier mot est le nom d'un roi de Sidon (v. Layard, pl. XX, l. 14, pl. XXI, l. 40, 50). les deux autres, ceux des villes de Sarepta et d'Ecdippa.

Le signe  $\stackrel{\cdot}{\sqsubseteq}$  se trouve également à la place de b et de p, et toujours après des syllabes se terminant en u: ainsi, pour  $\stackrel{\cdot}{\sqsubseteq}$   $\stackrel{\cdot$ 

Nous trowons de même la valeur de ur pour E. J. Nous connaissons, par les nous propres, les signes représentant a, s, a, a, et et : nous n'y voyons pas de correspondant à la lyllabe. El, mais nous pouvour prover que ce signe a réellement la valeur de out. Nous nous bornemen à démontre la justance de noire assertien par l'application de la valeur proposée: nous devous toutefois nous servir de estte même lettre pour faire resportir, dès à présent, l'exactitude du principe de la non-sitément d'homophones yellshiques.

L'application de ce principe nous avait empléhé de placer dans la danse de t trois lettres qui y appartiennent et qui, d'un autre côlé, avaient été pour nous une cause d'enharras à raison de leur emploi très-fréquent. Le signe E' le la valeur  $a_i^*$  mais il devait encore en avoir une autre, car, pour ne citer qu'un nist qui le prouve, le nond un auge Gonates  $i^*$  crit à Bisontonn  $[t^*-]$   $E[t^*]$ , ci  $i^*$  E' le peut avoir le son de out. Outre le carnetire E', nous voyons que le signes -  $b^*$  E' E' chargenque avec E. Nous ne serions pasorii de cette difficulté, ai le syllabaires de Sardanapale (sur lesquels nous reviendrous) ne nous avaient papirs que ces signes n'appartiennent plus à la classe des lettres simple. Car E1, en debors de son explication par E1||E1|| E2|| E1|| E2|| E3|| E4|| E4|| E5|| E5|| E5|| E6|| E6|| E6|| E6|| E7|| E7|| E8|| E8||

Ainsi toute homophonie disparaît, et nous avons trois signes ter, tie, tue ou tem, tius, tuu qui, comme on le verra plus loin, nous donneront les éléments d'une minusation des substantifs assyriens, comparable à la munation des Arabes.

Le seul des caractères simples que le hasard niat point fait rencontrer dans la série de mons propres, cet le  $-\Gamma_{\rm id}$ . Les inscriptions nous d'unonterent que cette letre y libique contient s'hement un g. Sans avoir à ne disposition les nombreuses variantes qui constant la présence de ce son dans le signe assyrien, M. de Longsfrier en avait déjà signalé la présence de ce son dans le signe assyrien, M. de Longsfrier en avait déjà signalé la valeur quand il soupeçonna le premier l'identité de Sargon avec le roi de Khorashad, écrit  $|\mathbf{d} - \mathbf{1}| \mathbf{d}_{\mathbf{k}} \mathbf{l} - \mathbf{1}|$ . Le second caractère  $-\mathbf{1}|\mathbf{d}_{\mathbf{k}}|$  se trouve tonjours devant ins, w, u, par exemple,

done, - | a est gi, dont la valeur n'était pas encore trouvée.

### II. Déchiffrement des lettres représentant des articulations étrangères à la langue perse

La question devient plus diffielle quand il s'agit d'articulations dont on ne trouve aucur quivilent dans l'étenture arienne, par la raison adme qu'elles n'existaient pas ches ce peuple perse. Tel est le cas du  $I_1$ ,  $I_2$ , du  $b_1$ ,  $I_3$ , et  $b_1$ ,  $I_4$ ,  $I_4$ ,  $I_5$ . On nous dire sans stoute que l'inscription de Bisoutoun contient aussi des nons babyloniens, que le I devra se trouver foircement dans le non de Babylone, et le p'ans celui de Nuberbochonoure, Mais, no nous sivions que ces données seulement, l'inscription de Bisoutoun ne nous rendrait ces nous si plus liables, ni plus delive, vois avons que il est vaix le son d'Arbelles I d'arb. I'm au quelles difficultés a-n-t-il pas falls vaincre pour prouver l'identité de  $\frac{1}{1-1-1}$  avec I! La valeur de de demire risen n'el de vivrée marches la découverte de siemes rendant  $\hat{b}_1$  le  $\hat{b}_1$  le  $\hat{b}_2$  is  $\hat{b}_1$  le  $\hat{b}_2$  is  $\hat{b}_3$  le  $\hat{b}_4$  le  $\hat{b}_4$  le  $\hat{b}_3$  le  $\hat{b}_4$  le  $\hat{b}_4$ 

Déjà iri interviennent, aver leur extrème importance, les documents vériablemegt assiriens. Nous avons pu confronter le nom de Babylene, tel qu'il se lit à fisiouteun, avec im groupe composé de signes dont plusieurs nous sont déjà comme. Dans les inscriptions de la grande cité, le nom de Babylone est évrit Experient plus de la complexion de la proposition de la propos

Le d'emier caractère à se trouve à la fin du nom de beaucoup de villes, et doit être mishors de cause pour le monent. Mais le signe \(\frac{7-1}{2-1}\) contient très-probablement la liquide proscrite par les Peress, et affectionnée par les Glimois. Elle se trouve toujours devant des syllabes commençant par ou, et nous sommes autorisé à la transcrire la. Examinons ensuite les variantes suivantes:

La letter \$1277.\frac{1}{1}\$, deax, foir répléte, nous est encore également monnace mais elle auxò dictonteriur un  $\ell$ , des tresuvant nouvent devant des lettes elles que nis, die del auxo donc les one  $\ell$ . En substituant cette valeur, nous obtenom pour ce terme la lecture mandful, type scalescural, nous cenue, comme le shaphed de typ, pur la partic chaldatque de la Bible. Et parce que la personne native de  $-\frac{1}{100}$   $\frac{1}{100}$   $\frac$ 

il ne reste pour - ET que la valeur nouvelle de la. Nous pouvons done lire les noms géographiques de la Syrie.

Ainsi nous complétons la série du l par E al et 4 du l.

Les séries du le et du r manquent complétement dans toutes les langues indo-germaniques, et, de même que l'alphabet européen montre, par la présence du q, peu nécessaire à nolangues, son origine sémitique, ainsi le système autrein fait deviune, par l'imperfection de la représentation du z, qu'il ne fint pas créé pour une nation de la race de Sem.

Pour trouver le & -\frac{1}{2}, nous avons besoin de constater qu'il s'emploie surtout devant a.
et ensuite que la connaissance de ce caractère permet de lire deux noms de villes:

Dans le nom de Damas, "—" est remplacé ou par E ou par cède les syllabes commençant par i, et l'autre, celles qui commencent par ox. Nous rendrons l'un par si, l'autre par su, et nous lisons le nom du prince de Juda:

La série de s. se détermine de la même manière. Nous constatons pourtant le fait que la lettre H, que les noms perses nous donnent comme za, est encore l'innique représentant de sa.

Pai deji fait allusion à la cause de cette montalie. Si les Sémites avairant fait autre chose que d'accepter seulement un syllabaire déjà complet, ils n'auraient pas manqué de distinguer les sons de 1 et de 2. Quant au  $p_i$  ils le représenteut par un signe qui, dans le médous explárque, rend le teki des Perses,  $E \sqsubseteq \uparrow \uparrow$ , et le  $\mu$ s fut représenté par un son analogue, le  $\uparrow \downarrow E \sqsubseteq \uparrow$ .

Voici maintenant des applications de ee fait :

Le lecteur ne s'étomices pas que nous ayons apporté tant de soin pour établir le déchiffrement des rigliales simples. Nous rivous pas besoit direits aux l'importance de ce travuil perlinnairez; ces syllabes simples, qui, à elles seules, auraient suffi pour les besoins de l'épigraphies asyrieme, et, qui, employée seules, nous averineir depargé des priens infinies, sont le pivot de tout notre déchiffrement, et, par la, de l'interprétation entière. Nous aurions que décupler le semplaires sur lesquale nous basons l'acutified de nou appriciations; mais nous persons qu'une scule prevue hier conduste soffit. Il ne nous importe, pas non plus de démogrère le system dans toutes ses planes, mais de le contrôler dans son application; et ce contrôle, cette vérification, est continue à cause de la masse des monuments et detentes que renforment est derniers.

Pour les nombreux groupes syllabiques, nons n'inisterous pas sur les valeurs daux chaque exs spécial, car i sufit d'avoir expode le système par lequel on en vérifie les egifications. Le principe de la substitution d'une syllabe complexe à deux signes simples est facile à saisir, et quant à en établir le subseur de cette nutre que cette qui en partice la saisir, et quant à en établir les valeurs de cette nutre que cette qui qui stateche à une eurre d'application et de travail mécanique, travail indispensable et difficile, mais qui n'implique aucun grand effort d'intelligence, acune grande opération d'esprit. Il evisite toutéoi un autre moyen de reconsultre les signes somplexes, et cette méthode sort tellement des procédés ordinaires de décliffement, que nous devens nous y arrêter.

#### III. De déchiffrement par nécessité philologique

Nous allons parler du déchiffrement par nécessité philologique combinée avec l'élimination des homophones. En voici l'explication.

Le rapprochement des divers exemplaires de la même inscription, ou de passages paralllels dans des documents qui souvent sout réligiés d'appès une forme pour ainsi dire stéréctypée, fournissent la grande majorité des valeurs pour les syllabes complexes! Il est donc chier que, tout d'abord, usous oblenons la comissaines des syllabes qui se distingient par un emploi trè-fréquent, et souvent les premières confrontations de ces textes anadogues nous fournissent des séries d'articulations formées par un mêue éfément, kinni nous connaissions depuis longteungs les représentants de sis, fis, fis, pas, fist, act, qui se terminent en & Drumben nous avons oblemu les valeurs pour est, may, nex, sol, etc.

Quand nous rencontrons un caractère qui exprime certainement une syllabe complexe, nous avons donc à en choisir la signification en dehors des valeurs obtenues déjà.

Les traductions des inscriptions perses nous démontrent le sémitisme de la langue assyrienne; nous ne devons donc chercher, dans les formes verbales, que celles qui sont d'accord avec la grammaire sémitique.

Nous avons, pur exemple, un mol  $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \text{m}$  est et morre incompieuré du misitue est encore incomune. Les deux dérnières consonne du radical trilitâres sont donc r et b, mais quelle est la première qui se traver constende dans la lettre.  $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \stackrel{\bullet}{\longrightarrow} \stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ 

Quant au première cas, nous connaisons dijà toutes les valeurs se terminant en ar, suuf ser, rur et lar. Aucume de ces dermières, substituée au caractier, ne donne une signification plausible. Essaninons donc les articulations que l'on peut admettre dans le cas où la forme serait un participe shaplet. Prosque toutes les yalbades de cette catégorie out dijà leurs représentants, excepté sad, ass et asf. Si nous substituous dans le mot la première de ces valeurs, nous obtenous susasfrià, xvope, un participe shaplad d'un verbe bien comu, dout la signification est, en belèver, dans la voix cerrespondante du highli, zvone afissaire.

Souvent ces syllabes, très-analogues de son, se substituent l'une à l'autre.

Notes notaments splither compliczes traites celles qui nesont pas formées d'une seath censonne et d'une simple voyelle motirie, et mous comprenous dépà dans cette classe celles qui rendeat une voyelle aspirée: cer, cen outre des articulations comme  $\succeq b^i$ ,  $b^i$ ,  $b^i = b^i \ge 11^i$  is, il y en qui résultent de la fusion de ces dernières avec une aspiration.

la guerre. » Cette interprétation est très-probable; car nous lisons ce mot dans les inscriptions de Sargon, qui se nomme me me propositions de la leure à l'Arménie. » Nous avions donc admis provisoirement la valeur asé pour la lettre indiquée.

Les lectures iurkon et idakkon, qu'avait successivement établies M. Rawlinson, ne sauraient s'expliquer par une forme sénitique, tandis que la forme obtenue est l'iphtaal régulier de nacad, '10 : elescendre, e et effectivement les deux lettres connues n'admettent pas d'autre valeur pour la troisième.

Cest ic que sont précisément d'un grand secours, pour le déchiffrement philologique, ce tablettes granumaticales de Statumpale, o as teruvent expliqués les mongrammes pour différent noté dérivant de la même varie. Ainsi, parmi les formations de soud, se trouve le not  $\geq \frac{m}{2} \| \sum_{i=1}^{m} \sum_{i} \sin K$ . X doit contenir les lettres r et k, et, puisque s'in nous d'ail dijé comm par substitution, et que la grammair s'opposait à ce qu'on admit ruit, il ne nous resta de possible que la valeur rels pour le dernier signe. Cette valeur a été voir-fiée, par le nout  $\mathbb{H}^{\frac{m}{2}} \sum_{i=1}^{m} \cdots m'$  and  $K^{\frac{m}{2}}$ ,  $\mathbb{E}^{\frac{m}{2}}$  par  $\mathbb{E}^{\frac{m}{2}}$ . Als permites presure  $\mathbb{E}^{\frac{m}{2}}$  par des  $\mathbb{E}^{\frac{m}{2}}$  d'un  $\mathbb{E}^{\frac{m}{2}}$  par  $\mathbb{E}^{\frac{m}{2}}$ 

Nous pourrions multiplier encore ici les exemples; mais nous creyons que ceux que nous sous allégués montret auses quelle est notre méthode quand il s'agit de détermine la seleur des caractères encore obsense. Le lecteur ne consentirait pas à nous suivre dans l'exposéminatiens de la vieture de chacune des quatre cents lettras déditifiées aignoraffus; il suffischenin faisant, d'établir ces valeurs à mesure que nous procéderons au déchiffressent des inneriptions.

Cette réserve est d'autant plus commandée, que nous ne serions pas arrivé à la fin de notre déchiffrement, même après une exposition complète du syllabaire assyrien. Nous avons à fournir à une tâche plus épineuse et plus ardue, avant de pouvoir appliquer nos résultats aux textes assyriens et d'en vérifier la justesse.

L'écritare anarienne n'est pas seulement un système de représentations graphiques de sons syllabiques; elle était avant tout, originairement, une écriture idéographique, et c'est ce que nous illons exposer maintenant.

## CHAPITRE III.

#### CARACTÈRE IDÉOGRAPHIQUE DE L'ÉCRITURE ANARIENNE.

#### I. Démonstration du fait per et simple.

Le mot nigne idéographique est emprunté aux égyptologues; il s'applique à un caractère qui n'exprime ni une lettre, ni un son quelconque, mais représente une idée, abstraction faite du son par lequel cette idée est rendue dans telle ou telle langue.

C'est ainsi que nos chiffres sont encore aujourd'hui des rignes idéographiques, ou des monogrammes (ear nous adoptons ce dernier terme romme équivalent du premier), n'indiquani pas un son, mais une idée toute faite.

On comprend quelle distance sépare un signe répondant au son par lequel une idée est rendue dans un idione donné, d'un caractère qui, repoussant pour ainsi dire l'intervention de l'oreille, fait de l'eil l'unique confident de la peasée.

Le système de l'écriture assyrienne est, dans la forme sous laquelle il nous est commi, un mélange singulier des deux systèmes de signes; nous aurons à examiner plus tard lequel des deux modes d'écriture est le plus anneien, et s'il existe un lieu qui utui l'un l'autre.

Mais, en premier lieu, nous devons nous borner à examiner les faits tels qu'ils se trouvent dans les inscriptions trilingues, qui forment également ici notre point de départ.

Dêjà Grotefend, en examinant les traductions des textes qui éxient à sa disposition, reconnunt que plusieurs muts de l'original perse deixant représentés dans l'assyrien par un seul signe. Il n'en conclut pas l'existence de signes idéographiques, et suppos simpliment que ce caractères étaient abréviatifs. Quoique cette opinion n'eût pas alors les inconvénientque nuns lui reconnaissons aujourd'hui, il aurait été plus beureux qu' au début du dévollère, ment on cell jugé les laits tels qu'ils sont. Berf, on peut constater, par les études des unenuments trainques, que les signes suivants ont une valuer idéographique.

pays.

pays.

pays.

fulle.

funding.

fulle.

funding.

full flewe.

full largue.

full grand.

full signed to obtail.

Tels sont ceux que l'on peut reconnaître dans une étude bien approfondie des monuments baboloniens, quoique, dans les inscriptions des Achéménides, il se trouve encore d'autres monogrammes que l'on n'a pas, de prime abord, reconnus comme tels.

Mais ces idées ne sont pas toujours exprimées par de simples signes : ainsi on en peut citer quelques-unes qui se trouvent représentées, dans les inscriptions des rois perses, tantôt par les caractères figurés ci-dessus, tantôt par des lettres syllabiques, comme cela s'observe dans l'érriture hiéroglyphique. Nous citons:

Voilà les variantes qui établissuient déjà le double mode d'écrire, et qui donnaient des mote exprimant différentes idées dans la langue assyrienne. Les textes provenant de Ninive nous ont montré très-nets les mêmes monogrammes, et en fournissent les explications; ainsi. À la place du signe.

Ces exemples suffiront pour démontrer qu'on ne saurait conclure à l'existence d'une sorte

d'abréviation, car aucun des monogrammes n'a la moindre ressemblance avec les caractères qui en représentent le son en assyrien : de plus, plusieurs d'entre eux nous sont déjà counus comme représentant certaines valeurs syllabiques. A cette considération vient s'en joindre une autre, qui est également d'un grand poids.

## II. Des expressions idéographiques composées.

Dans les inscriptions trilingues nous remarquous que des assemblages de caractères, dont les soleurs splaiques out été compétément déterminées, servent constamment dans le même ordre pour expriner une idée donnée. Pour la plupart des cas, la tranceription plunétique de ces groupes ne présente acure mot qui paiser rissionablement être pris pour l'expression sémitique de cette idée. Et cependant le sémitisme de la langue assyrieune a été suffisamment établis par les ceutoples que nous venons de citer.

Ces groupes, dont l'interprétation phonétique ne saurait s'expliquer par un dialecte sémitique, sont souvent remplacés par d'autres mots réellement sémitiques, et où, chose assez étonnante, on ne trouve plus ce même caractère d'étrangeté. En voici des exemples :

On conviendra que, si la première forme est étrange, la seconde nous fait voir par contre un not bien contru des idiomes sémitiques. Nous pouvons donc ne pas admettre l'opinion qu'il ne faut pas prononcer la première selon les règles fournies par le syllabaire assyrien; en un mot, célle-ci n'est pas phonétique, mais purement idéographique.

Nous aurons donc trouvé des groupes de monogrammes complexes.

C'est là une nouvelle difficulté dont nous ne serions pas sortis, si une heureuse découverte faite à Ninive ne nous avait pas sourni des éléments pour la résoudre. Je parle des tablettes grammaticales de Ninive, qui donnent d'un côté une suite de monogrammes, et de l'autre leur prononciation en caractères phonétiques.

Les inscriptions mêmes de Bisoutoun nous montrent des noms babyloniens qu'il faut comprendre dans cette catégorie. Nous y voyons les noms de deux rois de Babylone ainsi écrits :

Bonc → Et. n'est pas en ps. mais signific Yabon, le Nebo des Jusis. Mais nous serons délip que → s'eul répond au bepe pense, dont la signification est «rêine : » Et. sera donc quelque chose qui entre dans les attributions du dieu Nebo; il répond souvent à un mot beurs, dont la signification paraît être «sceptre,» et Nebo est récillement le dieu qui protège le gouvernement des rois.

Mais, quelle que soit l'origine de cette manière d'écrire le nom du dien qui, sur les monuments de Babylone, s'écrit également — I — It a. a. d., c'est Nebo; et quelquefois, pour ces deux nanières de l'exprimer, on en a une troisière.

La forme Nabiwe indique l'écriture étymologique, et Naba celle qui se conformait davantage à la prononciation du vir siècle avant notre ère. Le nom de ce dieu trouve son explication, déjà soupçonnée par Gesenius, dans Thébreu x·22 - prophète: « c'est probablement la planète Mercure, qui annonce le soleil.

Le nom du roi Nabonid se lit à Bisoutous --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -

Donc E a la valeur idéographique nahid - majestueux. - Pent-on prétendre que le premier soit l'abréviation du mot? Nous ne le croyons pas.

Nous ne voulons pas anticiper sur notre exposition et devous laisser pour le moment l'explication, ainsi que celle du nom de Babylone tel qu'il se trouve à Nakch-i-Roustam et à Bisoutoun:

Pourtant le nom se prononçait Babilou, écrit dans les mêmes inscriptions

Distance Google

### LIVRE L. CHAPITRE IV.

La penuière letre de ce demire groupe remplace le deserbit perse, et signifie alore « porte; de promone de les nayères; les deux suivates, »— E<sub>m</sub> la ne, sont un groupe idographique, comparable au »— E<sup>m</sup> eu pe qui indique le dieu Xelo. Ce groupe rend le dieu-Kefon des Green promonel flue, commo nou l'eneigne l'IDA de Diodors. Il areit pa necere temps d'exposer les raisons à l'appui de notre traduction telle qu'elle résulte des inscriptions grammaticale.

Tout ce que nous voulons ici, c'est montrer le principe de l'écriture idéographique, et préparer le lecteur à une anomaise qui, n'ayant pas d'égale dans les autres écritures connues, a contribué, dès le début, à rendre le déchiffrement si difficile, que l'on a pu dire qu'à mesure qu'on a vancait dans cette étude les obstacles se multipliaient.

### CHAPITRE IV.

#### DE LA POLYPHONIE.

# 1. Définition de ce terme et preuve du fait.

Sous le mot de polyphonie on entend la pluralité des sons syllabiques attribués à la même lettre. Il a été proposé par le colonel Rawlinson, qui a constaté le fait sans l'expliquer.

Il est vrai que l'annone seule d'un parei fait implique de prime abord une idée si peradmisible, quoi conçeit aisiment l'inred-bluit èver lequale elle a étà executilie. Si ferriture dost exprimer les sons, il est clair que chaque son doit avoir son représentant propre, "précisiement de même que toute idée a un terme correspondant qui la rend à forville. Le plurshité de valeurs, attribuée à la même lettre, semblait, avec raison, contraire au but et au principe meme de l'éreiture.

Après que le colonel Ras linono eut publié en , 1851, son syllabaire babylonien, on ne tarda pa à s'apercevoir que, dans ton système, le même signe pouvait signifier et hal et hap et rip et db (selon lui). On se demanda alors comment, avec une parcelle incertitude dans la transcription, il était possible d'interpréter les textes assyriens, surtout en présence d'une langue inconnue, pour laquelle toute grammaire, tout voxobalaire fait défaut.

Il était impossible, lui objecta-t-en, qu'un peuple qui nous avait donné des guges si éclatants de sa civilisation avancée, qui avait cultiré les arts avec une habitété dépassée seulement par le génie hellénique, se flut servi d'un système d'écriture absurde, quand ses fères, les Phéniciens et les Hébreux, faisaient déjà, depuis longtemps, usage d'une écriture pur-ment alphabétique. Ces objections, quoique fondées en apparence, ne sont pas cependant décisives. La question n'est pas iei de savoir si l'on peut admettre une telle anomalie, mais de constater si elle a existé.

- Or le fait n'est pas niable : « la plurafité des valeurs existe. »
- Ce fait résulte non pas d'un seul rapprochement, mais d'un grand nombre, dont nous allons présenter iei quelques exemples.

Nous avons déjà touché à cette question, au sujet de quelques noms des inscriptions trilingues. La transcription assyrienne du nom d'Achéménide nous a déjà démontré que le signe (d. a. dans le même nom, et la valeur mom et celle de mis. Nous avons dejà annoncé que, dans les textes assyriens, ce même signe avait aussi ces différentes valeurs.

Le dernier caractère qui entre dans le nom de Durius,  $\sum_{i=1}^{n} \{c_i \text{ a la valeur mus et cus, il termine également le nom assyrien d'Egypte, <math>c_i = \sum_{i=1}^{n} \{c_i \text{ Mi-sir, } v_i c_i \text{ alors il se prononce <math>\hat{\mu}i$ . Les inscriptions le présentent tout aussi souvent comme substitution à  $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} mu$   $m_i$   $m_i$ 

Le premier cas se prouve par les mots suivants :

Le second, entre autres, par

Ainsi le signe  $\begin{subarray}{c} A_i$ , que nous connaissons par les inscriptions trilingues comme exprimant le mot apas, a pluséour significations bien établies; il permute avec  $\begin{subarray}{c} E \begin{subarray}{c} E \begin{subarray}{c} A_i \begin{subarray}{c}$ 

ma - 109 - 11 - 100, part. fem. pael de rapas,

et dans le nom d'Artaxerce, Ar-tak-sat-éu,

et il doit avoir la valeur de sal,

En dehors de ces valeurs phonétiques, 🛠 a encore la signification de e prendre, aller,

Le signe T a le son de ur; c'est là sa valeur principale, mais il a également celle de tat, et, en dehors de celles-ci, le son de lik, par exemple,

Puis, comme est remplacé par

Ce même signe, EIII ou E-III-, s'échange avec

Nous ne parlons pas des différentes significations que ce signe possède cumme expression d'idée.

Le trait horizontals — a souvent la valuer incertaine de sa et de si : ainsi, dans le non d'Aspris, — W, A-sere il permute aver \( \) \equiv \( \) \text{dans anadoi; \( \) \equiv \( \) \text{dans anadoi; \( \) \equiv \( \) \eq

Et, en outre de ces deux valeurs, le trait seul indique dil, et se substitue souvent à

La valeur pa, pour le caractère : , est hien assurée, mas celle de hat ne l'est pas moins; il remplace les deux lettres # • : dans les mots suivants :

- \* ETT - ET, part, fém. parl de samah,

Il n'est pas du fout certain que les valeurs que nous avons trouvées pour un signe donné soient les seules qui existent; il peut y en avoir d'autres qui ne nous sont pas encore connues. Nous deveserons maintenant un petit tableau des diverses prononciations sûrement affectées a la même lettre :

| 7 répead           | h e, est.          | ET répon        | da ie, iin.             |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 317                | ka, dik:           | <b>1&gt;</b> -■ | en, but                 |
| <b>\$</b>          | so , ķar.          |                 | bi, but, til, bur, mit. |
| A                  | hi, pat, per.      | F               | mi, nip.                |
|                    | bi, kno.           | FAE             | ni, kom, gut, bil.      |
| <b>&lt;=</b>       | mi. gak            | *               | si, šuk.                |
| -TY.               | ni, gat.           | E               | pak, bik, nar, bil, ti  |
| -114               | ri, tel.           | - T             | bit, mal, nie, mit 17   |
| 11:13              | li, gip, him.      | ⊨III            | gi, kit, šaķ.           |
| <b>4</b>           | si, lim, pen.      | 4               | lik, cap, pap.          |
| 丰川                 | gi, gut.           | P-9-44          | gop , bas , deb.        |
| riii.              | n, ann, árm        | =111-           | lub, rib.               |
| -14                | ķe, pol.           |                 | tak, sum.               |
| IF!                | ku, tue, hun, dur. | - TYT           | dak, pir.               |
| had had<br>hadrand | In , Inn.          | r>- <b>⊟</b>    | mek, nin                |
| <b>:</b> ‡►        | bu, šir            | ₹\$~            | rak, sol, int.          |
| 12                 | be , dep , tip     | ⊨m              | lak, sit, rit, mii.     |
| E                  | eu, fat.           |                 | ask, gut, ris.          |
|                    |                    |                 |                         |

| ik, zul, gup.                 | répond à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . kan, gan, iak, zal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nik, our.                     | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ess, for,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rik, hil.                     | ⊢II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in, des (1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ur, lik, taš, rau, liš,       | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kin , ki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tik, has.                     | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | din , tin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ruk, tuk.                     | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iin, te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| met, net, let, set, kur, nat. | <b>4⊨1111</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | den, and, int.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ut, tem, loh, per, tes, lir.  | Ė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | up, ár.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hat, pa.                      | EI.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ber, pie, dit, kir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| but, ter, sil, kai.           | <b>-</b> ₹-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bar, mor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ép, ék.                       | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ser, šer, ķir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| hap, kir, kil, gil, rim, som. | <b>::⊢</b> [4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | șir, mus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| kap , kat.                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zir, kul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| pap, bip, far.                | <b>=</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | is, wil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bep, rip, kel, dan, tau, sen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pal, bal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ip, der.                      | et :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | res, hai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tip, um, mui, diķ.            | <b>(</b> <del>244</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kie, kië.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ment, mint.                   | <b>⊏</b> !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | il, gis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rum, dil, di.                 | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HEF, DACH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hon, hom.                     | -1111-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unu , șul, țan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | rile, bil.  w., bil., and, rea., bil., till, bin., mil., tule. mat., and, bil., set, bur, mil. w., tum, bil., set, bur, mil. w., tum, bil., per, ter, bir. bir., bir., sil., bil., dp., dk. bip., bir., bil., gil., rim., pem. bir., bil., gil., rim., pem. bir., rip., bil., dil., dip., dil., dip., dil., dip., dil., dip., dil., dip., dil., dip., dil., mil., dil., mil., dil. | 100, vor. 100, bit. 101, bit. 102, bit. 103, bit. 104, bit. 105, bit. 104, bit. 105, b |

Le lecteur s'étontera sans doute de cette multiplicité de valeurs, et fera la juste observation que cette particairité de l'écriture assyrienne ne contribuera pas à rendre le déchiffrement plus facile.

Nois sommes parfaitement de cet avis. Mais nous n'accepterous pas les conclusions qu'on prétend en tirer ur l'étut de la quotion, en objectant qu'on deurs suspondre son adhésion aux betures, tant qu'une anomalie aussi étrange sera maintenue. Nous avons, au contraire, en debons de s'ubsern d'évrese sinis obsenues par la comparaison de matune textes ou de passages parallèles, une corroboration directe de notre idée : dle ressort des documents émansé des rois d'Asyries cu-animes.

### II. Les syllabaires assyriens.

Nous devous aux fouilles de M. Layard la découverte des yillabiares assyriens, coisignée and de brigues per outre du nei Sarkanapale V (666 a 467). Ce monarque dis traveser un grand nombre de tablettes pour faciliter à ses aujets la lecture des inscriptions. Il n'y a pas lieu de «'étonner que l'écriture assyrienne offit des difficultés aux hayriens cura-mêmes. Le roi, pour obrier à cet inconvénient, list inscrire sur des tablettes d'argel les signes avec leur-significations diverses; les protocoles du monarque sont fort intéressants; en voici un qui se troves sur la tablette K. 30 al unusée britannique:

Palais de Sardanapale, rei du monde, roi d'Asyrie, à qui le dico Velo' et la décesse de l'instruction out donné des orcilles pour enteudre, et ouvert les youx pour voir, ce qui est la base du gouvernement. Ils out révêté aux rois, mes prédécesseurs, cette écriture emiférance. Le manifestation du dice Velo... du dieu de l'instillègnes suprême, je l'à éreite sar des tablettes, je l'ai signée, je l'ai rangée, je l'ai placée au milieu de mon palais pour l'instruction de mes ujets. \*

Ces tablettes sont de differente nature: nous donnerous quelques exemples des syltabaires proprements dis. Ceux-ci sont disposés toujours en trois colonnes, dont evil ed u milieu contient le signe le capitquer: celle de gauche fournit généralement la signification syltabique expliquée par des caractères simples, celle de droite la valeur i déographique, caprimée par le mot assyrien overspondant. La signification syllabique est précédée du clo vertical I,

### STELLABAIRE. (FRAGMENT E. 62.)

| T #         | FAH   |            |
|-------------|-------|------------|
| I FEET FEET | FAF   | 年          |
| HAPP        | FAL   | ⊭≠≡≡       |
| 1-7-1       |       |            |
| IN          | -11-1 | -:1-1110-3 |
| 1年47        |       | -11-11     |

Ou : «et la déesse Tasmi ent...» Il n'est pas sûr encore que la divinité qui suit le nom de Nebo en soit indépendante ni que ce nom explique une qualité personailée de ce dieu. Nous expliquerons plos tard le texte ausyrien.

| EXPEDITE                                | ON EN MESOF | DIAMIE.         |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------|
| i ‡ī ⊨ii⊨                               | -11-1       |                 |
| मा <u>मा</u> =                          | -7-1        | -111110-1       |
| 1111                                    | 백년          | -11-11          |
| 1                                       | 44          |                 |
| I Ħ ← III                               | #II-        | <b>□</b> -      |
|                                         | TELL        | √ <u> </u>      |
| #-==                                    | 立           | -티티네스카ー         |
| I VIII Emm                              | 立           | 一世二三十十          |
| I –∏Վ& <del>-∐</del>                    | 户           | 市主国へなー          |
|                                         | 户           | ・田田でかー          |
| I E III E I                             | =           |                 |
| । स् <u>ति</u> म्ह्य                    | <b>A</b>    |                 |
| 1====================================== | -III        |                 |
| 1-EII                                   | ETTE        | 게라 베르다          |
| i ≒i Hi⊨                                | Ħ           | HEIII I X- HII- |
| ĮΨĮ                                     | Ħ           | ままれる。           |
| I E TI II                               | <b>=</b>    | 用門口外門           |

| T +>→== T · · · | <b>二</b> .    | 11日日本日                                   |
|-----------------|---------------|------------------------------------------|
| I ⊨≣II          | Ħ             | TENT S                                   |
| Ĭ- · ·          | #             | HETHER I                                 |
|                 | 5 -           |                                          |
| 1 F1 4 W        | . ***         |                                          |
| I-EI AIII       | ⊨III4         |                                          |
| 直河門             | <b>⊨</b> ∏(4  | 面門囯                                      |
| de es           | ⊨III          | 10年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年1 |
| 1-1-1-1-1       | ⊏ाा           | ☆☆艸■■                                    |
| ।:¦=ोम्         | ≓lli          | r>;+-•¶ <u> </u>                         |
|                 | =¶i           | r>⊷i⊷iii <u>E</u>                        |
| i i>: =ii=      | 1>⊷‡          | r>—;⊨III=                                |
| i eille ii      | <b>⊭</b> III• | r>⊷‡⊨∏⊨                                  |
| TELE            | =It=          | FIXE *                                   |
| T 4→1141        | ##            | EXE X-                                   |
| I-EI EA         | o≟li          | 1-11 - 14<br>lan - m                     |
| I ET ET         | 14            | नाब किन्नामा रू                          |
|                 |               |                                          |

| I <del> </del>    | F. | নাৰ কেলা দ্যা ক |
|-------------------|----|-----------------|
| T TF              | £  | नाबक्ना ह्या न  |
| ा <u>स्</u> वास्य | 4  | 네소 >=    르비 수   |
| ানা্ত চেলাালা     | 4  | नाळाञ्चा ह्या 🗸 |

Voils ume face de ce fragment l'autre est disposée de la même manière. On ne peut saire dance et exte aucun arrangement méthodique; mais il pleu est pas mois curieva à plus d'utire. Il prouve d'abord le syllabiame initérent à la lettre, en expliquant avec assez de naiveté le caractère par licimème. Ainsi à ext expliqué par le as, p'i par pi , d'up davé u, g'i par par g, que pur que. Ce fragment ne nous donne, du reste, que peu de valeurs qui n'eussent pu être tiémoignage de cellès-ci. Par exemple, le caractère  $\mathbb{E}[\mathbb{F}]$  set interprété par  $\mathbb{F}[ij]$ , de l'interprété par  $\mathbb{F}[ij]$ , de l'interpré

Le caractère — [-1-] pered une foute de valeurs qu'il n'a probablement jamais dans les interplions; en glaphondispenent, il exprime set et dis, laquelle promosiciation, donnée dans un autre document, ne se teuvre pas ici. En revanche, le tente en question attribue à cette lettre la signification de dir,  $\mu_i$ , inim qu'on peut sérement regarder connée étant les expressions d'âtéres, et non pas de syllabes. Ainsi la lettre  $\frac{1}{4}$  a, en déhors de la valeur les (qui se trouve à Bisoutoun dans le mot autakir  $\frac{1}{4}$  en,  $\frac{1}{2}$  peri, sing, de l'arriste de l'iphtaal de salar ril révolutionnes,  $\frac{1}{2}$  celle de la l'et almen de gif; et ce qui est inferensant, c'est q'uime copie du texte codt  $\hat{K}$ .  $\hat{G}_3$ , que nous avons découverte à Londres, donne la valeur de kll au lieu de celle de ki.

M. ner ne seul pourrait se confondre avec u., no et van. Le pie été, à tort, séparé du H. Innité que le caractère A. He et un caractère simple, et ne se roupese pas de A. l' et de H. Voiri la naison qui a pu faire s'éparer ces deux éléments prétendus ¿ E. — est capitique par gibba pys la goutte (de baz, Ja-) d'où l'hébreu bay) et par sui ceau. Mais [H a précisément la signification de ecun, et de la semilé être veune la confusion.

Ainsi les tablettes, quoique pour nous d'une immense valeur, doivent néamonins être euminées avec une sorté de ériconspection, Jorqu'elle do homest des significations phonétiques nouvelles. Quant aux explications des monégrammes, on doit toujours les acrepter; auxsi es son donné roname représentant asyriem de l'alée né-sid pas toujours requ comme valeur syllabique. Il lut, et voiri la règle principale, tout en admettant la multiplirité des sous dans le principe. la restrembre le plus possible dans l'application. Cost ainsi que frient les Auyrieux eu-mèmes dans la rédardine de leurs incerptione; et, etles qu'elles offernat a rous, res tablettes dénotent une certaine incepérieuxe, rar elles contiennent des signes qui ne se travavent jamais, et omettent des significations qui ne sont pas area;

Pour revenir à la table que nous avons donnée, on remarquera que 餐 y est expliqué par kai, et qu'on a négligé de le caractériser également par la valeur de ras, résultant du nom de Gyrus et d'autres mots.

Ge curiers document à induet, dans son arrangement des acceptions, qu'une seule valeur idéographique das la troisième rodome; un autre syllabaire, coté £, 110, d'une plus parfaire conservation, en fournit plusieurs. Nous en donnots un spécimen, en trancerisant tout de suite les explications en caractères latins, et en les tradinisant, autant que possible, fadocument semble mois insiste au rels significations syllabaires que sur les valeurs idéoquariques. Nous avous également découvert plusieurs exemplaires de ce même document, qui nous permettant d'en combiler les lacunes.

| Tak.        | T.      | -        | 1                   |
|-------------|---------|----------|---------------------|
| Ur (lumen). | III 4   | Acasems. | . Galelacere. attn. |
| tr.         | III.    | Side.    | Gignere, 178.       |
| Gubu.       | -111    | semile.  |                     |
| Am.         | -IEI    | mire.    |                     |
| Tun.        | -II = I | Ange .   |                     |
| Ve.         | ==1     | SCARR.   | Punderare, px.      |
| Lr.         |         | ide      | . Equate, 519.      |

| Usbar. | E-1111 | ine.   |                |
|--------|--------|--------|----------------|
| Sit.   | E      | +.     | Freder, 175K.  |
| Un.    | E-m-E  | NAMES. | Protegere . 72 |
| Mara.  | ET-    | me     |                |

Nous regrettons de ne pas pouvoir publier un plus grand.fragment de ce texte intéressant; mais nous y reviendrons en donnant les raisous de la polyphonie, attendu qu'il contient un grand nombre d'indications préciesses.

On rencontre encore un troisieus genre de syllabaires, où la valeur phonétique est répétée dans la première colouue, et où une foule de significations idéographiques sont données dans la troisième. Malheureussement nous ne connaissons qu'un seul petit fragment qui offre cette disposition. Nous le transcrivons ici:

| fress. |       | dilw.           |                                |
|--------|-------|-----------------|--------------------------------|
| bese.  | E     | serv, inse.     |                                |
| Date.  | CE    | ķeti.           |                                |
| ture.  |       | abere.          |                                |
| Bess.  |       | nose.           |                                |
| less.  |       | -               |                                |
| 4.     | ⊨∭=   | ile se selderi. |                                |
|        | ⊨III= | Miller          | Тетта, жүмү.                   |
| и.     | FILE  | pias,           |                                |
| e.     | FILE  | iav.            | Mensuru liquidorum, ηπ.        |
| и.     | EIII- | E786.           | Pondus, ps.                    |
| и,     | ETT:  | pas.            | Ordo, pp.                      |
|        | #III  | makes.          | Messure, npp.                  |
| 6.     | ⊨III= | abe.            | Septies, septingies, 220.      |
| и,     | ⊨III= | AGREY.          | Vite septuagints annorum. 707. |
| e.     | ⊨III= | ablain.         | Libratio, 2738                 |

Le fragment ne tient pas compte des différentés valeurs syllabiques attachées à la lettre

E.III.: par example de cello de saus, pour ne considérer que les significations discretos qui lis sont proprese. On renarquerar que preque batuse apparêmente at a unheu creder d'idéne, que ce sant des menures de poids ou de longueur, de jaugeage, de temps. En debors de la releur considérable que ce fragament sequier promi respiration des documents dans des cas pécinas, il mos donne quedque renseignements sur le principe abmeu qui préside à l'attribution à let caractère d'une signification quedonaque. Il fait voir que souvent le signe n'udification d'autributer qu'une notion présirales, et que toutes les notions subordomnées deller-di lui furent attributes: soit que cette notion générales et det réclienant la signification première, out qu'elle ne se soit developée que par extension d'une notion plus spéciale, en s'arro-geant pour elle-unème un signe qui n'avait appartenu, dans le principe, qu'à une notion mois pérferile.

Cetté digression nous conduit directement à une autre question. Comment cette polyphonie étrange peut-elle être expliquée?

# CHAPITRE V.

#### OBIGINE HIEROGLYPHIQUE DE L'ÉCRITURE CUNEIFORME

# t. De l'identité réelle des signes habylouirus et ninivites en apparence-différents.

L. La première question à examiner ni est celle de l'origine de l'écriture camiforme en général. En analysant les caractères de cettle écriture dans laequés entre une cretaine combinaison d'un même éfément, le cois, on supposa que l'écriture avait prin anissance de l'assemblege arbitraire de closs liés entre eux qui représentaient une articulation simple; pais qui ces signes d'articulations s'étaient fondus avec d'autres, de façon à exprimer les syllabes dans lesquelles entrait, comme composant, exte consonne elle-nième, Ainsi, à la vue du signe  $\nabla Y_i$  une se trouve comme ar dans le non d'Jauvr, en au pusar que celle ettre devait son origine à  $\nabla Y_i$ , dans lequel se trouve  $x_i$  et au trait de  $\leftarrow$  qui signifier  $vur_i$  on, en examinatur le signe  $\sum_{i=1}^{N} v_i$ , on a pa avair l'éde de la combinaison des lettres. El  $v_i$  est  $\sum_{i=1}^{N} v_i$  on, on a pa avair l'éde de la combinaison des lettres. El  $v_i$  et  $\sum_{i=1}^{N} v_i$  en i est  $\sum_{i=1}^{N} v_i$  on, on a pa avair l'éde de la combinaison des lettres. El  $v_i$  et  $\sum_{i=1}^{N} v_i$  et  $\sum_{i=1}^{N} v_i$ 

existe peut-être encore quelques exemples de nature à nous arrêter un instant; mais ce petit nombre d'exceptions ne saurait valoir contre la règle d'abord, et ensuite on ne pourrait jamais d'émontrer la prétendue communauté d'origine de E su et  $\mathbf{v}$  sa, et donner une explication suffisante de la génération de ces deux lettres.

Or nous avons démontré que le système assyrien est syllabique, que w est complétement indépendant de E., et que - w l'est autant de l'un, que Elyr l'est de l'autre. Outre cetté considération, il y en a une autre qui décide contre le système de combinaison en général.

Le loctur auer remarquè que les formes assyreinnes fournies par les inscriptions de Nimé different un prud ceelles qui se trouvert dans les textes trifiques et les documents de Babylone. L'examen des différents textes identiques, que l'on trouve respectivement à Khersshad et à Kopondiff, nous réclu une variation constante dans leurs formes matérielles. Il nous fait voir que la lettre  $\mathbb{E}[1/d$  n'est qu'une variante graphique de  $\mathbb{E}[1/d$  de, que le différent sanytein en différe pas plus que les signes qui vinnent d'être cités du  $\mathbb{E}[1/d$  hat, que le différent souvent entre elles plus que ne le font les signes représentant des articulations différents vouvent entre elles plus que ne le font les signes représentant des articulations différents. Vous verrous plus loin que ces lettres syllabiques ne sont que des altérations divergentes d'un hérorghyphe primité Nous choissons les cemples suivants.

|     | Babylonien, | · Amprima. |     | Babylonieu. | teyries.      | LE   | Babylonien.   | Assyrien.   |
|-----|-------------|------------|-----|-------------|---------------|------|---------------|-------------|
| n.  | TF          | 17.17      | i.  | EE          | ⊧E            | w.   | -1111         | <b>⊨</b> ∏= |
| ķe. | 14          | ₩-         | þi. |             |               | èn.  |               |             |
| ke. | 30          |            | ki. | 49.20       | ₹ <u>F</u> Y  | įw.  | E             | <u>1</u>    |
| gu. | 577         | 41114      | gi. |             |               | gu.  |               |             |
| ta, | ===         | EE III     | ñ.  |             |               | br.  | ::=           | :EI         |
| de. | EI4         | ET         | di, | \$          | det_          | ģw.  | II=II         | <u>ITE</u>  |
| ne. | 1           | -41        | ni. |             |               | nw.  | 4             | 4           |
| pe. | E           | E          | ni. | -11-1       | <u>∽गा</u> •ा | ru.  | #I            |             |
| la. |             | E          | li. | 1211        | ETT           | hr.  | 14            | IEII        |
| m,  | Ţ.          | फ.।री      | ei. | 4-          | I-            | 100. | E             | (E) ++1     |
| ja. |             |            | ji. | FETT        | FETT          | pe.  | r\$+ <u>E</u> | ↑>+E        |
| ia. | P. 171      | - trr_     | ü,  | -1          | -11           | m.   | ET            | रह्याः च्ला |
| 14. |             |            | zi. | ►T7:1       | <b>⊢</b> ∏24  | 18   | 5-11          | ₹ना चा      |

On voit qu'il a failtu une étude spéciale pour assimiler les formes assyriennes à celles qui sont nuitées à Babylone, et insurédiatement fournies par les textes trilingues. Mais ces deux formes ne sont pas les seules cuistantes; car il est étair que benurcoup de âgnes identiques sont tellement dissemblables dans leur forme, qu'il fant supposer que l'un n'est point un dévelappement de l'autre, mais qu'ils out d'éctos deux des dévintions d'une forme plu anisque sonce, l' per la comme de l'autre, mais qu'ils out d'éctos deux des dévintions d'une forme plu anisque sonce, l'

Et cette opinion est conforme à la vérité même. Nous rencontrons à Babyloue les membres testes écrits tantôt dans une écriture, tantôt dans une autre, et le rapprochement de ceamplaires nous permet de déchiffrer ces lettres plus auciennes, qui s'écartent plus des formes modernes que, par exemple, l'alphabet gree ne diffère de celui des Lattiss.

Bendons ici hommage un génie pérétrant du premier explorateur des inscriptions enuifermes, Grotzfeuß. En 168-3, la compagnie des Indes fit graver une inscription tranvi-ès Balylone par sir Hartford Jones, alors résiduat anglais à Baghal. Ce document, anjourel'uni conservé an unaée de la compagnie à Louders, contient une inscription test est est sugreen caractère compliqué et antique. Nons acrosos maintenant qu'élle a pour auteur Abactodonousce, et qu'elle renderme de précieux renseignements sur la ville de lalghone. Qu'elque temps après, le voyageur anglais sir faberts fore Porter rapports d'aire un fragment de rylindre en terre cuite, convext d'inscriptions du genre de la troisième écritare cuniférons. Grotfend l'examina, et reconsul qu'il ne contenuit qu'une transcription d'une partie de la grande inscription de la compagnie.

Ce rapprochement fait d'autant plus d'honneur à celui qui l'a opéré, qu'il n'était pas alors facile à découvrir; et encore ici nous devons applaudir au hasard heureux qui a ameni-Grotefeud à résoudre cette difficulté et à rendre possible l'examen des briques de Babyloucouvertes de caractères archaiques.

Par ce fait, Grotefend seul peut revendiquer, comme sa découverte, la lecture du nom de Nabuchodonosor sur les monuments de Babylone.

II. Nuns avons adopté, pour cette écriture plus compliquée, le nun d'archaigue. Mais elleniest pas seulement usifée en Chaldée; on trouve à Vinne et à Suse des documents couçus dans des caractères analogues. Les différences qui séparent ces derniers sont analogues à celles que l'on observe entre les styles modernes de ces localités.

A Ninve nême, les testes rédigés daus cette ériture cumpliquée sont raves, mais il res, manque pas à Sins. Dans la capitale de l'Assyrie, or revandre, on a trouvé des tablettes qui donnent les explications de formes antiques par celles qui n'en étaient que des simplificacions. Évidenment elles ont été faites dans cette nême intertain d'instruction qui présida à la confection des syllabaires. Toutles ciles ne son la saussi impartantes par le fait, pare que la plupart des renseignements qu'elles fournissent nons sont déjà commus d'alleurs: mais elles nes ontre pas à décligner, à cause du principe anquel elles sionet leur existence. En debors de cels, elles offerat une particularité importante, en ce qu'elles montreut que cette érriture cuntéforme archaique n'est pas le volteme originaire.

A côté du signe moderne érrit en tout petit caractère, ces tablettes en continement les formes architaques. Le die les formes, et viuli l'important. A côté de la rightes—[14 nons, signe assex compliqué, il le trouve non pas une, mais vingtereis modifications antiques de la mème lettre. Recurent, dans la balbette, un signe n'offer que deux variantes; la plupart en out au moins sis, assex rapprochées les unes des autres, mais entecer assex distinctes pour pouvoir passer pour des lettres différentes.

Yous en donnerous un exemple:

La petite lettre écrite à droite est la forme moderne; elle répond au babylonien moderne T, qui dérive de l'archaique.

III. Il esiste une troisieur érriture, plus antique que le système que nous veinon d'esaminer, et qui se dintique en ce qu'elle "niet pas reserve resigiforae. Nous ne possédione à rasse unouments; ce sont des traits droits gravés, mais sans l'apex qui constitue la marque distinctive de la lettre caudiforme. Parail les monuments antiques où ces agiess se recontrent, nous citone le sace de h'aransins acquis par notre expédition, perdu aujourd'hui, mais qui a retrouvera un jour peut-être au fond du Tigre. Le nom du roit y est évrit ainsi qu'il suit, et nous l'accompagnons des deut styles arrhaiques et modernes.

Le sigue roval y est fait ainsi :



A totale enters



On peut aims saisir la génération des différentes formes de caractères que nous nomunerons héranques. Nons avons déjà éms l'opunon que l'emploi du clou n'est dû qu'au procedé même dont on se servait pour graver. Cette forme est la plus convenable pour la gravuer sur argile et sur pierre, parce qu'il suffit de deux coups de ciseau pour la produire. Aimsi Félément du coin, quelle que soit la supersition qui semble s'y être attachée plus tard ches les Balyboiries, ne doit son nisienne qu'un find jurement pratique. Lécriture confideraporte avec elle l'emperinte de la matière sur laquelle clie était tracée et de l'instrument qui tentail lieu de plume. Nous sound écouvert à Balybone des burins fivries; nouvrus d'unpointe trinqualure, dont une scule taillé devait fournir l'étément du coin. C'est de même que jurieux donne un cachet à l'érriure chimise.

### Origine biéroglyphique de l'écriture anazienne.

Le mot *hiératique*, que nous avons choisi, implique déjà l'origine hiéroglyphique de l'écriture. Tel est le point que nous voulons développer maintenant.

Tous les signes cunifiermes sont dévirés d'images. On ne crée pas de toutes pièces l'écrie vi un seul homme peut hien implifier ce qu'il a reçu d'anter, à pout utiliser de éléments graphiques qu'il a pris ailleurs; nais il lui est complétement impossible de les créer et de les imposer ensuite. Aussi toute l'initiatire de la palegraphic dépose en faveur de cette opinion. Ples la sience avance, plus les difficents systèmes d'érriture s'édentifient et se confandent, et apparaissent comme les alérations d'une écriture héroglyphique. Ains, tout dernièrement, et apparaissent comme les alérations d'une écriture héroglyphique. Ains, tout dernièrement. Me veloc, de Berlin, et nous savous que les alphabets artiques et nodernes de l'Europe dévient tous de cette source émitique. Ucrètique anaireme a un point de départ héroglyphique; il est de la plus haute évidence qu'une foude de monogrammes ont été visiblement la représentation figurée de fifde qu'ille recodule. L'avance de représentation figurée de fifde qu'ille recodule. L'avance de se semples:

La lette  $\frac{1}{4}$ " signife da comme syllabe; mais die a une autre valeur idéographique. Le tablette l'explayent par  $\varphi = \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$  son. En outre, les incerpilons de Sarpon présentent une phrase où on lit  $\frac{1}{4}$ . I en  $\frac{1}{4}$  ceu lette es trevourt remplacées par le moi  $\varphi = \frac{1}{4} [\frac{1}{12} = \frac{1}{10} \text{ and}, \text{ Gen at spirile}]$  con sous en asyrien, notamment dans une phrase où Surgon paré de vaiseaux equi traversévent les mens flouie comme les pissons - en asyrien, potamment dans une phrase où Surgon paré de vaiseaux equi traversévent les mens flouie comme les pissones, - vera y une gy = prepere.

La forme archaique de H- est - as awyrien. Cette forme se trouve dans les tablettes de Khorsabad et de Koyoundjik. L'image du poisson est reconnue d'une manière incontestable; mais voici comment elle se défigure.

| Assyrion archaique. | Babylonien archaique. | Babylonien mederne. | Assyries moderne. | Scythique. |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|
| $\Leftrightarrow$   | -[]-                  | 1.1.1.1             | ₩-                | ₩          |

Nous pouvons fournir d'autres exemples :

|              | Hieratique. | Archaique. | Moderne. |
|--------------|-------------|------------|----------|
| Étoile, dieu | -*          | *          |          |
| Main         | 픨           | 旦          | E        |

|                      | Hieratique.           | Archosque.         | Moderne.     |
|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 0Eil                 |                       | <⊢                 | d-           |
| Oreille              |                       | *                  | 41-          |
| Maison               | 同:                    |                    | <u></u>      |
| Porte                |                       |                    | <del>=</del> |
| Cour                 | <ol> <li>⊙</li> </ol> | <b>⋄</b>           | <b>⋄</b>     |
| Ville                | ⟨\$⟩                  | 40                 | 4            |
| Cité                 |                       |                    | <b>⊢</b> ⊨∏  |
| Tour, temple', autel | :                     |                    | 印            |
| Terrain mesuré       |                       | E T                | rm rm        |
| Eau en goutte        | 1                     | r <sup>T</sup> r . | TŦ           |
| Terre canalisée      | 田                     | E                  | Ex           |
| Enceinte de ville    |                       | F FI               | 中国二 相国       |
| Quadrupède           |                       |                    | ETE:         |
| Animal cornu         |                       |                    | FIE          |
| Måle                 |                       |                    | J            |
| Femelle              | .,                    | $\triangleright$   | 1\$-         |
| Lecythus             | Th.                   | <b>E</b> *         | ET.          |
| Testicule (père)     | -σΣ:                  | :3                 | H            |
| Pied posé            |                       | =                  | <b>=</b>     |
| Pelle                |                       | <b>₽</b>           | in the       |
| Tableau              |                       | E.m.               | ECT          |
| Tison enflammé, feu  | EX                    | EE                 | 141          |
| Chien couché         | Сь                    | 11-1               | <u>∏</u> T   |
| Poutre, bois         |                       | = -                | =            |

Gest exactement to plan d'un temple avec son escalier.

| Hache     | Hieratique. | Archeique.    | Moderno |
|-----------|-------------|---------------|---------|
| Are bandé | [:          | DID.          | AE      |
| Arc bandé |             | EC.           | Eff-    |
| Balance   |             | -             | ·       |
| Goutte    |             | Zer.          | AA.     |
| Flèche    |             |               |         |
| Soleil    | $\Diamond$  | $\Rightarrow$ | £.Y     |

Il faut remarquer que les significations idéographiques attribuées à ces signes reposent sur des données directes fournies par les inscriptions. La mutilation qu'a subir l'image primitive n'étounera pas ceux qui se sont fait une idée de l'altération subie par les hiéroglyphes chinois.

Ces exemples, que l'on pourrait multiplier, montrent clairement l'urigine hiéroglyphique de l'écriture cunéiforme.

: Un tel résultat peut être prévu quand on envisage la question d'une manière rationnelle; nous avons reconnu les traces des hiérotyphès originaires dans la forme des lettres, et nous avons encire d'autres preuves, qui démontrent que les Assyriens cunnaissaient eux-mêmes l'origine de leur système granbique.

Les explorateurs du palais de Koyoundjik out fait, eutre autress découvertes importantes pour l'histoire des sciences et des arts, celle de documents présentant des images arce leurs dérivés confédéraes. Souvent plusieurs des figures, assex simplement, pour ne pas dire grossièrement dessinées, sont rendues par le mêue signe archique, ce qui pourrait difé, a princ, expliquer le fait de la polyphonie par des raisons autres que celles que nous allons hientôt développers. En voici des exemules :



Voilà trois images expliquées par le signe assyrien  $\sqsubseteq \equiv \uparrow , qui$ , qui, en babylonien acchaique es  $\sqsubseteq \equiv \uparrow , q$ , en seyrien moderne  $\sqsubseteq \sqsubseteq \downarrow , q$ , en habylonien moderne  $\sqsubseteq \vdash \downarrow , q$ , et auteur phonétique de it. Les images représentées à colte ont apparement des vases d'argile de toute espèce; je croirais même que cedui du milten

représente un sarcophage, et le qu'il éen est trouvé à Balylone et dans la Chaldée. On voit uniten que, dans le second, les lignes courbes se sont déjà défigurées en des traits droits, le lettre E[Z] il éest formés, à ce qu'il parait, de cette dernière image, plus facile à repreduire par le barier par le b

Nous năvous malheureasement qu'une seule tablette de Nuive indiquant ains la transition de Emaga sa signe, et al vi 3 que tris-pou de caractères qui y soite insi représentale. Si nous en possibium plasieurs, nous pourrions fazilement expliquer les difficultés que sous avons signalés, et consister s'ilmage placé à côté représente tonjunts la figure qui a dominaissance à la lettre, on si celle-la indique quedquénis encore l'objet que le signe cuniforme septime subsidiariement couseu monogramme.

Du reste, il ne fant pas oeditier que la rélaction de vette taldette unique ne remonte pas à une époque hien reculée, et quélle ne date que du milien du ur s'étie avant l'êre christierme, c'est-dire de plus de mille uns speès la fornation de l'écriture canciforme proprenent dife. L'examme des formes autiques des lettres fut tide, à cette époque, un traval archéole gique, et, dans cos sortes de recherches, il fant faire la part de la capacité personnelle, qui a pir assurati monquer aux rédesterar de l'encrychopic royale. Nous assur diéja lus interatibilité, aux défait de méthode dont ces premières seuves grammatirales sont toujours enrolations aux défait de méthode dont ces premières seuves grammatirales sont toujours enrolation.

Quó qu'il en soit, l'arigine hièroglyphique des lettres suaremuse ceste un fait demontré, mor vériés Faquis à la science. Nous avons unben qu'à Suse il existe encore un moument complétement cerit en images, ker Porter en purle; mais ce document unique n'est pas à la disposition des philologies, n'étant conun que par sa notice intéressante, qui, en tout cas, corrobore le principe que mous srous étable.

L'origine des caractères assyriens explique ce fait aussi avéré:

«Il n'y a pas de signe syllabique qui n'ait une signification idéographique.»

Cette valeur étaut toujours représentée dans les inscriptions assyriennes par des mots sémitiques, il n'y a pas de caractère syllabique qui soit monophone.

## III. De l'emploi symbolique des images.

Tout caractère a sa signification idéographique, tout caractère peut être employ é consue monogramme, et telle est sa valeur primitire. Mais les dieles représentées sont de tout nature, et concrète et abstraite; ce ne sont pas seulement les notions succeptibles d'être représentées par me image, telles que possons, fléche, aucit, étaile, qui out leur expression, nais sussi celles qui échappent à une représentation figurée. Toutes les notions abstraites, telles que - adstraine, verite, reputale, 'saust réglement de nature à être renduces par des monogrammes; bien plus, les tablettes de Sardanapale nous fournissent des signes idéographiques exprimant des verbes, des pronoms, des prépositions mêmes.

« Toute idée donc peut avoir, en assyrien, un monogramme destiné à la représenter. »

Mais, pour arriver à ce but, il falluit recourir à des représentations métaphoriques, et choisir des symboles. ces ymboles métapeut toisjour l'idée concrête dont ils ont empeute l'image. Ainsi nous avons mentionné le caractère ——, qui a la valeur idéographique primitive de Mêche, et en présente encore l'image. Mais cette idée de flèche n'est pas la seule qu'il implique. Ce signé est rendu par le mot ep, verbe qui indique - accélever; - ensuite il veut dire \* tlerr. l'endre - Cette dernière idée est dénotée par le mot rive. Mais, quand le signe est redoublé ——, et accompagé du monogramme [F 22—, qui se voit désant les noms des mers et des fleuves, alors il permute, dans les imcriptions, avec le nom Déplat, nous assyrien du Tigre. Nous assons, par le témojagea direct des Grees, que les Perses ont donné le nom Tigret au Hiddekté des Hébreux, et que le mot cité veut dire fléche en perse : ce nom était donné au fleuve à cause de sa grander papilité.

En dehors de cela, le signe a le sens de «ville fortifiée; « mais il ne nous paralt pas que cette attribution doive être rapportée à l'idée de flèche; au contraire, nous croyons que cette coincidence est due à une ressemblance des sons qui rendaient ces deux idées, complétement distinctes, ...

Le signe de rille, dans le seus de l'assemblage de beaucoup d'individus, est »EII (forme moderne); nous avons, par les incerpions, que cette lettre représente glagement les idées de « heaucoup » et de « multiplier; » elle est alorier. Nous pouvenne nous reppére que, re gree ejaplement, ess idées sout readurs par les termes de même origine «xôl et «xôl», qui se lient aux samerits y et et y, au germanique roit et l'olf. Les langues sémitiques ne présenteut pas cette concidente dans le langue; mais els Asyriens hisaut ces dées par l'ériture. Ne seraitee pas déjà un motif pour faire croire qu'ils n'ont pas inventé cette érriture cunéforme?

Le signe , qui dérive de l'image de l'étoile, et dont provient le caractère moderne --- ,

indique dieu, étoile, et a ensuite la valeur verbale de reiller la muit, "27, dimir. On comprend la connexion qui se trouve dans ces deux idées, dont les expressions assyriennes ilu et divier existent indépendanment de la valeur phonétique au.

La lettre qui indique partout roi est, dans sa forme la plus ancienne, et qui se voyait sur le vase de Naransin. ]

il est difficile de représenter un roi autrement que par un symbole. Cette figure, assez peu reconnaissable, ne représenterait-elle pas une abeille, image adoptée par les Égyptiens pour espirimer l'idée de roi?

Il existe une lettre cumériorne archangue, TL, dont on n'a pas trouvé, jusqu'ici, le reprisentant hiératique; il pourrait avoir été figuré de la sorte [...], ce qui indiquerait l'insage d'une langue, Quoi qu'il en soil, la lettre [TL], a la valeur de sor-lumière, - et ensuite ellecet expliqué dans les tables par le monté homans et tâll. Ces termes répondent au most hébrou, gen s'échauffer, et the engandrer. On ne s'étomera pas non plus du rapprochement de ces deux ilées avec et de la lumière.

Nous nivons plus les moyens de reconnaître, dans besuceup de cas, l'image primitive; unis nous pouvous suive, d'après de même principe, nur beauceup d'ecumples, le représentation de deux iddes par le même signe. Ainsi le capactere,  $\frac{11}{2}$  cal expliqué par disse réfers, et il remplace, en effet, dans l'inscription de Bisoutoun, le mot perce hetchi quis les inscriptions lui douwent encore la valeur de sauge  $v_{12}$  prodéger, et effectivement le nom de Naba-chodonour le contient et qu'il se trouve dans le même syllabair K. It, o, comme représentant du dernice d'éfenent. Il a, outre cela, la valeur phonétique de nié et très-probablement couroc celle de naz phusicur passages rendent celte deuritée signification très-plusuide. Ces deux iddes se trouvent exprimées par le nôme signe, préciséement comme, dans les langues indo-permaniques, le mol frère a une affinité avec des réferes, portes, contein; v

Souvent, comme nous l'avais dit, les différentes acceptions d'un nême nonogramme apparaissent comme les spécialisations d'une idée plus générale : ainsi le signe #i = et interprété, en assyrient, par les deux racines sper réclute, et lyo rénare, suprare. Dans ce exa, la notion première affertée an signe semble avoir été celle de ruine, d'on est sprite ensuite la double acception don il a été unestion.

Nous avons d'autres exemples du même principe dans le caractère \( \frac{1}{2} \) \( \mu \), qui exprince en assyrien les idées de «peser» et de «aplanir, » rendues dans cette langue par my
et brus. La dernière racine se tronse dans le terme qui forme un titte roval kyta «juste.»

sins il e signe [\*\*, dont la prononciation syllabsique est lat, se trouve expliqué par les quater racions émiliques unals, ausé, audant e apanta. Il est trèc-dificile de savoir de quelle image est sortie es signe cunéfiorme, dont nous ne connaissons par, jusqu'ici, la forme archaique; ce qui est certain, c'est que trois de ces nouts ont une signification buildenie; the est remplit, "se "pesers, "par severes." Si maig é cat life au un belineire (dailie; the est remplit, "se" pesers, "par severes. Si maig é cat life au un belonier (de faire serial pass indique elevier. « Ge signe ne dériverait-il pas de l'image d'une balance? Cel ne servait pass impossible; mais sous ne voudrious pas faffimer.

Ces exemples suffiront pour rendre acceptable le principe expliqué, et on aura vu que les différentes acceptions unt toujours une sorte de liaison entre elles.

#### IV. De l'emploi de Fécriture anarienne par plusieurs nations.

Jusqu'ici nous n'avons considéré que les différents signes sous le rapport hiéroglyphique, d'ôù résulte tout naturellement son acception comme monogramme. Mais n'oublious pas que les caractères sont aussi les représentants de sons syllabiques. Nous aurons donc maintenant à examiner d'où provient exte conuexion de tel monogramme avec tel son?

Puisque nous avons constaté que l'expression d'une idée quelconque par un signe n'a rieu d'arbitraire, qu'elle résulte de l'image même, nous devons également penser que cette lettre doit avoir un certain rapport avec le son qu'elle représente.

Les analogies connues sont là pour nous potrer à cette idée. Qu'une pareille înage représente ne Ragpue un son, et ou rerrique ce fait et moités per la pronastiant du unit en égapien. Nous comunissons également les intages qui out servi de prototypes aux lettres phéniciennes. Este que le rapport entre ess intages et la activilation aquien expairement les altérations aquélque chose d'arbitraire? Non. Notre s'indique la bisbie moyenne, parce que l'image de la moisse, dont provient la lettre, dair rendre par le mat étre aphénicien, et, s'i la tête de lourd et use dérivis graphiques se pronouvent a, c'est tout simplement parce que le bourd e disia défer m phénicien; et c'ed le cra pour toute la térie de le très pour toute la térie des lettres.

Nous pouvons done admettre, a priori, que les significations syllabiques inhérentes à une lettre cunéforme out leur raison d'être dans la représentation de cette idée dans la langue d'une nation qui, la première, se servit de ces signes et inventa cette écriture.

Noublions pas non plus que plusieurs idiomes s'écrivent avec le même système graphique que nous nommons anaries. Chez tous ces peuples, les mêmes signes ont la même valeur idéographique, et partout ce même caractère indique également le même son syllabique.

Non n'avons pas seudement en vue les Assyriens et les Balyloniers, qui sont les auteurs de l'immeres mejorité des inscriptions cunfóremes. Can on aircuré des inscriptions cunfóremes carposées des nu'mes signes : les mêmes caractères idéographiques, les mêmes expressions significant roir, (ils., père, pays, dion, « etc. e'y lisent à cêté des mêmes lettres pour resulre les sous sylhabiques, et, conne pour ne laisser aucun doute à cet égard, il nous est resté une suite de synchronismes entre les rois arménieme de Van et ceux de Ninve. A Mosmodol, par excemple, no trouve été le non de noi d'Ararat, régiste, et le non de ce roi s'y rescoutre écrit commé à Van, où le même nonarque a lisies des summents. Mais, quand à l'apid éveliptive ces inscriptions, on éprouve un trè-éré el mbarras : car, en appliquant la vuleur des ranctères, qui nous set parfaitement connue, on trouve des most apparémant à une langue qui ne fets pas da tout.

A Suse, il y a lieu de faire la même observation. Le syllabaire assyrien est parfaitement applicable aux textes qui s'y trouvent; on retrouve sur les briques et les pierres de la capitale des Cissens, les noms de rois dont deux nous sont transmis par les inscriptions de Ninive. La transcription ne souffre pas de difficulté; mais il n'en est pas de même de l'explication et de l'interprétation du sens de ces monuments, et nous ne pouvons que constater un seul fait, c'est que l'idionne de Suse n'est pas non plus l'idione de Van,

Parmi les briques de Sardanapale trouvées dans as bibliothèque à Keyomdjià, il en est qui donneut des exobalaires et des fragments de grammaires en deux langues. Les mongrammes se retrouvent les mêmes dans les deux colonnes, aims que les signes syllabiques. Muis, sous le reporte de la langue, nous nous trouvous en pays incuns, et aous ne pouvon constater qu'une chose, c'est que, à en juger par les formes grammaticales mêmes, par les inscriptions de Sardanapale V, cei dióme paportient à la grande famille des nations touraniemes.

Outre ces quatre langues, il en est enrore une cinquiètea qui n'errit avec le même système d'éritare; mais, ici, nous sommes plus heureux que pour les idiones armétinques et susiens, nous avons des traductions perses des textes qui appartiennen à cette ancienne langue. Nous voulous parler de la seconde érritare des Achéménides, que nous nommonmédo-cythique.

#### V. Identité de l'écriture médo-ses thique et de l'assis rienne.

La lungue de cette seconde catégorie des inceriptions, demeurée longteupe mystérieux, est, dont ons, l'isliuseu que parlaite le Molen non ariem. Il est vair que la caste qui domina en Mélie, lungteupe avant la clute de l'empire des S'anites, était shirement d'origine indegeremanique; nous pourrison mème dire play, c'exita la même nation qui peuglait la Perse, et qui l'habite encore aujourd'hui. Mais, tout comme de nos jours, une grande partie de la pogulation appartental à une auter race adhydayte, qui étérait mainteune en Mélie, surtout dams la partie septentrionale, et c'ext la langue de ces tribus qui à été conservée un les rocs de Bissutoun et de Perségulis.

On pourrait déjà conclure l'origine arienne des Mèdes de la forme des noms mèdes que rapporte Hérodote.

Les Mages, Mayas, Magua en pores, significat les grands: le nom des Ariantes-Aprizazo, e laissi derretement reconnaître dum le mot arian d'inprasante, susanciri 1971, traduction la race des Aryas. Les Blues, Boforas, nous rappellent le mot Bosta, susanciri 1971, traduction de a ratuchtiones, e et les Stroutales, 27 prógyzars, portent un non dout l'origine susseriri est évidente, suntout pour la finale, et qui peut s'exprimer par le perse Colement, sanserit 29989 et visual dual set teutes. \*

Mais ezs deux derniers noms de peuplades, quoique essentiellement ariens, peuvent n'être que la traduction perse de leurs propres nons touraniens, de sorte que celui des Busses ne serait en réalité que le nom indo-germanique d'agrivulteurs, et le nom des Strourbates. celui de somadez. Cette opinion acquiert une grande vraisemblance par la considération des autres nome, cecu de Mages et des Arizantes. La dernière qualification avortui nidique que autres nome, cecu de Mages et des Arizantes. La dernière qualification avroit indique que

les tribus portant ce nom se distinguaient, comme descendues de la race arienne, des autres. Nèdes qui ne l'étaient pas,

Nous sommes donc d'avis que le second système d'écriture des Achéménides appartient à

la langue des tribus agricoles et nomades de la Médie, en un mot, aux aborigènes touranieus.

Nous nommons ce système d'érriture médo-septiagne parce que nous comprenous, sous ce
nona assez vague, des penplades oursdiennes. Les Seythes mêmes, ceux de la mer Noire,
n'émient pas d'origine indo-germanique, ainsi que nous crayons favoir démontré ailleurs.

Mais nous devous maintenant ajourner l'examen de ces questions pour étudier l'écriture telle qu'elle se travar dans les inscriptions. Tous nos devanciers, y compiré M. Norris, foit prise pour une écriture distincte de celle des Assyriens; nous avons peouvé, au contraire, l'identité compête de ces deux systèmes graphiques, et nous avons pu faire marcher le déchifférement en nous appurant sur le principe d'éclotifé pour reconsulter, dans les signes seythiques inconnus, les formes dérivées de lettres assyriennes dont les valeurs n'étaient plus un mystère.

Nous avons constaté un autre fuit, à savoir que le système acythique de l'écriture anarieune contient également une série très-nombreuse de lettres idéographiques, et que ces monogrammes correspondent encore aux signes connus, comme représentant les mêmes idées en assyrien.

Nous faisons donc suivre le syllabaire scythique avec ses correspondants dans les antres systèmes d'écriture'.

#### STELLABAIRE MÉGO-SCYTRIQUE.

| Valuer. | Forme srythique. | Forme bebylonienne. | Forme assyriesse. |
|---------|------------------|---------------------|-------------------|
| 4       | TT               | 17 -                | 17                |
| 14      | E                | EE                  | ΗE                |
|         | ⊨III             | FIII                | EIII-             |
| 4.      | <u>► }=</u>      | 41                  | <b>∆</b>          |
| ř.      | <b>₽</b> ₹₹      | F-1                 | ₽Ħ                |
| à.      | 4                | 1                   | 4                 |
| he.     | ₩                | FeF-                | ₩ <b>1</b>        |

Le premier qui sit écrit sur ce système est Westergard, dans les Mêmeries de la Société des antiquaires du nord, Copenhague, 1834. Vient ensuite le némeire de F. de Sauley, Remerpeus analytiques sur les inscriptions crasiferense du système médique, 1850. (L'uniteur a, le pecenier, appliqué la langue turque et la langue mongole à l'interspique de langue turque et la langue mongole à l'interprétation. ; — L'inscription de Bisontonn parut dans Edwin Norris, Mensier on the reptile revison of the Beleines inscription, Lendon. , 1652. Avons citions ensaitle les terraien de critique des à M. Holtzmann, dans le Journal de la Société ocientale d'Allemagne, et de M. Hong, dans les Annonces de Gittingue.

|          | 5.41.504         |                     |                   |
|----------|------------------|---------------------|-------------------|
| Valence. | Forme scythique. | Forme babylonicane. | Forms assyrience. |
| ķe.      | ->               | A                   | A                 |
| ķv.      | <b>⊢</b> ¶∢      | <b>⊢</b> ¶4Ĭ        | <u>-</u> -¶•₹     |
| gur.     | E TTY            | EEN                 | FEIT              |
| aķ.      | -E               | A!                  | 4-                |
| ka.      |                  | -                   |                   |
| ki.      | €                | <b>(E)</b>          | 倥                 |
| έw.      | Y SEE            | 匡 .                 | 户                 |
| ķа.      | <u>1</u>         | 뇌                   | <b>4</b> .        |
| ĝn.      |                  |                     |                   |
| kw.      |                  |                     |                   |
| ge.      | !!! <b>≔</b>     | E=3                 | ETTE              |
| gi.      | -11->            | -ার                 | -114              |
| gw.      |                  |                     |                   |
| nk.      | -E               | -11-                |                   |
| nt.      | -II>             | <b>⊢14</b> 3        | 141:              |
| nk.      |                  | - E                 | E 47-             |
| fie.     |                  | EIM .               | EFIT              |
| tu.      | - <b>/</b> ⊏     | <b>→1</b> -         | <b>⊢</b> ⊸l'4     |
| tu.      | -11              | 110                 | ::EI              |
| de.      | <b>□</b>         | EJ. EM              | E.∏               |
| di.      |                  |                     |                   |
| és.      | ==               | =                   | :21               |
| at.      | E                | H                   | 坦                 |
| it.      |                  |                     |                   |
| wl.      | Ħ                | ET.                 | ET                |
| ţie.     | TIE.             | <u>I</u> IEI'       | TIE!              |

| Valour.  | Forme stythique. | Forme babylonienne.                           | Forme asyrinae. |
|----------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| pa.      | 1=               | t!                                            | <b>#</b>        |
| pi.      | E!-              | -11                                           | FF-             |
| pv.      |                  |                                               |                 |
| be.      | E                | E                                             | 国               |
| bi, bat. | -                |                                               | -               |
| δu.      | <b>≫</b> —       | ::⊢                                           | *               |
| ap.      | :=:1             | ==1                                           | ==1             |
| ip.      | 1=111            | <u>                                      </u> | <u>1-11</u>     |
| sp.      |                  | 1                                             |                 |
| me, ec.  | E                | EH-EI                                         | Ħ               |
| mr, ei.  | Æ>               | (住, 仁                                         | ∉E              |
| ane, eu. |                  | -14                                           | -34             |
| dR-      |                  |                                               |                 |
| ów.      | E∏E              | 4-11                                          | 4-11            |
| ase.     | ME               | 町                                             | -=111           |
| ne.      | -t1              | 14.14                                         | -:1             |
| Az.      | , tr.            | in.                                           | in.             |
| ne.      | <b>←</b>         | 4                                             | *               |
| dit.     |                  | 1                                             |                 |
| in.      | EE>              | 11>                                           | E-m_            |
|          | ₽Ħ               | ±#                                            | =III            |
| nr.      |                  | EI-EJ                                         | ETT             |
| n.       | <b>⊢</b> ∭∢      | <b>⊢∏4</b>                                    | -11114          |
| PM.      | E+fr             | 41                                            | <b>→</b> ⁴∏     |
| er.      |                  | 1                                             |                 |
| ur.      | <u>≒m</u>        | tre                                           | E-111           |

| Valeur.    | Forme scythique. | Forme habyloniones. | Forme assyrience. |
|------------|------------------|---------------------|-------------------|
| wr.        | 1                | =-14                |                   |
| la.        | ==1              | 唱                   | -E!               |
| li.        | <b>4</b> □4      | 11111               | pate 1 a T        |
| lu , tip.  | effic:           | 朣                   | किं!              |
| al.        |                  |                     |                   |
| il.        |                  |                     |                   |
| ul.        | 4275             | <b>₹</b> □;         | 412               |
| 50,        | Ţ.               | ¥                   | Ψ                 |
| er.        | 4►               | 4-                  | 41-               |
| av.        | <b>[1]</b>       | 三                   | (E)               |
| ei.        | =                | ::                  | *                 |
| as,        | E                | E'-                 | E                 |
| ù.         | ≓∏               | ⊒n                  | ≓¶.               |
| HF.        |                  |                     |                   |
| éa,        | 1-111            | L. L. Str.          | - iv              |
| ä.         |                  |                     |                   |
| ři.        | <b>2</b>         | 11                  | (EII              |
| pa.        | ŦŦ               | Ħ                   | Ŧ                 |
| ji.        | EIII             | [三]                 | EE!               |
| pv.        | 1                | 1>-ET               | TO-ET             |
| ná.        | EEH              | - E                 | E-#-              |
| ii.        | F                | El ×                | E!                |
| wi         |                  |                     |                   |
| kam , kor. | FEH              | &⊢                  | Are               |
| ken.       | - गांग           | Þ.                  | tie-              |
| ķer, ger.  | ETETT            | Edi                 | EAT               |

| Valeur.    | Forme scythique.                              | Forme habyloniense.                     | Forme asyrienze. |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| low.       | =                                             | *                                       | *                |
| line.      | ⇒                                             | Ħ                                       | Ħ                |
| her        | ► E E                                         | A                                       | AF               |
| per.       | £₹, £₹                                        | 14                                      | 14               |
| per.       | <b>⋽</b> ⊳                                    | (Ψ                                      | (Ψ               |
| ber.       | -1                                            | +                                       | +                |
| men, nen.  | <b>\$</b>                                     | 44                                      | 44               |
| mer, ser.  | =11-                                          | =                                       | =11-             |
| mes . res. | <b>!</b> —                                    | +                                       |                  |
| 2004, PM.  | <u>-</u> E-∏4                                 | ::-14                                   | 20-TTT-4         |
| mei, rei   | -127                                          | <u>~</u> ∏⊷4                            | 71-4             |
| (en        | ;n.j                                          | ≒ <del>गां</del>                        | ⊨m               |
| tob.       | -=>                                           | 1111                                    | E*               |
| ced.       | η⊫                                            | II.                                     | II4              |
| ře         | ⊏र्गा ⁴                                       | 74                                      | ₽.A              |
| Ger.       | <b>}</b>                                      |                                         |                  |
| Sec        | 三〇                                            |                                         | EG               |
| des.       | 1 1 1                                         | T-I                                     | 111              |
| nep.       | :=i                                           | ======================================= | ===              |
| nik        | <b>!</b> >→-!                                 | <b>₽</b>                                | 10-              |
| rab.       | Œ►                                            | EF                                      | EF               |
| Print.     | γ¶E                                           | 4                                       | 2                |
| Sec.       | <b>⊢Ⅲ</b> ⊢                                   | -III-                                   | -III-            |
| nek.       | 3544                                          | <u></u>                                 | 744              |
| rine       | 444                                           | 444                                     | 444              |
| per.       | <u></u> >•••••••••••••••••••••••••••••••••••• | #:                                      | *-1114           |

#### RONOGRAMMES.

|         | Forme scyllique. | Forme bebylonisane. | Forme amprienza. |
|---------|------------------|---------------------|------------------|
| Roi.    | 1111⊨            |                     |                  |
| Meis.   | <b>-</b> ₹444₹   | <b>344</b>          | .===             |
| Homme,  | <b>E</b> (-      | 23                  | E. m.            |
| Dieu.   |                  | <b>→</b>            | <b>▶</b> ►       |
| Ent.    | ₹ <sup>†</sup> T | 17                  | 11               |
| Animal. | 性性ー              | #===                | EE               |
| Chemm.  | <b>□</b>   -     | ⊒-"                 | =11-             |

L'érriture médoscythèque se distingue par l'emploi d'un signe  $E \sqsubseteq qui n'a$  pas de valeur phonétique, mais qui indique seudente que le signe précédent est un monogramme ou me groupe il-forgraphique. En debors de ces ciractères décliffées, 1 g en a que'que-sus, six ou sept, equi, ne es lisant pas dats oès nons propers, e i n'ayant pas e réduire, jauqu'ei, à une forme babylonieme, ne représentent enoure que des valeurs inconnues. Mais, en re-vanche, nons purcons déterminer les un'hers groupes complexes; par exemple:

Nous devrous nous occuper plus spécialement de cette matière quand il signis de déchiffer les inscriptions expliques. Le digression que nous avons faité dui nécessaire pour prouver l'identité d'origine qui relie l'écriture sythique et le habylonieme. Que l'on n'on-ble pas que la plupart des valeurs y plabbayes de l'écriture s'éthique en été obtenues par les transcriptions des nons propres perses. Elles out donc une explication indépendante du déchiffement des lettres asspireurse. On renarquera , en outre, que quelque lettres sut un emploi différent de celui des caractères habyloniem correspondants, qu'elles se prousocrat autrennet. Le même signe qui a la valeur de « en assyrien semble supprecher de l' en sey-thique, la lettre  $\varphi$  a, an assyrier, la valeur des se, tandis que, dans latur didone, elle remplace le ai perse. Le  $\overline{\psi}_{i,k}$ , né en babylonien, semble, en seythique, avoir la prononciation noi.

Ces différences, loin de rendre improbable notre thèse, la corroborent d'une manière in-

téressante, et c'este que l'on observe également dans les alphabets dérivés du pléniciem, Nou y voçons semblabement un même alphabet on riplibabre un riplibate pour plenieur peuple, mais y voçons semblabement un même alphabet on riplibabre un riplibate semple, mais se modifiant dans son application vocale, et ainsi rést modifiée la prononciation dans no application vocale, et ainsi rést modifiée la prononciation dans no semple. (ans compter le H russev), le II latin, le 6 allenand, ont la même origine, c'est en quelque (ans compter le H russev), le II latin, le 6 allenand, ont la même origine, c'est en quelque difiée. Il existe une différence entre le son gutural des Sémites et la voyelle H des Greca modernes, mais on peut capitiquer en plénomente par l'histoire. Ne voton pas aussi la latter d'A être la même en anglais et en français, quoiqu'elle se prononce en Angleterre souvent cousseu en d'?

### CHAPITRE VI.

## ORIGINE TOURANIENNE DE L'ÉCRITURE CUNÉIFORME

## 1. Preuves tirées de l'écriture médo-scythique

Nous veyons done cinq peuples qui se servent de la même écriture idéographique, d'où set estra in système de signes splaliques. Ils pariaite des idisones empléments differents silil est done clair que les sons par lesquels lis prononçaient les mêmes signes devaient être différents. Nos chiffres sont employés, nous l'avons di déjà, avec le name sen idéographique par les différents peuples de l'Europe, et cependant ils ont, chez chacun d'eux, une prononciation différents.

Mais nous remarquosa ausis que, dans les oin, idiomes auxquels à été appliqué l'érriture anaireme, les mêutes sons syllabiques sont toujours attachés ais arbue signe. Seulement. notous que, dans quelques langues, les caractères ne varient pas suvant l'ura piplication syllabique: ils ont une seule valeur, à la différence de l'assyrien, où ils en ont un certain numbre.

Ce que nous venons de dire rend évident ce fait :

« L'écriture cunéiforme ne peut avoir été l'œuvre que d'un seul et même peuple. Ce peuple a des images les signes syllabiques, après avoir attaché à ces images le son des mots qui les représentaient dans sa langue. »

En recevant ce système graphique des inventeurs, la nation qui l'adopta accepta et la notion idéographique de chaque signe et le son qui y était attaché, absolument de la mêma façon que les Européens requrent des Pléniciens et les signes de l'alphabet et leurs valeurs phonétiques respectives. Nos ancètres déligurérent peu à peu la forme de ces signes-images; mais ils négligèrent l'idée dont ces images étaient la représentation, ils l'ignorèrent même, et c'est précisément cette séparation entre le signe, autrement dit la lettre, et l'image qui hui a donné naissance, qui donné a hotre alphabet tous ses avantages.

Il est for probable qu'à l'époque très-reculée où l'érriture anarieme fut transmise à un peuple différent de celui qui l'axid inventée, l'image existait encore. Cette image portait avec élle le son s'Albèlque; mais, quantil a'agiosait d'exprimer l'idée, ce son n'avait plus de sons chez le peuple nouveau qui en finais uauge. Il fallis alors siguetre au caractère un son nouveau, qui était précisément le mot par lequel se rendait, dans leur langue, l'idée exprimée un le caractère.

De faits vant mettre en évidence ce que nous venous de dire des Assyriens, et servir d'avenujels a note proposition. Quant les Sentiers recruerate le caractère qui représentail la direction de la scepilerent en même temps le son de end attaché à cette image dans l'idions de son inventeurs, parce que d'assignifait entre envoir el maison, n'entit de partier cette de la fait de la capital de l

L'image de etète se prononça asé chez le peuple inventeur de l'alphabet; les Ninivites l'endocient avec cette valeur plonétique; mais ils y adjoignirent celle de ris, parce que tel était le son qui exprimait l'idée de tête dans leur langue.

Nous avons vu plan haut que la même image ne représentait pas qu'une seule idée, qu'elle servait presque toujours de symbole pour expirience és idées qui ri étaient pas directement susceptibles d'une représentation figurée. L'image étant déjà, na débat, padgiegue, évals-dire l'expression de plusieurs untoins, elle poursit être (name l'être toujourse ner feitle) phophose. Dans e cas, la nation qui reçut l'alphabet y sjouta satuat de significations phonétiques nonvelles que le signe avait que de différentes acceptions rimitives.

Ce fait explique d'une manière rationnelle pourquoi un signe a quelquefois plus de deux valeurs syllabiques.

Nons axom dit que ce ne furent par les Assyriems qui inventéent l'écritare cunéforine. Les dévelopments dans lesqués nons soumes entré font dép presentir que, dans ce cas, on ne devrait pas trouver chez eux este profision de valeurs attachées à la même lettre, et, qui est infinieme l'hay grande dans les textes de Nivire que dans ceux de Nava no de Suse. Si les Arménieus et les Susiens avaient été les disciples de Balylone, on devrait justement trouver le phéromène opposé.

Mais, abstraction faite de cette raison, il n'y a presque pas de son ordinaire, accompagnant les signes idéographiques, qui soit explicable par une langue sémisique. L'immense majorité des valeurs syllabiques, au coastier, dénote une source qui ne saurait absolument être revendiquée en faveur des nations de cette famille.

D'autre part, si l'on recueille ce qui nous est resté du médo-scythique, que l'on confronte

les idées représentées par les signes anariens et les sons par lesquels ils sont rendus dans la langue touranieune, on y trouvera l'explication du phénomène que nous offre iri l'épigraphie assyrienne.

Le nombre des preuves s'accroît encore quand nous y joignons les valeurs fournies par les textes de Sardanapale et les données des vocabulaires rédigés en assyrien et dans la langue que nous nommons caudo-aquilions.

Vous remarquous tout d'alord que le médo-eșthique n'est pas lui-même la langue dont se servit le peuple inventeur de l'écritere anazienes. Ce n'est pas nos plus l'idione cashis-eșthique; usis c'est un langue étratiement aflié à ces deux langues, dont il peut têre con-sidée counne le point de élgart. Vousilor retrovur l'étorit à alorde de ce en atinçue langue; avec les débris du médo-septhique, ce serait commettre un anachemisme; car on ne sunrais domettre qu'une langue qui se partiait icinq centa san sant fiere vulgiere, et une autre qui citait en usage environ deux siècles suparavant, aient dé identiques à un idiome qui était adopté par une nation plus visible de dii-serp siècles.

Néanmoins les traces de ce scythique primitif se retrouveront dans les deux dialectes; on en peut juger par les exemples qui suivent.

La lettre »— T, dérivée de l'image de l'étoile, indique «dieu, » et a, en assyrien comme partout, la signification syllabque de «», or, assay, en médo-seythique, veut dire «dieu.» comme nous le montrent les inscriptions de Persépolis et de Bisoutonn.

L'idée de «fils» est exprimée par la lettre , dont la valeur phonétique est ter; tur signifie «fils» en médo-seythique.

Les traductions du second système rendent le perse pais - père- par adda; c'est également l'expression casdo-scythique. On trouve aussi à Bisontonn le mot aux. Les Assyriens donnent la valeur de at au caractère EEF, et ce mème signe, qui est dérivé de l'image des testicules. à la signification idéographique de - père. »

Le signe #### indique une place fortifiée; sa prononciation syllabique est but; butur exprime l'idée de cité en acythique.

Le signe se prononce pap, et bip en assyrien; il y est expliqué par les verbes en aux en révolter, et d'ann un edonner, créer, e les deux mots se trouvent expliqués par les termes perses hamitàrique abora et add, qui, à leur tour, sont traduits en seythique par bidde, eil se révolta, et bibtuada, eil a créé.

La lettre -= 2 a le son de bal, qui permute avec pal; elle exprime e année. - Billà implique en scythique la notion d'année, en tradnisant le perse thorda, III en sanscrit, Juen perse.

Le caractère £f, dont un son est par, vent dire - aller, - comme monogramme; il exprime. en cette qualité, l'assyrien axx. - sortir. - Ce sens est rendu par le médo-explinque par; mais prika vent dire - le jour. - dans cette langue, et ce même signe a également la signification de sjour. -

La syllabe  $\sum_{i}^{m} d_{i}$  vota dire e'tre, atteindre, parce que deux en est l'expression médeseptishque; comme substantif,  $\sum_{i}^{m} (j)$  equirue l'idée de possession d'état et a pronnen par et  $p_{i}$  cemme e'est le cas dans le nom du roi Sargon. Pour rendre l'idée de perpétuit, de continuité, on double abra le lettre, sinsi le mongramme  $\sum_{i}^{m} \sum_{j}^{m} d_{i} d_{i} d_{i}$  chânque avec le moit type i je marchais, -dans la plaraes i e marchais tous les jours au service des dieux. Il est  $d_{i}$  noter que l'expression marche i mignifique pas si ci lidée de la locanoide.

La fleche »— exprime épalement l'idée de etner, er qui, en médo-expliques est it slajei. La valeur phonétique de »— est self, et, parce que habarrà s signife e l'enteresse, le signe »— seul, avec le distinctif indiquant la présence d'un monogramme [...], exprime le perse vardanna, etile, « et permute aussi, dans les inscriptions assyriennes, autout dans celles de Sordanapale III (for Grand), avec le signe »— [...]. Dans de d'errier cas, il y au me complisation. — [...] signifie e ville » y, et se lit aussi dut; toutfois ceci n'a rien à faire avec le seythique, et est simplement le semitique » ne tente. »

On observe, entre les langues touraniennes et sémitiques, des analogies singulières, mais fortuites selon nous, pour l'idée de demeure, maison. Cette expression vas semble étrangère au seythique 🛴 [2] ul et 5752 roil, demeure. Pour exprimer cette idée, les Assyriens ont même ajouté à la valeur primitive de rul de la lettre 572 celle de bil.

La lettre | a, en assyrien, la valeur de si; mais elle signifie également, comme nous le dit le syllabaire (K. 110), «voir,» et cette idée est exprimée, en scythique, par siya.

Le carrette » [4] en asyrien, en septique » [4], semble vitre formé de l'image de l'oisaun, dont il rend l'idée. Ce n'est là qu'une hypothèse; mais ce qui n'en est pas une, c'est que le caractère exprime également le mot prop, qui veut dire « l'aide, lappui, « qu'on le cossidére soit comme le shaphel de pp » aider», soit comme le paid de pro, qui, du rests, semble « ôtre formé du premier, comme pge de p. Or le caractère, en assyrien, la la valeur secondaire de pais, et paisi, en sextinique, veut dire » aide» dans la phrase tant répétée : Ormand fut non soutien. La valeur primitée de »—[4] et à les subayer plond, en sexthique, au perse fratana «le premier, le chef, » signification qui se lie et à l'image originaire que nous supposons, et à l'idée même de support, qui nous est garantie par un syllabaire assyrien.

Parmi les nombreuses significations qu'à le signe V as, nous remarquons aussi celle de safue hatalité. Cela semble venir de sythique saders, vece les suffisse formatifs abservadsons, qui rend le perse homoromen «combat. Mais le mot sorris vent dire «faire, arranger; » pur cette raison, V. comme monogramme verbal, segraime épadement les termes sosyriem per est yre, qui ont cette signification; le terme scythique se lit dans la phrase hagmand poruité; » ayant opéré une «résino des forces», pirure arrandos.

Ce mot pirrin, r-femino d'hommes, commence par la syllabe ₹1 pir. Minis, que voyunnous en assyrien Te signe, ovec le pluriel figuré dano £7 [4-si. indique else hommes, et e reid le perse meriget, mais, exprimé seul, ₹1 correspond à l'idée dignem, et est expliqué par l'assyrien pales, 322, qui, de son oilci, correspond à l'idée dignem, et est repliqué par l'assyrien pales, 322, qui, de son oilci, correspond à l'idée uz 32. Secondiré cada l'origine, mais principale dans l'emploi des Assyriens, la valeur de cette lettre est psp et permute avec H EET, ass qu'utout dans le verbe nabet est set dérive based est set.

Le caractère  $\longrightarrow$  ca, en asyriem, les significations hiem établises de hist, hat, ai et aur. Il exprime les verbres sospriens gue i en  $I_1$ . Unu signifie expoperter, et écre cuj extipriue de verbres sospriens gue i en  $I_1$ . Unu signifie expoperter, et de la cuje con qui expiriue la valeur de hat, parce que haut, en explaique, veut dire et il apporta : l'autre signification et celle de erfeptritive et de rigger, vi du l'ausprime  $I_1$  parque et au discription de purit deitri-butive est rendue par le expthique norman, d'où provient la valeur  $I_2$ . Et dée de répartition s'exprime par le not assyriem hapou, l'holtres ran dimétere, donn les assyriems ajoutèrent la vigilla de de All Ce esté pensée provine celle de juge et de régent, exprime par ail, ever arbe tale.: le signe  $\longrightarrow$  Ent égolement la valeur  $I_2$ . Ainsi le moit assyriem dates et expliqué dans les platiques  $I_1$ . Signifie est sous la valeur de ail par le fait que, dans les not verpe « à l'instar, ve e signe s  $\longrightarrow$  En  $I_2$ . Il  $I_1$   $I_2$ , et nous versons la valeur de Altorabade, au souttres  $\{h-2JJf$  ai  $I_1$ .

Le terme - hois, croix, - est rendu, dans le texte septhique de Bioutonn, par airur. Le signe E-I, qui commence ce moi, est devenu, en assyrin, l'indication de matériaux de construction, et, le plus souvent, - boix; - outre cela, les nons d'arbres sont précédés de ce même caractère. Il 3, a dans ce cas, la coincidence de la resemblance fortule de l'hôbreu 27, ce qui parait avoir été épalement assyrien. Le même caractère E-J prend assui la valeur de giri, sustrout dans les inscriptions arméniques, quoique le con de gir pour le signe E-J to trous usuis noté dans les syllabaires de Ninive. Ou gir est d'origine arméniaque, on il s'explique par le mot assyrien «27, qui veut dire poutre, »

Un mot qui a déronté les premiers interprêtes des testes asyriens, notamment Le cobord Bawtinson, c'est le mot signifiant « protection »  $\mathbb{F}[\frac{1}{n_0}]$  insi, l'explication que ce savant anglais a lenée, en capprochant ce mot de l'hôbreu un, tombe par la raison que, d'abord, la restina supposée hébraique (Gm, xi. v. 6) n's jamais evisté, et ensuite parce que ce mot ne doit pas être lo time, inais Biff, y = 1 combre. Discription (A Perc A b'An l'ércit ainsi en caractères photo interminal parties de l'acceptant de l'ac

nétiques. Un vocabulaire explique l'ensemble de ces deux signes par situl, 372. Mais pourquoi écrire izus, izes, et prononcer gilh? Dans le scythique antique, le premier mot read l'ildée de recours, et de ce terme primitif s'est formé le médo-scythique zaurin.

Co-s remples suffront pour établir le principe de l'antériorité de la seconde écriture des Abénémidies. Nos pourroises neces multipler les exemples, et les proprié de une étude nous et font journélement apercevoir de nouveaux. Nous avons choisi les pruses qui nous parsisosient les plus démonstratives, et nous avons dépassé peut-être les hornsis en proposant iri nu trup grand nombre d'exemples. Mais voir notre excure : hous croysta que, pour aux principe qui a des conséquences aussi graves en histoire que relai que nous venous de développer, on ne saurait apporter trup de prevues, pare que deux on truis raisons no fiest que miller en faveur d'une opinise, et suffisent à ne pas la faire rejeter du premier conp. Mais, quand il singit de prouver la justesse d'une idée qui, par la nature de ses conséquences, net pas faite pour éveiller de sympathies, à cause du résultat toulement inspéré, et qui n'emporte pas la confaince, pareq qu'elle put paraltre née de désir naturel qui onus porte à dire quelque chose de neuf, il et du devoir de l'écrivain de faitguer plutat son public par un grand nombre de preuves, que de pécher par leur insoffisance.

Après avoir établi le fait de la multiplicité des sons dans l'alphabet assyrien, nous croyons avoir donné l'explication de cet étrange phénomène. Nous avois dù accepter les faits, il nous était impossible de les récuser; mais nous avious le droit d'en rechercher la raison.

Nous croyons avoir prouvé que les Assyriens n'ont pas inventé l'écriture cunéiforme: ils l'ont reçue, à l'état de science déjà faite, d'une nation qui devait à sa plus antique civilisation cette singulère invention.

Or ce legs, assez incomnode pour l'héritier qui l'a accepté, et qui est parveuu à se l'approprier par une possession plus que millénaire, lui est venu d'un peuple d'origine touranienne.

Nous sommes autorisé, par le dialecte médo-scythique et par celui des monuments de Sardanapale, à conclure à la parenté de ces idiomes avec la langue antique que parlaient les instituteurs des Assyriess.

Or il  $n_1^*$  a axem doute, pour loute personne syant quelque per regardé le médie-acythique, que cei tilouis en sort de la rece finno-ouralisme, qui se rattache a celle des Mongols, Digh, cu s 847, il  $\gamma$  a dix ans, longtemps avant la publication de l'inscription explhique de Biontonna, nous sous exprimie cette opinione, qui a d'ét doujéré depuis par VML Ravilmon et Norris. Nous ainons à condater ce fait, sans vouloir, pour cela, et dans ce cas seul, contente l'indépendance des oppinions de nos collaborateurs britanniques.

Les déconvertes faites depuis, surtout celle du reade-agritique dont nous avons publié déjà les suffixes ouralices, ont confirmé cette opinion et nous font entrevoir l'existence antique d'une civilisation touranienne et la culture d'un people complétement ignorée par ses descendants mêmes. Le but spécial de ce travail est, en réalité, le déchiffment des inscriptions sémitiques d'Assyrie. Notre tâche principale est donc de découvrir la valeur des sigues sur les monunicuts, et d'un expliquer les termes d'une manière satisfaisante. Il n'importe pas, a la riqueur, à notre tâche de truiter les questions éthnologiques. Nous devous réserver toute cette question pour un travail ségéid, qui pourrait être considéré it comme une susperféation.

Mais, l'accessoire étant tout aussi important que le principal, on nous pardonnera, sandoute, de dire quelques mots d'une question dont nous laissons l'examen à des plumes plus autorisées et à des représentants spéciaux de la philologie ouralienne; ce sera à enx de corrologre le principe général par leur comasissance des détaits.

### It. Rapprochements faits ou sujet des autres langues ourabesnes.

Le ne sont pas serdement les formes grammaticales du médo-syxthique qui rappellent de tout point les formes analogues du maggar d'abord, puis celles du trac, du mongal, du finnés indre et cassité des langues de la Basie; ével la valeur phonétique de beaucoup de monogrammes asyriron esprimatu une idée qui ne éves pas conservés dans le médosyxthique, et qui restent à expliquer directement par ces longues tartare-finnéses; ével surtout le maggra qui en formait de secumples.

| E.I. pi veut dire ore | ille, en magyar  | fül.               |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| <b>€</b> — si         |                  | szem.              |
| <i>&amp; kai</i> det  | ix               | ket.               |
| kat ma                | in               | kes.               |
| Tar ha poi            | sson             | hal.               |
| t⊏¥ nap lun           | nière            | nap (jour).        |
| ₽₽ at pèr             | e                | atya (en turc bl). |
| E¶ ut sol             | eil, en mongol   | oud.               |
| E∏ mar che            | aim              | MOY.               |
| dim, tim eau          | , mer, en magyar | tò, tenger.        |
| Fild rur ten          | re,,             | or-szag (empire).  |
| E != lub pie          | d                | lab.               |
| <u>≰</u> ar ner       |                  | orr.               |

| i veut dire corne, en magyar szaru.             |
|-------------------------------------------------|
| zal běche zöld.                                 |
| sip goutte csep.                                |
| pal glaive pallos.                              |
| t⇒ sal vulve szül (enfanter).                   |
| rak vulve rokon (parent).                       |
| -* mu passer, an mul (passer), mult (le passé). |
| mu nom, désigner mut (désigner).                |
| →     tal verser (fundere) tölt (verser).       |
| fendre gereid (entaille).                       |
| gur fendre gere:d (entaille).                   |
| nn propager tenyes: (propago).                  |
| sam mesure szám (nombre, compte).               |
| E as intelligenceesz (raison).                  |
| TF TF ai lune, en ture                          |
| ↑>→ [ nin femme w (mère).                       |
| → YE bal                                        |
| E ♠ □ bil                                       |
| as long, lointain اوراق (en magyar hoss).       |

Nous ne voulons pas étendre plus loin ce vocabulaire, qui renferme des exemples coucluants, surfout quand on y ajoute les faits tirés de la ressemblance des grammaires. Nous terminerons cette série par un signe qui est un des plus intéressants, parce qu'il montre jusqu'à quel degré a été poussé l'emprunt des Sémites.

Voins et insuss, en inclos-explisique, veut dire rare et exprime le susual perese. Ce multisérient en septique  $e \rightarrow p$  ns mas. En magyer, mes, ucoure sujourelluis, veut due la nême clause. Ce mut septisque, composé de deux syllabos, fut transporté, comme un monopranume, en assyrient en la halplorian, et transformé de la manière suivante:  $e \rightarrow e \rightarrow e^+ \Delta_e^+$  Ce signe y reçuit la valeur de zir, à cause du rys reace de Sémites, et son emploi passe encore à un autre peuple probablement indospermainte, les Armétiens, qui int domirer du ts valeur de lad, rappelant le sanscrit 1974, londe. Les Stythes de toutes nationalités, les (palés des Perrens (et qui se rappreche du mot desde-expliques et susiene ads, éfilis), out appelle par les Assyriem Nauré ou Namaieri, ce n'est qu'une désignation pour race, mise appès er mot, par exemple Sanska maner, exere projet, est que les Sonites appliquertat tous les Stythes en giferiral, ce mot se retouvant dans tous leurs nome. Et ce nom de-race, de peuple par exemple Sanska maner, exere propriet par exemple sanska maner, exere propriet par exemple sanska par exemple sanska maner, exerce propriet par exemple par exemple sanska maner par exemple sanska par exemple parte parties par exemple parte par exemple parte parte par exemple parte parte parte parte parte parte par exemple parte p

Après cette digression, retournons maintenant à l'examen de l'écriture proprement assyrienne, et, après avoir brièvement résumé tout ce qui se rattache à l'origine touranienne, abordons les difficultés auxquelles donne lieu l'emploi des monogrammes sous leurs diverses

Il faudra envisager les monogrammes complexes n'exprimant qu'une seule idée et un seul terme, et puis les expédients que trouvèrent les Assyriens pour rendre moins difficile le système idéographique par l'emploi des signes phonétiques.

tême idéographique par l'emploi des signes phonétiques.

Nous développerons alors le principe du complément phonétique.

III. Résumé des phénomènes de la polyphonie.

Voyons d'abord ce qui ressort du signe idéographique simple.

1. Une image scythique est dénommée par le terme touranien dont elle représente la notion.

Image de la main ouverte, exprimée par le scythique hurpi.

 Cette même image est interprétée par un ou plusieurs sons de la première langue, termes pour ses significations métaphoriques.

Signification métaphorique : «prendre;» en médo-scythique, imidu «étendre, posséder.»

- 3. De ces acceptions découlent une, ou quelquefois plusieurs significations syllabiques.

  Valeurs phonétiques : êter, met.
- La similitude entre le son appliqué à un monogramme et un mot ayant une différente acception peut faire transporter l'acception de ce dernier mot au monogramme lui-même.

 Les Assyriens acceptaient et les valeurs idéographiques et les articulations originaires que les signes avaient en touranien.

On sest que, d'après Hérodote, les Perses donnaient à tous les Seythes le nom de Sinces.

 Ils y ajoutaient une dénomination phonétique nouvelle, afin d'énoncer ces signes dans leur propre idionie.

|                                       | prendre, 192                   |
|---------------------------------------|--------------------------------|
|                                       | fever du soleil, np;           |
|                                       | montagne, -170                 |
| Mote assyriens répondant aux idées de | terre, parak, po               |
|                                       | aller, זעט                     |
|                                       | posséder, n'12, c't2           |
|                                       | éteudre, 170, np;              |
|                                       | ניסט }                         |
| 1                                     | ם a ajouté les valeurs de set. |
| Le concours de                        | ( שרו                          |
|                                       | and sel.                       |
|                                       |                                |

 Quand un même son représentait deux acceptions en touranien et en assyrien, ils attribuaient à ce signe le seus qu'avait ce son en assyrien.

Tel est le principe qui a si longtempa résisté à nos investigations. Sans doute, l'emploi d'une pareille réviture présente de grands inconvénients, mas ces inconvénients ne soul pas aussi grands qu'ids le parasisent de prince abord. Le grand nombre de phrases paralleles jette souvent du jour sur la valeur qu'avait le signe dans tel ou tel mot. Toutes les lettres inot pas, en outre, une si grande réchesse de significations; il y en a méno qui ne reçoivent toujours qu'une seule acception. Tel est, par enemple, le signe \_\_\_\_\_\_\_, qui, jusqu'ici, n'a été trauvé qu'avec la seule signification de roi. s'

La vraie difficulté réside dans l'emploi des monogrammes complexes, pour lesquels nous proposons le nom d'idéogrammes.

## CHAPITRE VII.

## DES MONOGRAMMES COMPLEXES OU IDÉOGRAMMES.

Il y a une insuense quantité de combinaisons, formées de deux où même de plusieurs lettres, qui représentent, dans leur ensemble, une idée simple. La cause de ce phénouehr éxaplique par l'eusemble de notre exposition. Il est des idées qu'on ne suraruit rendre par une image simple, mais qui se rendent aisément à l'aide d'une combinaison d'images. Telles sont, par exemple, les représentations des divinités; on ne pouvait rendre tous les dieux par une figure, es de les aurait pas reconnos. On a recours à l'expédient suivant : on met d'abord le signé fit dieu qui est dérivé de l'étoile, et l'ou y ajoute le monogramme qui lui servait d'attribus.

Per exemple. Webo a dans sea attributions l'institution des monserques; il donne le seoptre aux vois par la garde des divas, il préside à le ura senze. Ce dernier faits et rendu par le signe  $\mathbf{E} \mathbf{E} = \mathbf{p}_i$  expliqué par sudus, yez e l'onction. Le non du dieu s'écrit donc -1  $\mathbf{E} \mathbf{E} = \mathbf{p}_i$  expliqué par sudus, yez e l'onction. Le non du dieu s'écrit donc -1  $\mathbf{E} \mathbf{E} = \mathbf{p}_i$  expliqué par sudus, yez e l'onction. Le non du dieu s'écrit donc -1  $\mathbf{E} \mathbf{E} = \mathbf{p}_i$  de l'oncomposit, dans forigine, Ashiev se le projeté de du caractère  $\mathbf{E} \mathbf{I}$  is, qui r'apond à l'abév de + bois, « la combination  $\mathbf{E} \mathbf{I} \mathbf{E} = \mathbf{p}_i$  de l'ottoin s'agitifie s'expert,» « et se prononce haups, por.

Les tablette de Sardanopale continuent des milières de ces combinations, et cest rela qui en fait tout le prix; car, sans ellen, nous serious dans l'impossibilés complète de nous rendre comple de beaucoup d'augmes de cette sorte. Le dis de beaucoup, ca qui n'eculia pas l'explication d'une grande quantité de monogrammes complexes par la comparaison des textes eux-enhem.

Souvent nous pouvone constater le fait de la signification saus pouvoir l'expliquer. Comme l'inscription de Bisoutone at d'autre nonnements nous établissent filorativé de  $x-1 \equiv \infty$  ou  $x-1 \equiv \sum_{i=1}^{n} x_i x_i$  Nebe, le rapprechement du même teute nous montre que le nom de la divinité en question s'érrit rigalement  $x-1 = \sum_{i=1}^{n} x_i$  no divinité en question s'érrit rigalement  $x-1 = \sum_{i=1}^{n} x_i$  nous de l'avoires pas encere réussi à trouver l'explication de cette particularité, que la signification de réuire, s'attachée à de, ne nous semble pas fournir'.

Ainsi le nom du dieu Sin, le dieu du mois, le Lanus des Assyriens, est écrit généralement -- 1444, ce qui veut dire ele dieu des trente<sup>4</sup>, An lieu de cela, on le lit -- 1 cui et ele dieu du mois. Mais il se lit également -- 1 -- 11 cui ele dieu, maître du signe zodiacal. » Le signe cui l'au, comme monogramme verbal, exprime le verbe spo gyrare. »

Il faut reconsultre dans le dieu qui s'exit (par evespien, phonétiquement et sams s'irre précéde du signe -p) | le dieu Ado efferce, qui 'rapple, deu les Babyloinen, tout simplement Ox ou Bos, no - |u|, Ptre. - Ce mben not, en believe, s'applique à Dire. Quedués, on éreit i le non d'Ao par <math>-bi - -1 el deu qui est dieu, » vhy are scellence. b dire de Arabes, at. Cest le Bos de Diodre, saimilé su Kyórse des Grecs, la plus haute direit de Babyloinens, et dont le cité même porte le nom de Prote de Source. Cest lui qui a préserve Xisuthrus des flots, qui a fait bâtir la tour des langues; il porte pour cela unit la qualification b = -1 E<sub>1-1</sub> "deieu du diugne, "Il preference la lumière intelligible. Poir vourrée, et au porte, à Khorsabad, out tournée vers l'Orient, la répion célente par excellence; cet pour éca qu'il est représente de qualuforie par -1 b = -1", "deux qu'il qui point car-

¹ Depuis que cette planse a été rédigée, nous avons acquis la certitude que ce signe, alors inexpliqué, représenta l'idée de 100 «administrer.»

Pour cette raison, le signe ◀◀◀ a le son syllabique de sin. Nons savons, par Hésychius, que Xiv était le non de la lune chez les Babyloniens.

dinal; " et, s'il a fait quatre fois sa révolution de trente ans, un grand jour cosmique, le neros, s'est accompli.

La planète de Mars s'appelle 373. Niged, «qui fait des pas par ci par la le tréjudateur, de 27 s pétiture : Ce nom hai a été donné à cause de ses mouvements rétrogrades, qui, comme l'a remarqué M. Biol à l'occasion d'un mémoire de M. de Rougé, out donné leu à se dénomination égyptienne. Le monogramme complexe est — 1 1 1 3 6 six els dieu qui se prombre : 9.

Ainsi le ciel se rend par - an i e le dieu de la voûte; e i est expliqué par s'abou.

alhé au sémitique pp, a voûté; e mais le signe complexe se prononce sami, pp.

Nous allous donner mainteuant une liste de quelques principaux monogrammes complexes (dégrammes) qui se rencontrent fréquemment; ils nous sont connus, ou par la comparaison des inscriptions, ou par les tablettes de Sardanapale.

#### CHOIX DES IDÉOGRAMMES LES PLUS USITÉS.

|     | Groups ideographique. | Signification.                     | Presentation assertence.                 |
|-----|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| +.  | A                     | Assess (deus boni*).               | After 104                                |
| 9.  | ₩ <b>!</b>            | Onnnes (drus instructor).          | Ann 120                                  |
| 3.  | 19年 -  -              | Aphrodite Ourania (des supreme).   | Bilis-Zerpanit בעלת יורפנת .             |
| 4.  | 1.4                   | Myhtta-Toouth (dee domine).        | Billi-Tilare מְּנְיָת ־מַתְּנָתְ         |
| 5.  | I  4                  | Mylitin-Taouth (dea domine).       | Billi-Tikert מַחָּוָת בערָת־מָחָוֹת      |
| 6.  | T-ETEIT               | Mylitta-Taouth (dee domine round). | Billit-Tibert מַמְנָהָ בּצְלֹת־תַּהְנָהָ |
| 7.  | +-110+1+EI            | Namea (dea megna).                 | Name 2023                                |
| 8.  | !WI                   | Astarte.                           | later עשָתר                              |
| 9-  | »- »-(»- 4            | Bel-Dagon.                         | Bil-Dages פעל ירָנן                      |
| 10. | 1 -∏ = III            | Bel-Dagon (deur dominus mundi).    | Bil-Dagae בעל־רָנָן                      |
| 11. | 44    <u> </u> -      | Lunus (desce mensie).              | Śia pr                                   |
| 19. | T = T                 | Sol (deus diei).                   | Strates BDD                              |
| 13. | <b>₩</b> ₩            | Merodach (deur septemener).        | Merduk מרדך                              |
| 16. | TI                    | Merodach (deur legionem).          | Months group                             |

Le signification affectée au signe provient du médo-acythique sak «marcher.» — \* Les mots latus donnent la traduction littérale des signes.

|       | Groupe idéographique. | Signification.                        | Pronoucution assyrience. |
|-------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 15.   | <b>=</b> [[[          | Merodach (desa legionem).             | Marshalt 3770            |
| 16.   |                       | Bercule-Semdan.                       | Ning-Senden Pips 1111    |
| 17.   | <b>叶仁</b>             | Nergal (drue andulane).               | Nirgel 5272              |
| 18.   |                       | Nebo (desa inspiciena).               | Nofe: 123                |
| 19.   | <b>₩</b>              | Sirach.                               | Sirek myr                |
| 10.   |                       | Nirroch.                              | Niirst 1703              |
| .91   | - A-                  | Ao.                                   | He Kin                   |
| ,99.  | HIII -                | Giel (deus comerer).                  | Seni 'DD                 |
| 13.   |                       | Bebylone.                             | Bobile 1723              |
| 46.   | 10 11 1               | Borsippa (dispersionis tribuum urbs). | Βονέφ ηρημ               |
| 95    | FIA THE               | Cetha                                 | Kuti upo                 |
| 26.   | -II=III (A)           | Nipar (domini mundi terre).           | Nijer 193                |
| 47.   | 四十二日                  | Sippara (plagerum solis urle).        | Siper 700                |
| 98.   | 三色                    | Oreboë.                               | Arks MCCM                |
|       | 白耳動                   | Dynam.                                | Elemi KDÇT               |
| 30.   | 中国国                   | Sumir.                                | Seniri ייןטעי            |
| 31.   |                       | Chalasné.                             |                          |
| 30.   | **                    | Sennar (Mengarinia).                  | Simon ngg                |
| 33.   | *DEI                  | Syrie.                                | Area one                 |
| 34.   | <b>三条 </b> ②          | Aread.                                | Alded "Tok               |
| 35.   | 11日日新州 (1)            | Esphrate (forius Sippororem).         | Peret pyp                |
| 36.   | HE ATALA              | Tigre.                                | Digital Pipp             |
| . 37. |                       | Pyramide.                             | Herem Din                |
| 38.   | 크리카타                  | Tour.                                 | Seek nys                 |
| 2-    | -1 41                 | 75 . 1.00                             | Au                       |

|     | Groupe idéographique.                  | Signification.                    | Prononciative assyrience. |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| ão. | TI ENTIA II                            | Fiancée.                          | Kellat D'72               |
| 41. | <b>作</b> 上                             | Vicaire royal.                    | Sakkanak 7270             |
| 42. | 13-II-II H                             | Setrope (lesso dominus regionis). | Pole unp                  |
| 43. | <b>≠</b> ##                            | Seigneur.                         | Panii DDD                 |
| 66. | II t>=I#                               | Trèce (lignum majestatis).        | Kules MD2                 |
| 45. | 江東井、江井                                 | Sneptre.                          | Heret Bits                |
|     | #I - MI                                | Pilier, colonne.                  | Zalel 17:                 |
| 47. | 口户                                     | Ébèse (?).                        |                           |
| 48. | 1111                                   | Sandal (?).                       |                           |
| 49. | 口距距                                    | Pin, cèdre.                       | Srin 178                  |
| 50. | 1                                      | Poetry.                           | Guer 7072                 |
| 5,, | #F-∏A .                                | Or.                               | Here, you                 |
| 54. | 付け                                     | Argent.                           | Kaip 192                  |
| 53. | 티코디나                                   | Fer.                              | Zober 121                 |
| 54. | <b>□□</b> ## <b>*</b>                  | Guivre.                           | Sipe nex                  |
| 55. | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | Plonab.                           | Take mmp                  |
| 56. | <b>33</b> 3                            | Basalte (7).                      |                           |
| 57. | 即四位之前民民                                | Marbee (7).                       | See (7) UT                |
| 58. | 出土に                                    | Table.                            | Dipps קק. sitir שטר       |
| 59. |                                        | Polais (dessue megne).            | Hekal harn                |
| 60. | TEYEL                                  | Cheval.                           | Świ DID                   |
| 61. |                                        | Âne.                              | Himir 1011 pari 119       |
| 69. | 四世中中田                                  | Mulet (7).                        |                           |
| 63. | IEIHIBI                                | Chatarea.                         | Gammel 503                |
| 64. | III-EII                                | Lion (cosis mezimus).             | Joyn 1078                 |

|     | Geospe ulengraphique. | Signification.               | Prononciation asyrican. |
|-----|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| 65. | ∐-EIA                 |                              | Nirgella 27273          |
| 66. | IA =II                | Sanglier, dauphin (exhelmu). | Nobir nna               |
| 67. | <b>□□=4=</b> 1        | Pesa de desphin.             | Takes tinn              |
| 68, | EII FA FII            | Ambre (seucs delphisis).     | Buddle stiyiy           |
| 69. | <b>會/</b> 全日          | Brebis.                      | Sin 1812                |
| 70. | <b>=</b>    †         | Lion de martire.             | Less Sto?               |
| 71. |                       | Teureou de suarbov.          | Alop 1778               |
| 79. |                       | Fes.                         | Nur 113                 |
| 73. | मधेश्चाम              | Bitume.                      | Keyr 102                |
| 74. | 沙村: 出 計画              | Brique cuite.                | Agur 738                |
| 75. | 日出まれる正成日              | Antimoine (1).               | Popul TIB               |
| 76. | 4 THE                 | Est (plaga autorior).        | Safé 170                |
| 77- | 4-11 III              | Midi (ploge deztro).         | Sinder DDDD             |
| 78. | A- II :: II           | Ouest (plage peatrrier).     | Abov NUCK               |
| 79- | <b>4-Ⅲ</b> - □π Ĥ     | Nord (plaga sinistra).       | See spr                 |
| No. |                       | Soleil levant.               | Semes age ten upu       |
| 81. | AT ELL                | -Levant.                     | Api 15K                 |
| 89. | <b>.</b>              | Couchast.                    | לרב זוחו                |
| 83. | EI I                  | Couchast.                    | להו מיני                |
| 84. | <b>三田</b>             | 1. Mensis initii.            |                         |
| 85. | 4년 [표]                | 2 tauri.                     |                         |
| 86. | 運びた                   | 3 lateria                    |                         |
| 87. | 三 三                   | Amens.                       |                         |
| 88. | E LAN                 | 5 ignis.                     |                         |

|      | Groupe idéographique.                           | Signification.     | Pressuriation assyrience |
|------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 90.  | <u>क्वां सहा</u>                                | 7. Mensis aggeris. |                          |
| 91.  | <u></u> = 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 8 fundationis.     |                          |
| 92.  | <u></u> 1:-                                     | 9 nubis.           |                          |
| 93.  | [## ] E E ]                                     | 10 imbris.         |                          |
| 96.  | 3 E                                             | 11 agrimensionis.  |                          |
| 95.  | <b>⊞</b> 1::                                    | 12 finis           |                          |
| 96.  | HEETE                                           | Montagne.          | Sodi 170                 |
| 97-  | F 1=1                                           | Fleure, mer.       | Nahar 703                |
| 98.  | AT-:>                                           | Mer.               | Tilent nonn              |
| 99-  | -a:III                                          | Talent, tribut.    | Bilat pho                |
| 100. |                                                 | File.              | Habl (bal, pal) קבָל     |
| 101. | E 10-                                           | Fille.             | Hables 17727             |
| 100. | ₹ 🚅                                             | Rejeton.           | Kader 273                |
| 103. | <b>\$</b>                                       | Arbitre.           | שלם ולח, בין Doyula אין  |

Nous ne donnons pas ici les monogrammes complexes qui désignent des notions verbales.

Cette liste n'a ni la prétentise d'être nethodique, ni celle d'être complète. Les tablettes de Sardanapale donnent l'explication de milliers de combinaisons. Malheureusement il en est étaus ce cas comme presque toujours; on y trouve l'interprétation et la trauscription de beaucoup d'idéogrammes qui ne se voient jamais dans les inscriptions et l'on y cherche vaiuument cux qui sont d'an emploi fréquent.

Parmi les groupes composés que nous venons de douner, il y m a urbur quelques-uns dout la promotication assyrience set encore un mystère. Ejagere si fon possède des édémants propres à nous faire conniltre la prounciation de l'idéogramme qui représentait une unde cu assyrien. Les nous des mois, dont la liste est donnée dans les calendriers assyriens, sont également incomis pour noul. Nous pouvons, il est viz, les rapprochet des nous de mosperes, de quelque-suus au moiss; mais leur véritable prononciation habyloniseme est inconnue, puisqu'ils esemblent pas même avoir ce les appellations syro-bérsaiques.

Mais les significations données pour ces noms n'en sont pas moins sûres, et c'est, en réalité, la chose principale. Ces significations s'obtiennent souvent par une voie tout autre que la philologie, par le secours de l'archéologie, dont celle-là a tout autant besoin que l'archéologie a besoin de sa sœur, la philologie.

Ainsi on voit, sur un bas-relief de Koyoundjik, le roi Sennachrith ansis sur un trône. recevant les habitants de Lakis, qui vienment implorer se defenence, et on it as-dessus que le roi est ausis sur son  $\sum_{i} \sum_{j} \frac{1}{2} \sum_{i} \frac{1}{2} \sum_{i} y_{i} z_{i} z_{i}$  on en peut conclure, à coup sôr, que les trois signes casemble mindipeunt que le sems de trône. On est sinci longemen la signification de ce monogramme complexe avant qu'une tabelte de Koyoundjik expliquat ce mot par  $L^{2} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{j} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{i}$ 

Un bas-reisef de la même provenance montre le roi présiduat à l'erection d'un taureau ailé, en marbre, et parvil à even qui décoraient les portes aeyriennes. Les statues et les colosses que trainent les manouveres du rei sont indiqués, dans l'inscription qui accompagne ce bas-criefe, par → [−1]−−[−1] est + |−1|−1| |−1| est d'attant plus précieuse, que le signe »− [ faits liben fait pour éveiller en nous une idée fanses; nous aurions pu preudre les deux diéégrammes pour deux nons de divinités, tandis que le premier s'applique aux colosses, et le second aux autres images et bas-reliés. Le syllabaire explique l'un par adque et airés, syst-atureau « et ver idoles, t antils que l'autre est rendu par fause, gres. Sans ce bas-relié, nous n'aurions pas compris ce que veut dire le mot; éest plus tard seulement que l'arabé p.⊥, t soucher, a trainere, graver, sous revinit à l'esqui-

L'obblique de Nimroud, qui relate les exploits des treute et une premières années de Salmanasar III (88 avant J. C.), contil les représentations de tributs offerts au rei, accomaguées disseriptions explicatives. Bien n'est plus instructif que le rapprochement des bas-reliefs et des inscriptions explicatives. Bien n'est plus instructif que le rapprochement des bas-reliefs et des inscriptions gravies sur est debique. Ou y voit, par exemple, des déplants, qui sou désignés par al. qs. et des chanceaux, qui le sont par un monogramme complete que nous remembres deplacement en explitique et a mariniaque. Nous tirous de ce bas-relief la pennière preuve de la signification de l'idéogramme; car au-dessus des animans se lis (en transcription hébrique) : l'express y y y y y y et de chanceaux dont le done et double.

Datires bas-reliefs nous démontreut que le groupe <u>Th</u> - <u>Enl.</u> ur, maé veul dire fion, re c qui est conforme aux inscriptions, qui parlent touter des ur, maé construits dans les portes. Mais nous ne savons pas avec certifuele la prenonriation savyrienne de ce mot', comme, par une étrange fatalité, nous ignorons comment se rendait le mot lion dans les langues ariennes antiques.

On comprend que la grande difficulté du déchiffement ne glt pas tant dans la polyphonie que dans les monogrammes complexes; car, quicique le mâne signe ai flusieurs velaurs, on en est quitte pour ensayer celles-ei dans leur application, et pour choisir la plas plausible, la seule qui puisse s'adopter; mais quant à ce groupes itélographiques, on est, dans la plapart des cas, condamné à commettre une erreur. Jai déjà expliqué que souvent les létése de baserfelle et de colosses sont intiliquées par des sigme de nature à paus faire recrire.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> il semble être אריא.

que ce sont des noms de divinités; un autre exemple de cette sorte est > - T E - T , qui signifie r leu. 3 Bien qu'on ne paisse nier que l'indication de l'idée de dieu, qui commence l'idéogramme, ait quelque chose de bien légitime selon les opinions religieuses des Assyriens, l'interpréte ne s'en trouve pas moins induit en erreur.

L'étude attentire de ces groupes nose fait faire, de l'astre côde, un singulier proprès, en nous fournissant la percure que nous se pouvenu lire des nots dont nous croyions l'explication au moins ébaschée. De nombreuses questions out dé être agiétes de nouveau, et il à faillu remettre la question à l'étude, éclairé que nous étions par la cause même qui nous avait fait faire fauser muite.

Voici maintenant un fait important : Nabuchodonosor et ses successeurs se glorifient, dans les inscriptions que présentent toutes leurs briques, de rénovateurs de

Longtemps nous avoits lu ces noms Bioaggad et Bittida, et nous les avons pris pour des nons de villes. Les Anglais ont partagé notre erreur. Tous les rapprocheuents avec des noms de localités, teutés par le colonel Rawlinson ou par nous, sont évincés; car ces groupes n'indiquent pas des nouss de villes, mais ne sont que des appellations d'édifices.

#### En voici la preuve.

Nous avons les explications suivantes :

 assez fruste de Sardanapale; cet édifice n'est autre que le Birs-Ninroud, et nous transcrirons son nom aussi avec quelque doute, mais plus de probabilité, nrz.

Quelle est la conséquence de ce que nous venons de développer?

Que, jusqu'à ce qu'on dévourre des monuments qui expliquent ces denx groupes, les branches de Nabuchodonosor ne peuvent être complétement lues et prononcées; car on ne peut rien savoir a priori sur la prononciation de ces termes.

Un mot très-commun et d'une grande importance dans la mythologie est le mot  $E^+_{\nu} = Ida_{\nu}$ .  $k_{\nu}$ ,  $q_{\nu}$  in étatebe à un objet dont on attrible introduction dans le pays un dieu An. Tout donne à penner que ce mot impliquait l'idée d'eux, de ranai; et même celle de sécureux niet que à repier, attende qu'on la rencentre sévant quant di s'agit de cambisation. Nous commissons les formes ken ik,  $k_{\nu}$  au ik il,  $k_{\nu}$  done nous inférons de là que le terme doit finir en l. Mis, comme un syltabiser nous fournit l'explication du not às ik il, donnous n'vous pas à rechercher le sens, attendu son absence dans les inscriptions, nous pouvions en inférer que totte englication de la il, il, demenser, jusqu'à noute of dere, la profite figure.

Nons avons qualifié de progrès cette constatation de notre ignorance; elle nons met en garde, en effet, contre toute sssertion hasardée.

## CHAPITRE VIII.

## INTRODUCTION DES MOTS SCYTHIQUES EN ASSYRIEN.

Maintenant que nous avons étudié tout ce, qui se rattache aux représentations idéographiques et résultant de l'origine touranienne de l'écriture assyrienne, nous allons passer à un autre ordre de faits.

Des mots entiers ont été transportés, sous leur forme scythique, dans ce système assyrien, et y ont reçu une prononciation sémitique.

C'est en grande partie cette singularité qui a rendu nécessaire la rédaction des vocabulaires assyriens et scythiques dont l'auteur est Sardanapale.

Ains ite mot cardo-scythique  $\mathbf{E} \| \mathbf{E} \| \mathbf{f} \|$  and  $a_i$ ,  $p_{\mathbf{a}|\mathbf{x}_i}$   $\mathbf{c}$  do at  $\mathbf{v}$  twen  $\mathbf{f}$  and  $\mathbf{a}$   $\mathbf{v}$  defined with a solution  $\mathbf{f}$  and  $\mathbf{a}$   $\mathbf{v}$   $\mathbf{f}$  and  $\mathbf{f}$  and  $\mathbf{a}$   $\mathbf{v}$   $\mathbf{f}$  and  $\mathbf{f}$   $\mathbf{v}$   $\mathbf{f}$   $\mathbf{f}$ 

rive le médo-scythique curun, le signe 🚑 🛕 a. en assyrien également, la vident phonétique de cur et mur.

Honos semble de même que le mot gent n'est autre que l'expressione de schingue usitée pour « homme. » Gut est en la même langue « têt e et chef. » Sig guta" est le « délit des hommes. chef de horde, rois. » Le crois resonantre ce terme dans le nons des Massogètes, et peut-thre est-il même le prototype du nom des Seythes et des Scolotes; car Sanggarela veut dire les illustres (vvs.). p. dis).

Voici une liste d'adjectifs seythiques prononcés à l'assyrienne et tirée de la tablette K. 46.

| 47 = 1 - Lan | TO-I-EI        | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | E 124-      | 137 rgrand     |
|--------------|----------------|----------------------------------------|-------------|----------------|
| Π.,          | E E E          | П                                      | स्माक-माम   | TVX *pelit.*   |
| T            | T EIF          | π                                      | -II,ET      | Day elable.    |
| TT           | T = 17         | 17                                     | EDE (       | upp «feible.»  |
| TT           | -J=M=          | TT                                     | E∭ ₩        |                |
| TT           | # A - 7        | TT                                     | III →       | K37 -puissant  |
| 17           | A EITHE        | IT                                     | E 7, 17 2°  | po effent      |
| п            | W ELV          | IT                                     | 三国(         | 30 rbon.       |
| TT           | HAIL HET       | IT                                     | 도 등 ( ·     | NAS - menomer- |
| 11           | is - is        | "                                      | be - su u   | ×♥3 -merren.•  |
| 11           | al - nal - mal | η                                      | <b>E</b> E( | κψο «mesveis.» |
| . 11         | 1 1            | IŢ                                     |             |                |
|              |                |                                        |             |                |

On verra que ce sont des mots d'une autre langue, et non pas seulement des idéogrammes. Gula voulait dire  $\tau$  grand en casolo-scythique; le sigue grand  $E^+$  a neorie, en assyrien, la valueur sythàlique de gal. Tura signifie  $\tau$  petit;  $\tau$  on un'elo-scythique, veut dire  $\tau$ 6hs. Le mot giae est intéressant comme dernier élément du nom de Sargon; il est expliqué par kinu

¹ Il ne fant par omblier que le [152], qui rend le la sémilique, jient bien avoir en une autre prononciation chez les Seythes.

resistant: et le nom du constructeur de Khorsabad veut dire e roi de fait. e Bigs = se trouve, comme les autres, souvent sous cette forme, mais se prossonce ple lecan. Quant k = 1. E[H]E, son  $g_*$  on the k prosoncision oe sincretaine k is sons de sombreures valeurs statchées à la lettre  $\frac{1}{k}$ ,  $\frac{1}{k}$ ,  $\frac{1}{k}$  pourrait être le même que  $\frac{1}{k}$ ,  $\frac{1}$ 

L'exemple d'une brique assyrienne que nous venons de choisir parle plus haut que tout autre en faveur de l'emploi des mots éraits en seythique, mais prononcés à l'assyrienne. C'est une nouvelle complication, mais qui téunoigne, plus formellement encore que les autres faits, pour l'origine touranienne de l'écriture cunéforme.

Let emploi s'étend même jusqu'à la construction grammaticale; on ajoute quelquefois le caodo-explitique  $\sum$ l au mot, pour exprimer la prépositiou ausyrienne en, signe du daiff; ou emploie pour des conjonctions le mot touranien; sinsi on écrit  $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \prod_{i=1}^{n} y_{i}$  au  $\prod_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \prod_{i=1}^{n} y_{i}$  au  $\prod_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \prod_{i=1}^{n} y_{i}$  and  $\prod_{i=1}^{n} y_{i}$  and  $\prod_{$ 

er que je traduisia à tot t-Mérodach, le grand seignere, lui est mon seigneur. J'avone que cette expression me parissisai singulière par sa platitude; mais il faut lire aga le gouve, x=2q x+ yq; equi est éternel. -- « a aussi la valeur de il, donnée par une tallette, et alors nous comprenous l'attribut de --1«-E.J. ñile, «ayant une fin, altérable, - donné à la lun-par le roi de Balystone.

Cette difficulté, pou sérieure pour la lecture des nots, le devieut dissuitage quantil al significade leur explication. Toutéois l'endantes nels que écoures [rempioi de ess nois bournairon, écrits en agines phonétiques, ext exterist à un certain ordre d'âtétes qui ac senalle pas d'éposestes algettés (publices. En outre, on comain) presque tous le ces qui prevenç l'en ranger sour cette catégorie de phénomènes asset épiseux et asset étranges pour l'interprête, mais instructifie pour refuit uni une fois a reconnu le éérénoment et subonique de l'écritique nantieux.

# CHAPITRE IX.

## DU COMPLÉMENT PHONÉTIQUE

Le système graphique des Assyriens était d'un emploi difficile; même pour eux ; il était donc naturel que les habitants de la Mésopotamie cherchassent des expédients pour en rendre les difficultés moins graudes. Le premier moyen, et le plus efficace sans doute, c'était de se servir des signes phonétiquescult. Les quatre-vingts caractères qui expriment des syllables simples sursient pleinement suffi à ce but; en effet, les Asyriens font un grand suege de signes syllabiques pour exprimeleurs idées, et, dans une inscription, quand c'est l'édement phonétique qui prédomine, on ne tarde pas à triompher des difficultés du déchiffement.

Mais les resources que pouvait leur fournir la richesse du syllabaire anarien n'ont point été mises à contribution autant que nous le désirerions aujourd'hui; car l'étriture idéographique avait le grand avantage d'une exécution plus rapide, et les Assyriens attachaient plus d'importance à la brièveté qu'à la clarté.

Ils imaginèrent donc un moyen terme, en combinant le système phonétique avec les monogrammes; ils créèrent le complément phonétique, dont voici le principe:

Quand un signe idéographique a plusieurs significations, on ajoute comme complément, pour l'intelligence du lecteur, la lettre qui devrait finir le mot, s'il était écrit en syllabes.

Nous avons constaté ce principe, et, faute de l'avoir reconnu, les savants auglais et nousmême étions tombés dans les erreurs les plus graves.

Par exemple, le caractère  $\frac{A}{4}$  a leuncoup de valeurs. Il signifie s prendre, aller, se lever (in partant du solei), nomitages, pays. Le mot première se dit ute a sayien; si prisse si di done verse. Quand  $\frac{A}{4}$  exprime extre forme-li, on l'évrit ou tout soul, on l'on sipule la syllabe plausétique  $\frac{A}{4}$  ute que la attribue là. Hinchs. Mais, quand le même caractère indique e la prise, « en sayien raye, on évrit  $\frac{A}{4}$  « -1, a vec l'adition de -1-  $\hat{a}$ . L'idée du lever du soleil est exprime par le nout ne; quand  $\frac{A}{4}$  de la indique el Drient, on lui annece  $\frac{A}{4}$  e, alle rayen la la potent proposition que le proposition de la pr

Îl rest pas toujours facile de asvoir si un secondateg de signes a un complément phondique, ous il e derimer caractére fait partie intégrante de l'expension. Aussi ce principe l'unimene ne étacti présenté à notre esprit qu'aiprès avoir pausé sous nos yeux dans une grande quantité d'applications. Ainsi les deux signes à Exp. l'au ser ne sembleut pas vêtre reinne de cette manière. Le mot signifie «devant, « el, lorsque la lettre da—l'— ropint razifinal » précède, à veut dire la lité » Est, « et se prononner vue, Acre le signe indiquant raziminal » prime l'aide de «cheval, « et, avec celui de » pays, « il veut dire la basse Chaldér; ce semble d'est l'idéogramme de Sansaur-l' be toutes « ce sicondances on peut condrer la nuture non phonétique du E.—] «, et écit ce qui est confirmé par le fait que les signes composant l'idide de « cheval » et « c'est ce qui est confirmé par le fait que les signes composant l'idide de « cheval » et « c'est ce qui est confirmé par le fait que les signes composant l'idide de « cheval » et « c'est ce qui est confirmé par le fait que les signes composant

De même, 🚉 a une foule de significations, qui semblent dérivées de la forme primitive Los deux flevres, २०३३५.

indiquant le soleil  $\bigcirc$ , devenu en hiératique  $\bigcirc$ , et en cunétiorme archisque  $\bigcirc$ . Encorre le signe \*écrit-il souveut seul pour exprimer le soleil, assuir en asyrien; on y ajoute fréquement un  $\emptyset$ — a. Les Anglais assient, par cette rasion, attribué a signé Z il sateur de sous. Nous mettrons, dans la liste qui va suivre, le complément phonétique entire parentheses, pour indiquer qu'il peut être onis.

| £[  ⊷[+]     |                    | DDDD reserve                   |
|--------------|--------------------|--------------------------------|
| [-j] F4      | Ψ ⊧Δ ⊕             | REDE radeil -                  |
| 41 (E-1)     | भूगा ह्या          | KOD2 vjour.v                   |
| FT (===1)    | Ψ ঢ় (             | the elevant.                   |
| ET ETT       | ## = <u>[]</u>     |                                |
| ET (-24)     | -*                 | Dr pjour.                      |
|              | ju - mi            | with *jour.*                   |
| AT [13+EE]   | # '- # (           | "P" "Her journ."               |
|              | *- #               | TEX receir.                    |
| ⊷ [£¶]       | 画や言                |                                |
| H (₹₹        | EN CE              | DAT + countrier du soleil. + - |
| ❷ 回.         | Ψ 타스틴              | יילט ~coueber du soleil.»      |
| ♦ 1-10       | Em Ell -I-         | дари «terre.»                  |
| <b>世</b> [迚] | <b>र्रक्रमा</b> छि | 3D3 reaction r                 |
|              | 四中日                | NOTE amonda.                   |
|              |                    |                                |

Ains E/ vent dire à lui seul e jour, « comme nom l'apprend le texte de Bisontoun, Quand on veul l'exprimer tout entier, on deri au singular é [E-E] you, au, plurié l' [E-you, que, pour cla, à E] la valeur de E[[]- ya, que, pourtant, c'une telte lettre n'a janais comme signe phonétique. Cette valeur semble alors tout simplement être admise par les Assyriens pour expliquer le mot e jour, « et il n'est pas impossible que derrière cette qualification se carbe la même erreur que nous avoits nous-même commise si souvent avant la découverte du complément phonétique. La mégrise tetti d'utatura plus facile à commettre, que le mot assyrien » jour» est très-court; on devail l'érrire ou £ l', tout simplement.

De là est veune l'apinisis erronée que £ [ pourrait avoir la valeur de su ou gou, tandis, quil es tout simplement l'expression infégraphique de pipur. Il est nécessaire de renarquer que les haspireus changent toujours le v de l'Inféreu en ex; aimi l'hébreu rè devieut en assyrien la se decient gou, et sur devieut ex, et griller u remplace alons également le va hébraique, et nous avons accepté cette transcription, d'abord pour rendre le moi minirie plus conforme à l'analogie séminique, ensuite et principalement pare que les Ausyrien pruvent très-liéen avoir donné la prononciation de gou à la lettre £[[1]]; qui comhence égo-lement toute les traisièmes personnes correspondant à un g' arable.

On n'a pas toujours choisi justement la lettre qui finit le mot, mais on s'est contenté d'en

prendre une qui rend seulement l'articulation finale, et, dans ce cas, on prend de préférence les syllabes qui ont la voyelle a.

La découverte de ce principe du complésseurs planetique nous a fait faire sus grand pas, en nous débarrassant de valeurs planetiques que pous avions indément attribuées aux caractères. Le fait de la multiplicité des sons s'est modifié dans son application, et la polybienie syllabique r'est réduite à de moindres proportions. C'est ainsi que nous avons reconnu l'interactitude des valeurs suivantes.

On voit que beascoup do ses valeurs, fausement assignées aux craretères, out déjà de prépérentants phonétiques démont efable. Gete circoastane, que nous sions renarquidepuis longtemps, nous paraissait contraire au principe de la non-existence de l'homophonie, et c'est ce principe qui nous a porté à rechercher les causes de celte anomalie. G'est aims que nous avoaus été conduit à décourse la vérile, et la prevne de l'existence d'un complément phonétique auslaque à ce qu'on observe en égapien nous a confirmé dans notre opinion sur le fait d'une homophonie exceptée par d'autres suxants.

Tels sout, en résuné, les principes de l'écriture narrième, sous la forme que les Asyrieus lui avaient domier. Certainment un paut reprocher à cette écriture on activation celle etil été sans contredit beaucoup plus facile pour l'intelligence des modernes, à les Assyrieus, sans même faire usage de l'alphabet phénicieu, qui manque de voyelles, axsient toujours écrit à l'aide de caractères syllabajoes. L'emploi de leurs lettres est, en effet, beaucoup plus pratique; car il nous permet de resonnaître les sons noteurs et de distinguer la séparation den note, souvent tra-allificie dans les inscriptions phénicieunes. Mis les regrets sont intités, et nous devons avoir recours à tous les moyens qui peuvent faciliter l'intelligence de ces précieux monatures épigrabajours.

Toutes les fois que nous le pourrons, nous ferons connaître ces moyens, que n'avaient pascus-mènes désignés les habitants de Babyloue. On pourrait toutefois se demander pourquoi, ayant conscience des difficultés de son système d'écriture, ce peuple n'a pas eu la pensée de l'abandonner?

La réponse se donne d'elle-même. Nous soupeonnois que les idées superstitieuses de l'antiquité n'out point été étrangères à se conservation. Nous lisons, dans les inscriptions, que cette écritare était une manifestation de Nebo, du dieu de l'intelligence et de la sagesse. Peui-être les Assyriens préféraivnt-lle expémier telle on telle pensée par tel on tel caractère, à raison d'un lien secret on symbolique qui les rattachait; el le signe devensit, pour l'écrivain, on propice on métate, selon qu'il était employé dans un groupe ou dans l'autre. Certaines tablettes semblent même renfermer, dans leur signature royale, une demande de pardon adressée à la divinité pour la révétation des faits qu'elles renferment et pour conjurer le danger auquel pouvait expoer l'emploi de ces signatures.

Visit d'y a des monogrammes complexes qui ne se trouvent januis remplacés par des carectères phonétiques. Tel est, par example, celai qui se studie pour trêne  $L^{-1}_{1} = \mathcal{H}$ . Nous n'en surrions pas la prononciation, si nous ne la trouvigns pas, sur une tablette, écrite les sir. le ne me rappelle pas avoir n à Ninive et dans le malue nou le deux signe  $\mathcal{L}^{-1}_{1}$ . Tennemble: est-ce hassed, est-ce à dessent le croixair presque à la dernière supposition. Il n'est pas imposible que le moi movement  $\mathcal{L}^{-1}_{1}$  qu'entle de l'emploi de ces deux lettres, en ait emplois l'a juritaposition. On trouve rarement à Ninive la syllabe bis, écrite bi in, car cela reppelai le mal,  $\mathcal{L}^{-1}_{2}$  avec un sayrien.

De même, nous ne contaissons pas la promocristion du moi juneet; au moins, dans les inscriptions, cette disé n'est pas autrement représentée que par la suite de mongrammes que mous avons donnée plus laux C'est pent-être parce que le mot ers., qui la renduit, voulisit aussi drite les excréments. Amis mous voyans que la letter 25-, que mona cryons être dérivée de l'image de la vulve, n'est jimmis employée à Balyloue dans les valeurs de sal et de rai; mais celles-ci ont toujour expiritées par leurs composaites sa d<sub>i</sub> ra ait.

Ainsi le terme 'pur e vitiare » ne se trouve pas écrit phonétiquement, mais seulement exprimé par le monogramme [ ] [ ] qui indique également pur « brûler. »

Quand on considère les syllabes ordinairement exprimées par upe lettre dont on évite la décomposition, on voit, en général, que ces syllabes ou une assonance désagréble, qu'elle portent à un rapprochement inconvenant. La lettre qui représente la syllabe n'à pas ce désavantage, car elle se préte à plasieurs prononciations. Si, en revanche, une lettre exprimant une syllabe compliere est évitée, c'est parce qu'elle est teachée du vive crigine. Edini, des mots entiers sont rendus par des signes idéographiques, quand leur expression syllabique évielle des penéres quin evet éverait.

Il y a, en outre, des signes et des combinations qu'on préférait probablement parce qu'on les croyait projects. Il et remarquable de voir cumbine les caractères -1 et -1, and paint souvent dans des mots d'un sens et d'une prenonciation tout différents. Aimi le redoublement de -1—1, de le FII de, et d'un emploi bien fréquent; aimis le double -1—3 and est èlonovent apout aux monogrammes, sans charger leur seus, et il est évident que les superettieux Auyrieus attribulent à ces signes une beurueue influence beurueus influence de la superettieux auxieus de la complexa de le complexa de la complexa del complexa de la complexa del complexa de la complexa d

Cela explique en partie la ténacité de ce peuple à garder une écriture que leur sens pratique edit du rejeter. Mais un parcil fait n'est pas isolé dans l'instoire ancienne, car les Égyptiens ont conservé plus longtemps encore leur système d'écriture hiéroglyphique, ci il n'a rieu moins fallu que l'introduction de la foi nouvelle pour en déractiere l'emploi. D'alleun, le caractère, à difficile à pénêtre, de l'écriture, convenait au socordoce et favoriaist ses vues de domination. Il tenait vraisemblablement à réserver pour un petit nombre d'inités la comanissance de l'écriture, et à faire boute une science de ce que nous regardous sujourd'hui comme l'étude la plus élémentaire. Il faut convenir que c'était la un precédé fort airoit et de nature à atteindre le but que se propossier les desderens de l'Assayrie.

## CHAPITRE X.

#### MOYEN DE FACILITER LA LECTURE DES INSCRIPTIONS ASSYRIEMNES

Première question : « Comment peut-on distinguer toujours si un signe, ou un groupe de caractères, a une valeur phonétique ou est un monogramme? »

Seconde question: «Comment discerner la valeur à attribuer, dans un cas donné, à un caractère polyphone?»

If that remarquer awast tout que, pour la première difficulté, des études personnelles préliminaires sont inférepassable; mais, ce études me siés distes, ou reconsait qu'il y a decaractère qui se sont junais employés phonétiquement, et qui, par conséquent, dans ton ce ca, divient el tre pris pour des sonogrammes. Il va sans dire que, dans le skép moderne ordinaire, les lettres qui out assel a qualité de signe « silabiliques sons besucoup moins complupées que celle qui out seudement un valeur jélographique.

Voici maintenant une liste de signes ordinairement employés comme monogrammes, qu'on ne lisait pas comme syllabes, ou très-carement<sup>1</sup>,

| largrice. | Babylosies. | Signification.  | layrice. | Signification.   | Valver.  |
|-----------|-------------|-----------------|----------|------------------|----------|
| EE,m.     | E33         | Boi.            | 11:1     | Mère.            |          |
| 1112      | 1           | Fort. enceinte. | - reffff | Postre, colonae. |          |
| ELIII     | 23          | tlemme.         | EI-T     | Autel. tour.     |          |
| TE        | ## E        | Animal.         | EF       | 1º mois.         |          |
| TEIL      | FIETE       | Chir.           | FFE#     |                  | Polskin. |
|           | 4           | Diese.          | E Gent   | Milien.          |          |
| #19       |             | Langue, tribu.  | (EIEI    |                  | Libe.    |

<sup>&#</sup>x27; Quand il n'y a qu'une forme, la figure resyrienne est égulement employée à Bobylone

| EXPEDITION EN MESOFOTAMIE. |                |                |              |                     |         |  |  |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|---------|--|--|
| Assyrien.                  | Signification. | Valenr.        | Amyrica.     | Signification. 1,2  | Valeur. |  |  |
| <b>EFFA</b>                |                | Maryu.         | <Ⅲ           | Travail             | History |  |  |
| (F)                        |                | Simat.         | ΞΨ.          | Akked.              |         |  |  |
| -                          | Servir.        |                | -101         | Ville.              |         |  |  |
| €                          | Terrain        | Padon.         | EIL          | Boruf               | Alp.    |  |  |
| HILLEA                     |                |                | E effe       | Ninive.             |         |  |  |
| EIÊI                       |                |                | riei         | Botaille.           |         |  |  |
|                            |                |                | IE           | Place, brûder.      |         |  |  |
| TATE                       | Brique         | Malgu, libini. |              | I HOU, MEMBER.      |         |  |  |
|                            |                | Zibshi.        | - <b>Ψ</b> 1 | Bataille, lune (7). | 13      |  |  |
| E ( 114-1                  |                | Sime.          | - अस         |                     | 1       |  |  |
| 1277                       |                | Siliri.        | EIE#A        |                     |         |  |  |

Voilà quelques signes qui ne sont jamais employés conune phonétiques, bien qu'ils puissent avoir eu une valeur syllabique; mais celle-ci nous échappe eucore. On reconnaît, cher les autres, la qualité de monogrammes, souvent par leur position isolée, ou parce qu'ils sont suivis du signe du pluriel.

Mais quant aux monogrammes complexes, il est, eu général, facile de les reconnaître; on est alors guidé par le système d'écriture syllabique des Assyriens.

Les Sémites qui se servent de l'écriture anarienne out généralement adopté pour principe d'écrire les syllabes qui forment le milieu des mots par des aignes commençant par des consonnes, et non pas par des caractères qui se termineit par une consonne : par exemple, un mot comme ptopte hindulum s'écrit l'-i-i-i-bu-ne un.

> et non pas h is i is ib us un; ainsi, musabbitun s'écrit mu-sa ab-bi-tu un.

, muşabbitun s'écrit mu-şa ab-bi-tu un, et non pas mu uş ab bi it un;

on kirbisa s'écrit ki ir-bi sa; mais kiribsa s'écrit ki-ri ib-sa.

Les exceptions à cette rèple générale, pour les mots réélement sémisiques, sont très-raves; je rêne connais qu'une ou deux, coint une hi vi à l'ou air ii d'Ocținden babyl, de Bellino, à notins que cette répartition ne soit commandée par une raison spéciale et ethnologique, par exemple sais şi, de su ag. Dans les inscriptions assyrientes on trouve le som d'Arménie souvent éreit ure n, et encore «etl le plus souvent rendu par ur au rei.

Donc, toutes les fois qu'on rencontre une suite de deux ou plusieurs signes syllabiques

simples, aux consonnes désinantes, on peut être sûr qu'on a affaire à des groupes de monogrammes.

De même, l'écriture des Assyrieus n'admet généculement pas l'hiatus; on exprime un semdant d'hiatus par un signe spécial Array qui ne manque que très-rarement. Douc, quand on rencoutre deux lettres qui ensemble formeraient un hiatus, on est presque toujours autorisé à y admettre un idéogramme.

Le caractère sémitique des mots assyriens a pour lui un signe destiné à faire reconnaître les mots qui ne le sont pas. Au reste, la physionomie ethnologique se saisit si bien, que ce critérium est le plus facile et le plus sârd et tous.

Des exemples rendront nos observations plus claires.

| so as a est à lice | suttatu. | ut ni la est à lire | pavirta |
|--------------------|----------|---------------------|---------|
| 6 ser ga           | beddtu.  | ke ke her re        | near.   |
| im ri a            | kinste   | gsb gsb.,           | duhbne  |
| ut ke ber          | sabar.   | dil ni "y sik lam   | napeasi |
| da ra an ru        | igu.     | it pe gi            | kemu.   |
| tik-be i           | magagu.  | dok ri a            | naosabo |
| ul ra              | sit.     | gik hap             | garabo  |
| mi ga              | irib.    | rek ur il           | jabu.   |
| itt gurur          | Serv.    | imma ikla           | fabro.  |
| su gusur-ra        | pesalto. | de ir               | yum.    |
| na ák a            | sitir.   | cu ap               | patis.  |
| i ák ur tay        | abatti.  | rn 40               | anti.   |

Nous rencontrerons encore, dans le cours de nos explications, un grand nombre d'exemples de ce fait, ce qui démoutrera qu'on n'a point affaire à des mots sémitiques, mais bien à des termes tournairens ou à des idéogrammes.

Quant à la seconde question : Quelle valeur faut-il attribuer à un signe sylfabique polyphone dans un act aonné fells treure a réponse délicabent. Peinsqu'en nà le chois questire un nombre restreint de valeurs, on les essaye chacune à son tour, et l'on adapte celle qui va le mient. Si, par exemple, nous avons un mot un M mis, et que nous recontanisions à M (E/F) le se valeurs de m, p, k, k, a, d, m, out que la valeur dans seule pest couverir, et que le mot doit se lire mudamain. Mais, s, is au contraire, nous avons m M br, kp seul peut donner une forme convenable, et il faut pronoccer mudable;

Si nous avons mu N bir, qui permute, dans les mêmies textes, avec mulabbir, et que nous sachions que N  $(r_p \rightarrow a)$ , entre autres, les valeurs de sal et de rait, nous devons lire mundhir, et voic dans et terme le participe shaphel, équivalant su paël de  $\gamma h$  laber. Si l'on voulsit en conclure l'honophonie ou même l'honophonie de  $E \cap \{r \in T\}$  et de  $\{r_p \rightarrow r_p\}$ , on se tromperait fort.

Quand, au contraire, le mot mu N hid se lit dans les inscriptions, la valeur de sal irait bien

Les signes homosphoses sont cent, qui rendent des valeurs semblables, telles que pir et bir, his et his, etc.

quant à la grammaire; car ce serait toujours une forme régulière dérivée de latat. Mais, puisque nos études ne nous ont pas fait rencontrer un verhe ainsi formé, mais lien un verhe rakat, nous devous lire le partieipe norakhin 2010, participe pail de rakat, 2011, et effectivement nous trouvous éerit nou ra ak à it.

Souvent la comparnison des passages parallèles nous fournit, par la décomposition des syilabes, la valeur à adopter dans le cas spécial, et l'expresson par des signes simples est midispensable pour la lecture de certains noms propres dont on ne peut pas déterminer la prononciation a priori.

Véannoins, il reste toujoure des difficultés, et arbare de considérables, pour des cas doitiés. Cest ce qui apareit sarrout dans les noues propers de rois indigéres; qui sous gérés-ce lement érrits avec des monogrammes, et dont on ne lit le nom sérement que quand on est guidé, soit par une défiguration greeque on béhraiques, soit par une transcription du non en exaractives phonétiques; ce dernier cas ne se présente que pour les noms de deux rois sends. Naturcholomosor et Abonisi.

En géréral, nous ne proconçons les nons de Ausyriens, écrits par des monogrammers, et nous ne les lisons, que lorsque nous savons d'avance comment il faut les épeter. C'est pour rela que, parmi tant de rois de la première dynastie; il ny én a que trois, lisindagais. Samis-llout et Varansies, dont ou puisse prononcer les nons. Les autres sont encore complétement inconnus, et les nons que leur attrible sei fleven? Ras lisons ne une semblent avoir aucon flondement.

Il fant avoure franchement que l'on n'a la jusqu'à présent, les nous de Sardanpale, Tiglatpiseer, Pluil, Slamassaer, Samachèrih, Assarhaldou S. sodouchius, Kindland, Nérigisore, Bellochus et d'autres, que parce qu'on avait des raisons de roire qu'ils se rétrouvaient dans un grapue donné, Muis, partout ab sous à avaus pas d'unières en debure des incriptions ensiferemes, et lorsque les tablettes de Ninice nous font détaut, il ne reste qu'à confésere notre incretifiede. Cest saimi que nous linons le nons du dernière roi de Balyloure Nabou—intunè, parce que telle est la prononcation phonétique ordinaire des deux dernières lettres,  $\frac{A-T_1}{4}$  et  $\frac{T_1}{4}$ ; mais inom le soumes millement sir que in est une du educive pas e prononcer toul autrement, soit qu'ils forment un ensemble délographique, soit qu'ils figurent comme expressions de deux nots différents.

Nous ferous suivre, comme Appendiee, la presque totalité des signes anariers. Les difficultés matérielles nous empéchent d'en donner les formes dans les styles archaiques susprien, babylonien et susien, et nous devous nous borner aux caractères des styles née-balytouirs et née-ausprien, qui sont, et de beauecup, les plus importants à connaître.

Les syllabaires offrent des signes très-compliqués ne se lisant dans aueune des inscriptions que nous ayons emes à notre disposition; nous avons ern devoir les exclure. Nous avons également dú écarter besucoup de caleurs idéographiques attribuées aux zignes qu'illebiques, parce qu'elles ne trouvent pas d'application immédiate dans l'interprétation des textes. Le nomber des caractères anariens n'atteint pas quatre cents, en comptant même ceux qui ne se trouvent qu'une seule fois; nous en publions au moins les cinq sixièmes.

Quoique toutes les valeurs syllabiques attachées aux caractères les plus usiés ne scient pas encore connues, nous n'en ignorous que celles qui sont très-ares, et que feront resusciter les proprès de ces études comme les découvertes de l'avenir. Les questions les plus importantes sont résolues, et, dans l'intérêt de la science, il est urgent de les mettre dans le douaine public

## APPENDICE.

#### CATALOGUE DES SIGNES LES PLUS ENITÉS.

|    | Babylousen. | Asspres. | Images primitives. | Valeurs syllaboques.    | Valeurs ideographiques.                          |
|----|-------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
|    | Ħ .         | 17       | Gouttes d'esta     | e. mk()()()()()         | Goutte (ruk); con, loin (rukuk),<br>fils (kohl). |
| 9  | 臣           | ΗE       |                    | i, mil                  | Majosturux (webid).                              |
| 3  | rm.         | ⊨M=      | Réseau de mesure.  | w, sem (ser). šem (šer) | Mentre (mohor, amer).                            |
| á  | = 3         | -17      |                    | 649                     | Volte (\$164), parler (\$164).                   |
| 5  | 1           | 4        | Grossant           | w (a). gri              | Aide (milili), dix dien Ao.                      |
| 6  | A           | 4-1      |                    | 4                       |                                                  |
| 7  | 7-17        | 41-11    |                    | de.                     |                                                  |
| н  | FF FF       | רורו     |                    | ei.                     |                                                  |
| 9  | 4-141       | 4-IEIL   |                    | <b>*</b>                | Bonne penofe. 3                                  |
| 10 | EET. FT     | EF7. 17  |                    | ye.                     |                                                  |
| ** | 14. II4     | ₩4       | Poisson.           | 4                       | Poirses (swe).                                   |

| 108 | B EXPÉDITION EN MÉSOPOTAMIE. |                |                    |                      |                                         |  |  |
|-----|------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------|--|--|
|     | Babylonien.                  | Amprion.       | langes primitives. | Vuleurs syllabiques. | Valeurs idéographiques.                 |  |  |
| 10  | A                            | 4              | Bouche suverte.    | \$i, pass (par)      | Rendre heureux (464 s.                  |  |  |
| 13- | - 141                        | 41,00          | Oiseau             | he, pak.             |                                         |  |  |
| 14. | 4-111                        | A-III          |                    | oh (ih, sh)          | Lointain (robof).                       |  |  |
| 15  | THE A                        | TIME!          |                    | 4.                   |                                         |  |  |
| 16  | P-01/4                       | <b>₽</b> ₹₹\$₩ |                    | ağ.                  |                                         |  |  |
| 1,7 | ⊒⊟                           | -11-1          |                    | ka, pit, dik         | Épouser (iris), peau (log).             |  |  |
| 18  | <b>(1)</b>                   | 但心             | Chausp labouré.    | ki, rsp              | Terre (érgit), ville, place (near).     |  |  |
| 19  | 迫                            | 户              |                    | ku, dar, tee, kan    | Servir. adoration (tiglet).             |  |  |
| 90  | *                            | 1-1            |                    | fm.                  |                                         |  |  |
| 91  | TEH                          | THE            |                    | fi, kin              | Forterous (Art).                        |  |  |
| 99  | ===                          | ==             |                    | fu, fun (fur)        | Fatiguer ( heard).                      |  |  |
| 93  |                              | EITE           |                    | ge.                  |                                         |  |  |
| 26  | 11-4                         | # 4            |                    | si                   | Fondation (usus), déporter (assis).     |  |  |
| 25  | 10-1                         | 10-1           |                    | 54                   |                                         |  |  |
| 16  | -1=1=                        | -I-            |                    | sk                   | Faire (this), surveiller (popod).       |  |  |
| 17  | -141                         | 1413           |                    | ik, gub              | Colonne, linteau (zwlef).               |  |  |
| 18  |                              |                |                    | sk.                  |                                         |  |  |
| 79  | ====                         | em an          |                    | <b></b>              | De ( intu).                             |  |  |
| 30  |                              |                | Serpent            | 6                    | Basilie (sil), lanere (luke).           |  |  |
| 3,  | SET                          | :EI-HI         |                    | fu.                  |                                         |  |  |
| 3 9 | EI4.EI4                      | EI             |                    | de, ja.              |                                         |  |  |
| 33  | 43                           | Jet alet       |                    | ň, ji                | Finix, se coucher (solos), juger (dis). |  |  |
| 34  | ==1                          | =1             | Pied               | du, gin              | Être (low), sterr, possession.          |  |  |
| 35  | TIE II                       | II             |                    | (m.                  | Drechose.                               |  |  |
| 36  | FET                          | FET            | Testicale          | d                    | Père (aba).                             |  |  |

|    | Babylonien.                             | Assyries.                               | images primitives. | Valeurs syllabiques.                       | Valeurs idéographiques.             |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 37 | EIAI                                    | E                                       | Vass incliné       | a                                          | Une, Sies. (skit).                  |
| 38 | ři.                                     | TA TA                                   | Soleil             | ut, tem (ter).per, tex, b).                | Soleil, jour (noher), fleuve. ees.  |
| 39 | 241                                     | 241                                     |                    | ď                                          | Pierre angulaire (ténis).           |
| ho | pt-                                     | t!-                                     | Lecythus           | pa, šat                                    | Oundre (assink).                    |
| 41 | 41                                      | 41                                      | Orvide             | pi                                         | Oreille (uzn), goutte (gillon).     |
| 40 | া                                       | ⊒                                       |                    | p.                                         |                                     |
| 43 | 囯                                       | 달, 뒤                                    | Serre d'aigle      | la                                         | Déchirer (neuer), diviser,          |
| 44 | =                                       | =                                       |                    | bi, hos.                                   |                                     |
| 45 | ::-                                     | *-                                      | Naud               | bu, iir                                    | Need (sing), her (inded).           |
| 46 | ======================================= | ======================================= |                    | 9                                          | Vallée.                             |
| 47 | H                                       | 1-11                                    |                    | ģ. do                                      | Génération, pace (dor),             |
| 58 | =                                       | 5.t.                                    | Nes                | m.ie                                       | Nez (app).                          |
| 49 |                                         | p                                       |                    | ig. ik                                     | Donner, faire, totalité ( noblar ). |
| 50 |                                         | -                                       |                    | bi, bet, mit (vit), al,<br>mik (vik), bar. |                                     |
| 51 | E E                                     | EI.                                     |                    | me (re)                                    | Commémorer, terre.                  |
| Sa | <b>C</b>                                | ÆE .                                    |                    | mi(ri), gok.                               |                                     |
| 53 | 1-                                      | 1                                       |                    | atí (ei)                                   | Cent.                               |
| 56 | -34                                     | 4##                                     |                    | um (ra)                                    | Nom, comustourer, no danser.        |
| 55 | HA                                      | -4                                      |                    | em (er)                                    | Élevé, colonne (2001).              |
| 56 | ATT                                     | ATT                                     |                    | in (ir),                                   | Bégina célente.                     |
| 57 | FEET                                    | -EIII                                   | Tableau            | um (ur). tip, mai, dib.                    | Table . trgistre (dippe).           |
| 58 | P.3-4                                   | 1                                       |                    | м                                          | (dans).                             |
| 59 | -TT.                                    | -TT                                     | Polle              | si, pel, sel                               | Pelle (gdu).                        |
| 60 | 4                                       | *                                       |                    | na                                         | lanage ( polese ).                  |
| 6, |                                         | T                                       | Étode              | es                                         | Étoile, dieu (de), seiller.         |

|     |                                                     |             | AI LDILIO.                 | E . MESOI GLAMI      |                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|     | Bolinkouro                                          | Amyrun.     | inegra prosetore.          | Valeum reliabiques   | Valenza ideographopoes                               |
| 60  | 11>                                                 | E m.        |                            | in.                  |                                                      |
| .43 | <b>:</b> #                                          | <b>-1</b> # |                            |                      | Homme, monde.                                        |
| 64  | -11                                                 | -II         |                            | é                    | Seigneur (bil), bire (box), et (ads).                |
| 45  | CALL                                                | CALL        | Tivo rollanció.            | ni, kun, bil, gul    | Feu (sur), apporter (bale).                          |
| 66  | ELI                                                 | ETT :       | Pays sillonné de<br>canega | M                    | Incoder (rokey).                                     |
| 47  | -1141                                               | -114        |                            | ri.ut                | Colline (tall).                                      |
| 68  | 417                                                 | اللجم       |                            | n.                   |                                                      |
| 69  | 1-1-1                                               | 4 17 4      |                            | er.                  |                                                      |
| 70  | F117_                                               | Em.         |                            | ir.                  |                                                      |
| 71  | ===1                                                | 121         |                            | w.                   |                                                      |
| 79  | 77-7                                                | 11-t        | Chien courbé               | ur, tei, 5k, 5ú, ren | Chien (Left).                                        |
| 73  | -                                                   | -=11        | Ville                      | in                   | Ville (ir), étandre (radés), multiplier<br>(rade).   |
| 74  | -ET                                                 | -EI         |                            | la.                  |                                                      |
| 75  | 1111                                                | ET-I        |                            | i. gep               | Élesé, métal (állv).                                 |
| 76  | 101                                                 | 121         | Brebs                      | la, dip, jip         | Brebis, prendre en batin (pabat, ilik).              |
| 77  | =111                                                | = [4]       |                            | al                   |                                                      |
| 78  |                                                     | - 11        |                            | 2                    |                                                      |
| 79  | 10-II                                               | 12          |                            | ú.                   |                                                      |
| 8a  | :</td <td>413</td> <td></td> <td>pl.</td> <td></td> | 413         |                            | pl.                  |                                                      |
| 81  | Ţ                                                   | Ψांगी       | Lampe                      | an , gar             | Lumière (nur), faire (auken), arcor-<br>der (aurek). |
| 8:2 | EIT                                                 | EM.EM       |                            | 4                    | Pensée (pijn).                                       |
| 83  | 4                                                   | 4           | 0£1                        | si, lim (liv), pen   | OEd, face, mile.                                     |
| 84  | ::                                                  | *           |                            | sl. šsk              | Fin , bonheur.                                       |
| 85  | ,ET                                                 | ****        | Мака                       | ou, kat              | Mein (dot).                                          |
| 86  | I                                                   | I           |                            | 16, fr               | Légica (fasent)                                      |

|      | Bulylonion. | Astyrien.   | Images primitives. | Valenza zyllobiques.                    | Valeurs ideographiques.                 |
|------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| - 87 | E           | <b>#</b>    | Serpent enroulé.   |                                         | Mesurer (Acash), raison.                |
| 88   | -           | -           | Treit borisontal.  | as, rem (rev), áil                      | Dans (in). Amorre.                      |
| 89   | Ξπ -        | =           | Boodier            | is, mil (vil)                           | Bouclier (áskar), tempéte.              |
| 90   | 444         | ***         | Trente. ,          | is, iis                                 | Trente, mor.                            |
| . 91 | - TT        |             | Phelius            | <b>4</b>                                | Måle, monifler, étendre, stade          |
| 92   | -i-tre_     | -m-         | Main étendue.      | A                                       | Donner (andon), poser (abss).           |
| 93   | -           | 듸           | Corpe              | A                                       | Corne (form), coup (milest)             |
| 96   | E           |             |                    | ás, ám (áir)                            | Multiplier (rabo).                      |
| 95   | :: 4        | E           |                    | K                                       | Douner (nadou)                          |
| 96   | Ħ           | # .         |                    | pt, be                                  | Image.                                  |
| 97   | FETT        | FEIT        |                    | <i>į</i>                                | Voir (sinuse).                          |
| 98   | D-E         | D-EE        |                    | ps, but.                                |                                         |
| 99   | H-11 .      | # *         |                    | si.                                     |                                         |
| 100  | 囯           | <b>व्या</b> |                    | N                                       | Signe sociocal, sperme                  |
| 101  | FE.         | D-#-        |                    | al.                                     |                                         |
| 109  | 7           | 1.          | Poutre             | ii, gie                                 | Bois arbre.                             |
| 103  | इन्ब        | *-14        |                    | 4                                       |                                         |
| 104  | A           | 4           |                    | kam (ker)                               | Number ordinal                          |
| 105  | (S.)        | 43.11       |                    | bin (kir), gin (gir)                    | Comme (him/).                           |
| 106  | -:>         | -145        | Eas                | tipe (tir), pine (pir), dina)<br>(dir). | Eau.                                    |
| 107  | TE          | HE          |                    | Desig (Der)                             | Pestr ( Auralet ).                      |
| 108  | 1>-E14      | 10-E14      |                    | den (der), jen (jer).                   |                                         |
| 109  | 41-41       | 4           |                    | рет (рег)                               | Se souvenir (zokor).                    |
| 110  | E I         | E√mi        |                    | mm (mer), di                            | Bozille de fer chaîne de fer [1] (pud). |
|      | <b>-∏33</b> | -14724      |                    | nem (mar)                               | Audition (znet).                        |

|      | Babylonica. | Assyries.   | lauges primitives. | Valenzs syllabiques.                                | Valeurs ideographiques.                           |
|------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 112  | ♦1          |             |                    | are, aut (air, sur)                                 | Monde (ilais).                                    |
| 113  | EEAL        | EEAE        |                    | reac (nor).                                         |                                                   |
| 116  | 户           | 户           |                    | rin (ric). kir, gil, hap,)<br>sam (sar), cam (car). | (ángrað).                                         |
| 115  | 살미          | <b>≱</b> II |                    | lan (lac).                                          |                                                   |
| 116  | ウニニ         | 4           |                    | han (her), han (hur).                               |                                                   |
| 117  |             |             |                    | ain (air).                                          |                                                   |
| 118  | -           | -           |                    | sem (sur). tok.                                     |                                                   |
| 119  |             | -#AA        |                    | pilat (pir).                                        |                                                   |
| 110  | E (Em)      | ECON        |                    | úa                                                  | Miheu, devant (kabal).                            |
| 1 01 | Ħ           | ĦŦ          |                    | yes                                                 | Sa.                                               |
| 199  | A           | AFF         | Are bandé [7]      | ķer, ser                                            | Lancer (name).                                    |
| 193  | 111         | :::11       |                    | ķir, ser, šur                                       | Cajer (parek, zamer).                             |
| 195  |             |             | Flèche             | jul                                                 | Flèche (redoublé Tigre), fendre (polah),<br>tuer. |
| 195  | TEN         |             |                    | hil, rik.                                           |                                                   |
| 116  | 3 ***       | 1 ***       |                    | Ace. sik                                            | Briser (asker).                                   |
| 197  |             |             |                    | ķei , ter, șil , kut ,                              | Poser (sun). dominer.                             |
| 198  | -11-11      | E*          |                    | hu, hui, gop, deb                                   | Écrire (sager).                                   |
| 119  | 14141       | :III - :III |                    | Ant, Aup.                                           |                                                   |
| 130  | €# i        | <b>3</b>    |                    | kip.                                                |                                                   |
| 131  | Þ.          | ₽ <u>E</u>  |                    | kan, gen, zil                                       | Nuage.                                            |
| 132  | 14-1        | IA-III      |                    | bus, gus.                                           |                                                   |
| 138  | EI.F        | E#          | Sorte de poisson.  | ker, şêr, bis, dit.                                 |                                                   |
| 135  | 4           | 44          | Main ouverte       | ber, mei, net, let, set, nel.                       | Main. prendre, aller, vesar, pays,                |
| 135  | - IF F      | <b>=117</b> |                    | kal, kap. rip, ten. dan,                            |                                                   |
| 136  | +E          | -4          |                    | bel, cir                                            | Semente, race, mesure, adorer,                    |

|     | Babylonien.  | Assyrtes. | Images primitives. | Yaleurs syllaboques.      | Valours releographiques                                 |
|-----|--------------|-----------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 137 | 4244         | 4         |                    | kis (kis)                 | Légion (Éiseat).                                        |
| 138 | 2            | 2         |                    | kei, res                  | Detn.                                                   |
| 139 | *            | 4         | Bache              | fur. pap                  | Gréer, se résolter.                                     |
| 160 |              | 4E44      |                    | gik                       | Maladie [?] (mary).                                     |
| 151 |              | ##=       |                    | grad.                     |                                                         |
| 160 | 11           | -THE      | Title              | gut (fut), ris, suk, ésk. | Tête (ris).                                             |
| 143 | EAF          | Ed        |                    | ķar (gar).                |                                                         |
| 155 | -===         | -=111     |                    | gir                       | Fendre (popur).                                         |
| 145 | 上町           | -11       |                    | gur                       | Fendre (paper).                                         |
| 146 | EF-          | ET        |                    | gal (kal)                 | Grand (rafu).                                           |
| 167 | <b>三(五</b> ) | EE        |                    | gai                       | Tuer (dik).                                             |
| 148 | 1116         | =::       |                    | anh.                      |                                                         |
| 149 | -76          | 54        |                    | ák, mer (rer),            | Proche, terre contigue, gardien.                        |
| 150 | <u>114</u>   | II.       |                    | nuk                       | (iew).                                                  |
| 151 | =            | =         | Traits parallèles. | top , dop                 | Ajuster (igih), répandre, étendre<br>(radda), incliner. |
| 159 | <b>*</b>     | 474       |                    | tin . din                 | Southe (bolst).                                         |
| 153 | -IIt         | -IIci     |                    | fan                       | (\$saw).                                                |
| 154 | ::::         | ≯⊨₩       |                    | iir                       | Langue.                                                 |
| 155 | E =          | E         |                    | tur                       | File (habl, bol, pol).                                  |
| 156 | (TET         | 4TE       | Mur fortilié       | sel                       | Forteresse, colline.                                    |
| 157 | T            | T         | Trait simple       | tie, des, sue             | En. vers. un.                                           |
| 158 | □            | -11-5     | Pierre taillée     | fak                       | Pierre (abs).                                           |
| 159 | -141         | -101      | ()                 | jer.                      |                                                         |
| 160 | -10-         | -145      |                    | per, ean.                 | :                                                       |
| 161 | .7           | , T       |                    | iil                       |                                                         |

# EXPÉDITION EN MÉSOPOTAMIE.

|     | Babylonern.  | tasyrien. | Images primitives. | Valeurs syllabiques.      | Valeure idéographiques.                        |
|-----|--------------|-----------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 160 | -m-          | =1117     | )                  | dak, pir.                 |                                                |
| 163 | =1174        | 1774      |                    | duk.                      |                                                |
| 164 | ETET         | म् या     |                    | day.                      |                                                |
| 165 |              | 4₹⊨₹₹₹    |                    | den, sul.                 |                                                |
| 166 | P 111        | ŢIII      |                    | dir.                      |                                                |
| 167 | 4Ψ           | 4Ψ        |                    | pat,                      |                                                |
| 168 | 41           | 44        |                    | (pir). 10p, 10p, 11k.     | House.                                         |
| 169 | 411144       | 41114     |                    | per                       | (purre), expliquer (poser)                     |
| 170 | 214-4        | 2124      |                    | pol, but                  | Année, descendre ( erad ), campagne<br>glaire. |
| 171 | [            | 71        |                    | gul, bul.                 |                                                |
| 179 | ET:          | E         | Pied               | pah, tel, sur, teb (tib). |                                                |
| 173 | En. T        | =mn       | Maison             | bit, mal (val), nii       | Maison (bit).                                  |
| 174 | FEE          | 1112      | Ville fortiliée    | 8ut                       | Le fort (bije).                                |
| 175 | (3)          | (3)       |                    | ben.                      |                                                |
| 176 | -4-          | -¥-       |                    | ber, mes                  | Glairie [†], cercle.                           |
| 177 | AFE          | ALE       |                    | bir.                      |                                                |
| 178 | -EII         | 11        |                    | auf (ref)                 | Élevé (sir).                                   |
| 179 | < <b>□</b> □ | 4-1-1     |                    | moğ (roğ)                 | Sur. au-dessus de (W).                         |
| 180 | r>►ET        | T>+ET     |                    | mak (rak), mis            | Someraine, femme.                              |
| 181 |              |           |                    | mak (ruk)                 | (makke).                                       |
| 189 | EΨ           | EΨ        |                    | bur.                      |                                                |
| 183 | = [[]]       | FAR       |                    | bil.                      |                                                |
| 184 | -144         | -144      |                    | met.                      |                                                |
| 385 | *            | **        |                    | men (ren), nie            | Boi, singt.                                    |
| 186 | -1:3         | 1:3       |                    | men (ren).                |                                                |

|     | Babylousen.     | Amyrien.                                | Images primitives.       | Valencs syllabiques.      | Valoues ideographsques.                                     |
|-----|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 187 |                 | =11-                                    |                          | mer (cur)                 | Chemin.                                                     |
| 188 | E IIE II        | E ÎÆ II                                 |                          | suir (vir).               |                                                             |
| 189 | 244             | Teee                                    | Notation                 | mie (bie)                 | Signe du plariel.                                           |
| 190 | 11-H            | \$4.0m                                  |                          | mee (res), sic.           |                                                             |
| 191 | 7777            | -11-4                                   |                          | maté.                     |                                                             |
| 191 | EIT             | E∭                                      |                          | máš (ráš), rít, sít, šak. | Cachet, écriture:                                           |
| 193 | -二金             |                                         |                          | nek.                      |                                                             |
| 196 |                 |                                         | House pros-<br>terné [2] | mit                       | Serviteur.                                                  |
| 195 | ===             | ======================================= |                          | мр - то                   | Jour.                                                       |
| 196 | -1111-          | <b>⊢</b> III-                           |                          | nen, \$en                 | Poisson, vaisseau, seigneur (esbu).                         |
| 197 | _###            | <b>_</b> ###                            |                          | ii                        | (mokole).                                                   |
| 198 | III.            | <b>⊑</b> ∭4                             |                          | rik, hik                  | Subkalle (roi, en tourmieu).                                |
| 199 | 23              | E.m.                                    |                          | ru) [7]. gran [7]         | Homme (nisw).                                               |
| 200 | 1>-             | r>                                      | Vulve                    | rok, sel, šel             | Femme (ind. d'un nom propre f/m.),<br>toute chose féminine. |
| 301 | -11-            | -11-                                    |                          | red                       |                                                             |
| 101 | 1>- <u>11-1</u> | 1>11                                    |                          | rst [7].                  |                                                             |
| 103 | ES              | E                                       |                          | regi                      |                                                             |
| 204 | 4111            | 4-11-1                                  |                          | res.                      |                                                             |
| 405 | EIII            | E-III-                                  | ·                        | rai                       |                                                             |
| 106 | <b>⇔</b>        | =                                       | Pleine lune.             | la                        | Lune, mois.                                                 |
| 107 | ♦.              | ETT                                     | Geur.                    | lip                       | Cour, milieu, cause,                                        |
| 208 | 1-              | 1                                       | Bolance [7]              | lal                       | Bezuplir (mobi), peser (sokol).                             |
| 109 | E(#             | E(F                                     |                          | El.                       |                                                             |
| 910 | -,              | ~                                       |                          | de.                       |                                                             |
|     | *               |                                         |                          | Av                        |                                                             |

| 116        | 116 EXPEDITION EN MÉSOPOTAMIE. |                    |                    |                      |                                  |  |
|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| - 10       | Rabylonien.                    | Assyrien.          | Images primitives. | Valours syllabiques. | Valeurs idéographopum.           |  |
| 212        | 4 1000                         |                    |                    | enț.                 |                                  |  |
| 913        | I II                           | JE II≡             | Manteon            | eik                  | Étoffe teinte.                   |  |
| 214        | <u>P</u>                       | M                  |                    | ouk, cuk.            |                                  |  |
| 215        | ::-III                         | *-111              |                    | and.                 |                                  |  |
| 216        | <u> </u>                       | 1-11               |                    | sep, dep.            |                                  |  |
| 917        | ,E Inf                         | 444 74             |                    | ma.                  |                                  |  |
| 918        |                                |                    |                    | air                  | Lumière (sur).                   |  |
| 219        | -Ψ                             | ⊢Ψ                 |                    | per, cur             | V. n. 123.                       |  |
| 220        | 114                            | E-m-               |                    | na, nii              | Frère (alsa), protéger (seiger). |  |
| 991        | -1-17                          | -I <del>-111</del> |                    | áise (esse).         |                                  |  |
| 999        | =11                            | ±m                 |                    | śaķ, kit             | Ablane (gri).                    |  |
| 223        | <b>∆</b> ∑A                    | <b>A</b> ∑A        |                    | 44.                  |                                  |  |
| 996        | п                              | 4/4/               |                    | iik.                 |                                  |  |
| 995        | et III                         | H A                |                    | iip.                 |                                  |  |
| 196        | 41                             | 4                  |                    | éen.                 |                                  |  |
| 997        | ETTE                           | ETTE               |                    | dur.                 |                                  |  |
| 228        | -111                           | -111               |                    | pik.                 |                                  |  |
| 229        | A.                             | A.                 | Goutte             | ig, ig               | Ordre. jalon (rippor).           |  |
| 230        | ATT                            | ATT                |                    | per, cen.            |                                  |  |
| 931        | [=1                            | <u>i</u>           |                    | ear, ser.            |                                  |  |
| <b>232</b> | =                              | ⇌                  |                    | per 1                | Cycle (nmer).                    |  |
| 933        | EE                             | EE                 |                    | zak.                 |                                  |  |
| 234        | श्लाम                          | 20117              |                    | ker                  | Forterese (ker).                 |  |
| <b>•35</b> | ←mm                            | □TrrT              | Tableau.           | dep.                 | Table (confondu avec le n° 57).  |  |
| 136        | -1                             | -1                 |                    | dam.                 |                                  |  |
| - 50       | i A                            |                    | 1                  |                      |                                  |  |

|             | Babylonore. | Assyries. | Images primitives.            | Valence syllabiques. | Valeurs idiographiques.                   |
|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 137         | TT 10-1     | - 12 hp 1 |                               | ры                   | Utérus, astre (saue), emple (regue).      |
| +38         | €           | 4         |                               | sè                   | Claf (apl).                               |
| 139         |             | ETT:      |                               | âne.                 |                                           |
| 140         |             |           |                               | mal (cul)            | Étoile (čakiaš),                          |
| 262         | ::4>        | # 7.m     |                               | raj.                 |                                           |
| +44         | E33         | EE,TTT.   | Abeille.                      |                      | Roi (dorr).                               |
| 943         | <b>₽</b>    | Fat       | Porte.                        | и                    | Porte (klb).                              |
| 266         |             | -m        | Enclos                        |                      | Ville (kur), caste (tirut).               |
| 265         | FT          | EFT       | Mur                           |                      | Ville (ir).                               |
| 246         | HATT        | FIATE     |                               |                      | Armée (samus).                            |
| 267         |             |           |                               |                      | Tribu (lisen?).                           |
| 148         | -10         | 中泊        |                               |                      | Langue (Esex).                            |
| 119         | E ∰4        | F.H-      | Poisson dans<br>une enerinte. |                      | Notive (Ninus).                           |
| 250         | (EE-        | Æ-        |                               |                      | Penale [1].                               |
| 251         | -           |           | Treate jours                  |                      | Mois (arek).                              |
| 25:2        | ELET        | EI+       | Autol                         |                      | Autel (marbok), murmurer (badase).        |
| 253         | ELT         | 田中        |                               |                      | Commencement (##r).                       |
| 154         | 417         | 417       |                               |                      | Élevé (illir), métal noble.               |
| 955         | TT          | П         | Deux traits                   |                      | Deux, lumière (nir), dieu (ile).          |
| 256         | I–II        | -TII      |                               |                      | Un (ártiv).                               |
| 257         | , c+++++    | - retttt  | Charpente                     |                      | Postre (gwar).                            |
| <b>s</b> 58 | EI.         | 口         | Rose                          |                      | Bosace (urud), fer.                       |
| 159         | -Ini        | -Ini      |                               |                      | (zdele).                                  |
| 260         | - Teri      | -141      | Tente                         | н                    | Teste (alv).                              |
| -6.         | Tet         | Yet:      |                               |                      | Place (east) belike (area), violet (east) |

#### EXPEDITION EN MÉSOPOTAMIE

| 118 |                 |               | EXPEDITION         | EN MESOPOTAMI        | E.                                                 |
|-----|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|     | Balylowen.      | Angrica.      | Images primitives. | Valours syllabiques. | Valeurs adiographiques.                            |
| 161 | 1>===           | 13×5          | Briques enche-     |                      | Brique (fileat). mestre (lags).                    |
| 263 | E-T-A           | E-III-A       |                    |                      | Prendre (nakem).                                   |
| 264 | III.            | m-            | Lampe              |                      | Lumière (ur), planète, esgendrer, re-<br>chauffer, |
| 165 | +               | +=1           |                    |                      | Fondement.                                         |
| 266 | 14              | 1274          |                    |                      | Betselle (tekaz).                                  |
| +67 | (ETT)           | in -          |                    |                      | (águru).                                           |
| 268 | (FIII)          | (FIII+)       |                    |                      | Poses (sim).                                       |
| 269 | 72              | 12            | Bord               |                      | Bord (elep).                                       |
| 170 | E!!             | ₽             |                    |                      | Meatir (pery).                                     |
| 271 | H-11            |               |                    |                      | Insulte (mospin), embáche (robis)                  |
| 979 | E! = [L!        | # # <u># </u> |                    |                      | Briser (sobor?), envioyer (soper?)                 |
| 273 | # #E            |               |                    |                      | Bête de souume.                                    |
| 275 |                 | - ****        | . 00               | due                  | ( ainda )                                          |
| 275 | -14             | -1214         |                    |                      | Partage [7] (belok).                               |
| 276 | TITE            | THE           |                    |                      | Partage [7] (buluk).                               |
| 977 | 41112           | -TITE         |                    |                      | Servir (idia).                                     |
| 978 | ¶ÊT             | कुन्ति।       | 1.0                |                      | (birret). (borre).                                 |
| 179 | 时目              | E(EE)         | ar () () c         |                      | Mentir (paray).                                    |
| 280 | (8)             | (p)-          |                    |                      | Fort. ennemi (gabr)                                |
| 281 |                 |               |                    |                      | (ille t   answarde t.                              |
| 282 | TITE            | EIII          |                    |                      | Veter (fibis), cour (fibbs, kirs).                 |
| 283 | T+II            | (-II          |                    |                      | (min),                                             |
| 284 | <b>-</b> ∏⊽Ĭ    | - TIWI        |                    |                      | (Wir).                                             |
| 285 | Tr <sup>2</sup> | 172           |                    |                      | (Enfortedo).                                       |
| 286 | -7              | : 7           |                    |                      | gistin                                             |

|     | Babylonica. | Assyrica.    | louges primities. | Valvurs vellabiques | haleurs iditigraphiques.         |
|-----|-------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| 287 | #E14        | T-41         |                   |                     | Côté, partie postérieure (arker) |
| 988 | -4          | -            |                   |                     | (#2 <b>%</b> ).                  |
| 189 | EIFI        | EIR          |                   |                     | Lumière (sêr).                   |
| 190 | <b>:</b> ¢- | 10           |                   |                     | Surcellerie [7] (16).            |
| 291 | <u>F</u>    | 1=1          |                   |                     | Gouler.                          |
| 191 | TAI         | TAI          |                   | à                   | Finir (kolv).                    |
| 193 | 4-4         | 111          |                   |                     | Loi (palest).                    |
| 194 | A           | A            |                   |                     | Souversine (fdir).               |
| 195 | ¥.          | Ψ:           |                   |                     | Akked.                           |
| 196 |             | - 1111       |                   |                     | Massne [7] (nober).              |
| 197 | Çn.∏f       | €n.∏         |                   |                     | Décoration royale (aibier).      |
| 198 | -1111       | -4111        |                   |                     | (ástera).                        |
| 199 | EREEA       |              |                   |                     | (Enter d'art                     |
| 300 | <b>TETT</b> |              |                   |                     | 1                                |
| 301 | .ΕĬπ        | ,≛]rr        |                   |                     | Les deux mans.                   |
| 302 | 11 14       | TT TA        | em et             |                     | Les deux orrilles.               |
| 303 | 4 17        | <b>4</b> −π  |                   |                     | Les deux year.                   |
| 304 | <b>€</b> ∏  | <b>4</b> € ∏ |                   |                     | Les deux elsés.                  |
| 305 | Œ           | E            |                   |                     |                                  |
| 306 | -150        | -111-        |                   |                     |                                  |
| 307 | 单           | 181          |                   |                     |                                  |
| 368 | 户           | 户            | Inconsses         | liceators           | brounes.                         |
| 309 | -14         | -14          |                   |                     |                                  |
| 310 | FAFT        | FAFT         | 1                 |                     |                                  |

|     | Bulledonien | I America. | I houses orimitives. | Valence erflebigsen. | Valeurs adeographique |
|-----|-------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 312 |             |            |                      |                      |                       |
| 313 |             |            |                      |                      |                       |
| 314 | 1           |            |                      |                      |                       |
| 315 | # All       |            | Incommes             | Increases            | Incompr.              |
| 316 | To gar      |            |                      |                      |                       |
| 317 | 212         | 24.44      |                      |                      |                       |
| 3.8 |             |            |                      |                      |                       |

# LIVRE II.

#### INTERPRÉTATION DES TEXTES ASSYMIENS DES BOIS ACHÉMÉNIDES.

# CHAPITRE PREMIER.

### INSCRIPTION DE XERXÉS A VAN.

On n'arrive à l'intelligence des textes provenant de Ninive et de Babylone que par l'interprétation des inscriptions trilingues des Achéménides, Il est done mécessaire d'analyser les traductions assyriennes dont sont accompagnés les documents perses pour donner une idée de la langue dans laquelle les monuments de Babylone et de Ninive sont rédigés.

Mais, quelque importantes que soient est traductions des inscriptions perses, nous n'aunois panais trionple des difficultés yelles présentent, a nous n'avious appliés à notre secours les documents assyriens et babyloniens proprements dits, et échtricisant des questions reséées sans explicitois par les documents triliques. Nou devons à notre grande richesse en inscriptions multiques des indications que nous chercherions en vain dans les documents de Perségules et de Bioutouro.

Ge fair, en grande partie geinriedment, a c'happé à ceux d'entre une devanciers qui out vuolui interpréter les textes asyriene de Berese avant les documents de Niine's et indépendament d'eux. De là le peu de succès de leurs déchiffrements; il est impossible, mous le répitons, de lire une seule ligne de sincerpions séminiques des Achémichies, dont pourtant nous connaissons le sem, sans le sepous des documents dont celles-ri nous donnent l'intelligence.

La cause en est facile à concevoir pour ceux qui nous ont suivi dans l'exposé de l'érritter ancrience. Les idées sont interprécées par des monogrammes, ou simples on complexes. Nous n'insisterous pas sur les signes idéographiques qui expriment seuls une idée, telle que reziour déus, « on le reconsultra suns les promoner; mais, quant aux groupes de monogrammes, qu'en fers-ton? On les a lus comme des mots écrits en caractères phonétiques, et quelqueficio no s'est tu force d'admettre des mots qui ne sont d'aucune langue.

Il est hien à regretter que le document le plus important appartenant à cette catégorie

soit présément le plus muidé. Nous ne possédons, en effet, que la partie druite de l'incription de Bisoutoun, de sorte que nous n'avons, de ce texte, que la fin des lignes. Nous ne saurions, en couséquence, le prendre comme point de départ, et nous devons plutôt choisir une inscription qui, quoique incomparablement moiss considérable sous le rapport de l'étendue de l'importance, a un moiss l'avantage d'être compléte.

1. Nous commençons par l'inscription de Xerxès qui se trouve à Van, attendu qu'elle renferme beaucoup de mots qui ne se trouvent pas dans les autres textes. Voici le texte perse :

Bag w vz:arka 1 uramazdá hya mathina hagándan hya indin bumim add . hya aram oçmdnam add mariyahya nadd . hya siydini add mariyahya . hya Khanyfredin khalyathiyam akunaus ainan parunda khalyathiyan . airum parunim framddiram.

#### Cela veut dire :

«Un grand dieu est Ormuzi, qui est le plus grand des dieux, qui a créé cette terre-ci, qui a créé ce ciel-là, qui a créé l'homme, qui a donné à l'houme sa supériorité, qui a fait Xerrès roi, seul roi sur heaucoup de rois, seul empereur sur heaucoup d'empereurs.

Voici la phrase en assyrien :

On voit que le commencement de cette inscription, tout en respectant le sens en général,

ne sacrifie rien de ce qui caractérise le génie de l'idiome sémitique; mais nous avons maintenant à expliquer lettre par lettre et mot pour mot.

Le moi laga editus est traduit par le signe  $s \rightarrow 1$ , forme moderne de  $\Rightarrow 2 \le -1$ , figure de l'fécile, dont eller end deglement l'fale. On comprend la penée qui s'attache à cett image, la plus propre à exprimer la notion de la divinité. Ce mot est readu phontéliquement par  $E = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} H_{c}$ , que et tout à fait le mot sénsitique r, s, r, s, L pluried, signifiant et d'ure v dans toutes les langues exprimées par l'écriture anarienne, se dit, eu assyrien, B, B, B on B is, B on B in B is B in B

Le perse reardu, persan \(\frac{\phi}{\phi}\) ergand, « et sprimé par \(\begin{array}{c} = -\begin{array}{c} = -\begin{array}{

Quant au mot Afurmacala, nous ne croyons pas avoir besoiu de l'expliquer de nouveau, et d'insister sur les manières différentes de l'éerire que nous avous rencontrées dans les inscriptions sémitiques. (Voy. p. 16.)

La phrase - qui est le plus grand des dieux - est rendue par rubé su ilui - le grand des dieux - c'est-à-dire le plus grand, conformément à la particularité de l'hébreu et du chaldaque, qui n'ont pas de degrés de comparaison.

Tout ceti est assez clair, mais la phrase qui suit, et dont le seus est equi a créé le ciel, « ne peut être déchiffrée sans l'aide d'un document babylonien, l'inscription de Borsippa.

Renarquom d'abord un fait qui n'est pas sans importaner. Dans toutes les inscriptions explitiques et presse, Ormaniel es nomme le crésteur de la terre et du ciel, Inadis que la traduction sémisque interventit constamment est ordre, et parle du ciel et de la terre. Cette circonstante, quelque insignifiante qu'elle passie paraître, a sa reiner dans les idées comme poniques différente des Sémites et des Ariens, et se rattache pout-être à cette idée d'anconstante, qu'elle displacement la covance de Seythes. Le premier homme. Cette ep pupile, de s'appetait Targibas (Her. IV. y.), dans lequel nons reconnaissans le cados-expthique noulantines effis de la terre.

Les deux lettres — Texpriment Tidée de cird.— Il était tout naturel que M. de Sualcy et d'autres, en se tenent tout étroitement à foriginal peur, ç vissent nue expression signifinal terre. — Nous avons déjà parlé de ce monogramme complexe, qui n'est érrit que très-carment en caractères phonétiques. Le passage qui nous en donne l'interpréciation se trouve dans l'increption de habuthodousoné, découverte au lier-Naurod par les Anglas. La quahification ordinaire du dieu Nebo est exprimée ainsi dans la première colonne de la grande increption de Londres :

C'est-à-dire « qui surveille les légions du ciel et de la terre. « Nous trouvous, pour les derniers mots, dans l'inscription de Borsippa :

Nous apprenons ainsi que les Babyloniens nommaient le ciel ガ aussi, et nous n'avons pas besoin de rappeler au lecteur les autres formes sémitiques.

En hissant, pour le moment, de côté le unt erreavit, » occupons-nous tout de unite du mot - terre. A Van, il se trouve écrit  $\bigcup_{i=1}^{n} \dots \bigcup_{i=1}^{n} ki$ -ûr. On savait depuis longtemps que le signe  $\dots \bigcup_{i=1}^{n}$  cachait un i, mais la véritable valeur n'est comme que par les syllabiares de Londres, qui l'expliquent par  $\delta$  in et  $\delta$  ir, dosc il est ins ou rêc. Le même terme est écrit, ou  $\bigcup_{i=1}^{n} k$  it bust court, ou  $\bigcup_{i=1}^{n} k$  is  $\delta$ , ou  $\bigcup_{i=1}^{n} \bigcup_{i=1}^{n} k$  is  $\delta$ .

Du reste, nême l'inceription C, de Westergard donne la forme irain'e la terre, - à l'êtat emphatique des Chaldéens. Nous y vicurdense, mais moss devrous nous corcuper d'aberd du signe  $\bigoplus$ , forme babylonienne moderne de l'archaïque  $\bigoplus$ , de l'hiératique  $\bigoplus$ , dérivé de l'inuage d'un enclos, d'une terre entirée. Le syllabaire K. 1 to doune, pour le signe  $\bigoplus$  les valeurs suivantes (en voir les formes assyriennes  $\subseteq \mathcal{E}$  et  $d \in \mathbb{E}[1]$ ).

On remarque souvent, en assyrieu, que les mots, ou lieu de finir simplement par une consonne, sont étrits par un signe qui représente les syllabes en am, inn, um; là où nous attendions la finale n, par exemple, nous lisons nom, nim, num.

<sup>\*</sup> Ces deux signes exsemble ont la valeur de la conjunction vers, et le son de 17 pex.

Un concours de circonstances nous eu a fait trouver la raison. Ce ne pouvait pas être seulement la fluctuation de l'orthographe; car les signes ta,  $t_i$ , tu, at,  $t_i$ , u,  $t_i$ , arrient suffi pour exprime  $t \in t$ ; nous avons doue dù recliercher une raison moins superficielle.

En outre, cette prolongation ne s'observe que dans les substantifs, et n'a pas lien dans les verbes. Donc ce n'était pas une partieularité purement emphonique ou graphique, mais elldevait avoir une valenr grammaticale.

Je me demandai : Ce complément serait-il destiné à suppléer à une imperfection de la grammaire assyrieme?

La réponse n'a pas été difficile à trouver.

Get appendice remplace l'article, qui ne se trouve pas en assyrien, pas plus qu'en araméen. Mais pourquoi le ta seul changeait-il avec tam ou tav, le h et tu avec leurs composés correspondants tim et tam?

Parce que l'asyrien aulique, de même que ses hargues congénères, avait une simination analogue à la numation, au de de Arabes. Il est des savants, comme M. Fresnel, par exemple, qui soutiennent l'ancienne prononciation de la numation, et nous crojons que c'est avec raison. Mais, comme le sous final correspond souvent au sins en hébreu, la minmation était aussi répandue que le dit grammatical observé chez les Arabes.

M. Munk a deja comparé des formes hébrisques en g., comme core, gras, gers, aux accusatils pleins en aralte (g.s., fext), et cette ilée a été complétement confirmée par l'étrique asyrienue. Je dis par l'écriture, car la prononciation a laiset tomber cette forme, et il est fort porbable que l'on écrivait encore ce que l'on ne prononçai plus. Le si final semble s'être adoucir en un s, puis être effacé complétement; précénent comme, ca ranbe, la voyelle seule suffit là où le préfix démonstratif J a pris ses droits. L'araunéen, de l'autre côté, comerva le suffixe post-posifis, sans percude l'article, et en abrégeant la terminsion trop longue; l'hébreu, qui se défendait pour les cas ordinaires ce luxe grammatical, l'a conservé dans toute son ampleur pour quelque cas seulement.

Nous aurous, par exemple, le mot règa maltresse, sonveraine, a et nous en commissons les formes suivantes, en u pour le nominatif, et en i et a puur les cas obliques, précisément comme en arabe :

| בגלקם       | בעליאו | בְּנְלְתָא | ou | בגלתא      |
|-------------|--------|------------|----|------------|
| בעלתם       | בעלמו  | בְּנְלְתָא |    | בִּנְלְתֵא |
| בְּגְלַתָּם | בעלמו  | בעלתא      |    | כגלמא      |

De cette forme pleine, qu'il euteudait à Babylone, llérodote a furmé Μύλυτ/α, tandis que le grec Βήλτιs n'est que la transcription de la forme sans état emphatique.

Cette découverte de l'état emphatique, dérivé d'une ancienne minmanion, ue sera pas la seule lumière que l'étude des inscriptions assyriennes aura jetée sur l'ancienne langue commune des Sémites. La phrase e qui a créé l'homme » vient ensuite. Le mot perse marripe est reudu par les deux signes ETF [444. Nous y voyons le signe du pluriel [444, donc le texte assyrien renfermera un pluriel.

Nous serions encore incapable de comprendre ce groupe idéographique sans le secours des inscriptions babyloniennes. Nous rencontrons dans les textes babyloniens la phrase :

Elle est consignée dans la grande inscription de Londres (col. 1, 1, 64, col. 13, 1, 31).

Ous savions déjs, par d'autres rapprochaements, que la valeur phonétique de ∰ et dir, et qu'une des significations proposes à 4 est aux rous apperenous, en outre, que les Bablyoniers exprimaient l'afée els hommes par le mot vya nie, et qui rappelle l'habres vizza, le chaldées vvya, farabe de la le monimali de vyy est uix, et nous voyons une suppression du x initial, dont beaucoup d'autres exemples se trouverent encore; nous pourrious mine nier, nou er ces, le vare-chaldéen aux.

Mais er lerme,  $\mathbb{H}[\frac{1}{2}]_{\mathbb{H}^{1}}$ , n'est pas le seul par lequel es traver rendu, dans les inscriptions trilingues, le perce assign, bons reconstrous d'about  $2 \mathbb{H}[\frac{1}{2}]_{\mathbb{H}^{1}}$ , le niène groppe précédé du signe idéographique « homme», dont la valour phonétique semblé être est, il se proponageit sinu Le signe  $\mathbb{H}[\mathbb{H}]$  a valour « homme», et signifié en nucle temps » monde; il de si abors prononed éty, et est souvent écrit avec le complément phonétique  $\mathbb{H}[\mathbb{H}]$ 

Une expression rendant la même idée est [F ].... [F a, parmi d'autres significations, aussi celle de «fils; » mais, avec le pluriel, il prend l'acception « homme. -

In autre terme est £ 1 --- et 5 2 £ 1 --- le second, seulement, prévédé du signe diéographique r homme. - £ 1 a les valeurs phonétiques pir et lift, mais veut dire r homme. garçon; - la signification qui lui fint attachée répondait au son x2z en assyrien, ce qui est le se arabe; donc il a également la valeur de pap.

Mais quedquefois le mot est écrit phanétiquement  $\mathbb{R} \subset \mathbb{R} = \mathbb{R} = \frac{1}{n} = \frac{1}$ 

et veut dire tout simplement rincola; r 🎁 🃜 anib en signifie le singulier. Le mot asibut, dans sa signification originaire, se lit souvent, à Ninive, dans la phrase :

ilui rabi asibut sami u irşit u ir susst. Dii magni habitantes codum et terram et urbem istam. אלחי רכי אשכת שסי וארגת וער שאשו

Une dernière variation nous est fournie,  $\Pi_1 - \Pi_2 = \Pi_1 = \Pi_2 = \{0, b \text{ Westergards}\}$ , spring mistane, dévid un verbe mei, en hêbreus viter tot, tree le premier, d'où l'arche  $J_2$ , mais qui sitrement a la signification de «humanité» on reconnait cette acception. Abuy mais qui sitrement a la signification de «humanité» on reconnait cette acception. Abuy d'arche peut peut est de Sardanapele (K. 15a), où ce mot explique le terme  $\frac{1}{2}\Pi_1 = \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ 

Le mot א aril, du reste, se retrouve dans le nom du fils de Nabuehodonosor : Évilmérodaeh, en assyrien אַנִליקניְנָ «créature de Mérodaeh.»

Il n'est pas impossible que la signification assyrienne de  $\P$  a  $\sigma$  fils, homme,  $\pi$  provienne de ce terme avil, qui commence par a.

Adressons-nous maintenant aux verbes qui caprinent le perse dal. Nous nous sommes disprononnés un ce mat iranien, en le regordant comme le représentant de deux verbes complétement différents en sanserit, à savoir  $\overline{u}\overline{u}$  add.  $(\partial u \cdot v)$  et  $\overline{u}$  et  $\overline{u}$  add.  $(\partial u \cdot v)$  donna. J ai avancé, dans mon ouvrage sur les inscriptions des Arbinérides, que, dans les rois premierces, acé de sprimat le gree  $(\partial u)$ , et, dans les que de partiene,  $(\partial u)$ , et ette opinion, quelque biatre qu'elle ait pu parsitre, a été péinement confirmée par les traductions assyriennes.

Il est vrai que quelques textes metteut, dans les quatre eas, 122 ou 123; mais d'autres, plus exacts, comme celui de Van, metteut TI - FIII ibau pour les trois premiers add, et EI | FI - Tiddina pour le dernier.

Quant à thue, il faut y reconnaître la troisième personne de l'acriste de kona »blûr, faire, « les idées attachées au mois seréers et shûris sont têxts-onisien Pune de l'autre, surtout cher les peuples pairens, la notion de » la eréation du néant » u'existait pas chez les Chaldéens. Ce verbe hous est expriné par plusieurs monogrammes, entre autres par  $\Delta \omega_{\rm e}$ , qui joint à la valeur ridographique de »blûr, donuer, » aussi celle de « se révolte», et parult être une silération de l'image de la hache. Cela expliqueari la double signification : a moins quo in ne préfère admettre l'origine suivaine :  $\Delta \omega_{\rm e}$  qui a le sub shè, commence, on môcho-septimique, et hôda et la expérola, « et hôdaud » il erés. » D'autres monogramme rendont nay sont  $\Delta \omega_{\rm e}$  et  $\delta$ 

La signification de «bâtir» est plutôt exprimée par le paël 1256 ubannou «je construis» (merc. de Londres, col. III, 1. 61), et anssi par le shaphel 12500 usanbní (revers de Khorsalad).

Comme four exprime le prese add, ainsi le participe bous correspond au sauserit VIT debte.

perce debte, persus plus le revisieure. Le dien Bel-Dagon en tommut 20 year doub til rivolano père des diens, créateur, et la generite s'interprète par boni; ainsi Myllita est nommés par par des diens, créateur, et la generite s'interprète par boni; ainsi Myllita est nommés par qui na crimatie. De melhon, le mois asser ressemblants unt termes hé-braiques et arabes ne signifient pas fle et fille en assyrien; an contraire, ils expriment les idées de raères et de mêtre.

Lible de rédouver, qui, du reste, est voisine de celle de cevére, rest rendre par les deux bense assyriem y et extra, qui sout de la même origine que les verbes hétres y set exa. Cette altération du z en z volorire aussi en chabbique, dans la nième racine. Les inscriptions balybonicumes des Arbeiraciales semblent autre routional ces deux verbes car c'est surtout de la cuntions de  $\frac{1}{2}(\Delta \| z_{ij}^{-1} + z_{ij}^{-1})$  déchéeses,  $\mathcal{V}$  per son, de l'aphtaid de rar dons, et de  $\frac{1}{2}(\Delta \| z_{ij}^{-1} - z_{ij}^{-1})$  et autre, que sont nier les deux formes hybrides et incorrectes  $\frac{1}{2}(\Delta \| z_{ij}^{-1} - z_{ij}^{-1})$  et tourse à l'au, distince  $z_{ij}^{-1}$  et au sons de l'aphtaid et incorrectes

La première personne se renountre souvent dans les inscriptions de Sirgun, rg. sofia. Outre celle-ci, è comunia, du kal, le participe ry goudée de douteure (cell, de Wichaux, cell, fl. 1, 1/2; inser, de Trighapheser J. cel. 1, l. 2, etc.). Le pail insidée se trouve dans le mon d'uni file de Samachério prayer generalisme souver fa douné; est d'ARPINAGIE de Publicire. Lindic que natre forme défia se lit dans le mon de l'autre file Asserbaddon, en souveire prevaeve gla-cra-di-difé e Asserbaddon.

Le verbe dana, qui également remplace le perse add, se trouve surtont à l'ightustaj non commissions uvi dataous, 3 perse, not et uvi foldinis, préstail, 3 perse, is edemice suprimo le perse daddire « qu'il donne» (inser, de Valebi-Boustam, s. f.). Idanae ou idanae (cur, dans les verbes n.ºs, la dernière splabe est souvent indécise) est le second élément du num de Sardanquela, «présyrage» à Soura d'adomé le file.

Le signe idéographique qui vent dire « donner » est 444, dont les valenrs sont si et bas (?); aussi souvent 🚑 exprime cette idée.

Nous nommons éphinal une forme spécialement anyrienne, constituée par le redoublement de la seconde radirale et comparable su hithpaél des verbes hébeeux commençant per une sufficate. La forme de l'éphref, dont la seconde radicale n'est pas redoublée, répond à la huitieme coajoguisse arabe. Le dana et nadan n'a, du reste, rien à faire avec les raeines און et pra cêtre grand, juger, r qui en sont complétement distinctes.

Non surious done explique, de la phrase suivante, hya njutim add marijandaj, tout, excepte la moti ajutia, et a traduction assignmen ne l'éclaire que peu. Non lisons le monogramme "\mathbb{E}\vec{\vec{\vec{\vec{v}}}} \vec{\vec{v}} \vec{v} \vec{\vec{v}} \vec{v} \vec{\vec{v}} \vec{v} \

Mais la difficulté de l'explication réside dans le mot  $p_{T_1}$  qui n'a pas de correspondant hien acut dans les autres lanques sémigles, cer l'arbule  $_2$  avec utili ce 'indérer, et ne semble pas pouvoir servir ici. Du reixe, nous avans beaucoup de dérivés de cette reine, par example, parce, partice, poulant ( $|\rangle_1$ ), exper - force voltant ( $|\rangle_1$ ), exper - force voltante ( $|\rangle_1$ ), exper - force semble ressortir du contexte; mais on ne saurait assurer que es est in force physique, or on pourrait y vivé gelement la force morale. Le douter Hinds a voulu emparer à cette reine le gia arabie, mais il y a une difficulté car, dans ec cas, en es seriel pas  $[\Box \Xi \Pi = \Pi = 0]$  au l'adjust ai standre i cit.

Et l'interprétation de ce mot avec le seus de «force» est ébranlée par la traduction de l'inscription de Hamadan, où l'on lit, au lieu de ce terme, dumbu:

Le pennier not vent dire e tout von parele; se le second, evo, que ela vaticination, le prophétic. Este qu'il signiti, en glérich, de la langue camme supériorité de Domme sur les animant. J'avoue que ce ne serait pas impossible; attende que le mot perse ajoids, si abouer, parti bien et en une forme allée a uur fishej en assurcit; de sort que le sanorit; sképtic répondrait à un terme skapin de l'antique langue arienne, où hé, sortout dans l'Indecede forme d'une all'intitue primière.

La phrase qui suit: hya K'heaydradm khadyathiyam akunaus zqui a fait Xerxès roi, z est rendue par: sa ana Histarsa sar ibnû. Le mot le plus court, asa, est le plus difficile à rapprocher des particules sémitiques connues.

Nous ne pouvons nous engager dans une digression sur la particule and (elle rappollerant top celle up fron fit sur la particule de ne gree); nous remarquous seulement ici que l'emploi de ce terme comme signe de l'accustif était étranger à la véritable et ancienne langue des Assyrieus, où il ue remplace que notre duitf. L'emploi abousf ne parall être un armémen où le 3 e voit aussi à le place de Taceustif subpe, et il n'y aurart ren d'indimissible à soupeonner qu'une influence étrangère ait introduit des tourrurres dans ces incriptions, qui, à cet épent, éérerant du langue; adopté dans le stexte de Marie.

Le mot signifiant - roin est exprimé par le monogramme ordinaire 

Nous n'avous pas à nous occuper des différentes formes sons lesquelles nous le rencontrons : la question parte iei sur la prônoniciation assyrienue.

La véritable pronosciation avait défi été screptée par M. de Longyérier, qui lut le nom de Sargou; ce fat ensaite M. de Sauley (1869), qui la fius, eu s'apercevant que quedquefois un équivalent de ce mot se terminait par r. M. Rawlinson lut d'abord asolé, puis il adopta aborra en 1851. Nous avous trouvé la véritable transcription, qui est áurra, v<sub>i</sub>, et non pos v<sub>i</sub>, ninsi, que l'Ecrivent les Anglais, nais qui n'a pas de repréventule ne hôbreu.

Table de rois est resulue par les signes phontétiques  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . La première lettre se décompose en  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  as m, mais en let  $\frac{1}{2}$  ha a seule valour; les syllabaires l'expliquent par  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  en  $\frac{1}{2}$  en précisiement le son qui convircai lei,  $\frac{1}{2}$  car réginer, rois,  $\frac{1}{2}$  en se dit pas, dans les langués sémitiques,  $\frac{1}{2}$  ven, mais  $\frac{1}{2}$  son  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

Nous n'entrerons pas, pour le moment, dans l'exposition des autres termes, et ariens et scythiques, que les unonarques assyriens adoptèrent pour se faire reconnaître de tous les peuples de l'Asie; ce sera le lieu quand j'aborderai l'examen des inscriptions de Babylone et de Ninive.

Le mot «roi» se dit ים, dans l'état emphatique, איָם, איָם, Comment faut-il prononcer

ici! Nous répondons: μας νο καγγάνης «qui a créé Xerxès roi;» car, si l'on lisait μης, ec dernier serait l'épithèle de Xerxès, et le sens devrait être «qui a créé le roi Xerxès,» ce que le monarque na pas voulu dire.

Le passage perse suivant: airam parandu kladguthiyam, airam parandu frauddiram, bien qu'il ai tlé expliqué depuis vingt aus, a'est devenu clair que depuis le décluffrement des traductions assyriennes. Il se traduit littéralement : • unom nullorum regem, unom multorum imperatorem. •

l'avais moi-même imparfaitement compris le sens, en voulant expliquer purundm par e beaucoup de monde. Exesyrien, qui, comme le français, n'admet pas l'ambignité, dit eur coi de beaucoup de rois, e de sorte que la traduction sémitique seule nous donne la véritable signification de la phrase.

La version assyriemie dit :

La phrase est rendue sous une forme qui ne paraît pas tout à fait assyrieune de langue. Le se, dans cette acception, ne se lit que rarement en ancien assyrien, et non pas dans des phrases de ce genre. Les Assyriens écrivent simplement :

On pourra live aussi der au derri; cependant le redoublement des signes suivis de la narque du pluriel ne se remontre que dans les plus antiques inscriptions; par exemple, celle d'Iglatglieser I, et l'on a remoncé postérieurement à cette redoudance. Dans le vrai style de Balylone, le signe se du grinfit ne sem ett que les repue le substantif et avair d'une épithate par exemple, dans le titre de Nabachodoussor, γεργαγη μην κ'ρ + le fils ainé de Naba-polassar. \*

La phrase, telle qu'elle est écrite ici, signifie « regem qui est rex regum.»

Nous nous occuperons plus tard de la forme du pluriel, à cause de la nature complexe de la question.

Le mot modif est très-intéressant. Son orthographe est encore ici fautive. Les Assyriens rendent la même idée par El April [1] El ma dut, et c'est ce qui nous démontre l'identité du terme babylonien avec le mot hébreu ne. Nous avons une donnée curieuse dans un syllabaire (K. 110).

Le signe [••• a révellement la valeur de mi, par exemple, dann l'inser, de Landres, col. III, l. 6., où le cyfindre de Ker Poeter le rend par mi in, dans le mot expr «fortier». En debors du pluriet, [•• indique le chilfre 80, et il n'est pas impossible que mi ait été l'expression touranieme ayant la signification de ce chilfre ou de «beaucou». Cette dernière acception est interprétée en médo-estyluique par mille (poet-4fe et minle).

Pour madut, l'inscription de Hamadan semble donner mateut, mais je ne saurais attester l'exactitude de cette transcription.

La phrase suivante : «un empereur de beaucoup d'empereurs, » est rendue très-diversement dans les inscriptions diverses,

Le mot perse frandtdr « imperator, » nomen actoris de fra-md « imperare, » est rendu , dans la plupart des versions, par le participe.

Mais, dans notre cas, il se trouve une forme tout autre, qui se lit également dans l'inscription C.

C'est la troisième personne de ce même verbe.

Laissons d'abord la forme simple de cette version, pour ne considérer que celle de l'inscription de Van. Elle est très-difficile.

En premier lieu, quel est le sens de la phrase perse? Le roi tire gloire d'imposer sa loi à beaucoup d'hommes dont les volontés sont elles-mêmes des lois. La phrase assyrieune est transcrite:

Le premier mot est écrit ETT de J. Nous avons attribué au clou perpendiculaire I la valeur de dis. Dans beaucoup de mots, cet élément s'échange avec 😂 💷 di is, par exemple,

par exemple, sur les briques de Nériglissor. En outre, le mot

se lit, sur les cylindres de la même localité et dans le même passage,

Le clou perpendiculaire a aussi la prononciation de tis, dans le mot very sallatis, adverbe signifiant e cum deprædatione.

Nous lions le mot tátairs, et nous le comparous à l'arrhe puè exertir, e ac le seul mot hébreu que l'on paisse rapprocher iei, c'est www lentille; " donc il ne nous est d'aucus usage. Cette forme grammaticale se décompose ainsi. Le participe des verbes y est toujour 1977; par exemple, de way se forme up, de vay se forme up, de vay se forme by (le juste, able); ainsi le participe de vers et tre, et veut dire et serviteur.

Le pluriel est donc idini, et, avec le suffixe de la troisième personne, idinin. Telle serait la forme régulière, mais l'accent tonique qui pèse sur di a irrégulièrement renforcé la cousonne suivant de

Le mot מרששו idiaisu n'a d'autre sens que e ses serviteurs.

La première lettre doit être un z, nous le répétons, car le participe des verbes et et n'e commence en II, par exemple, the de the, apre de 20st, the de the.

La lettre 2 a forme des substandió de verbes sans leur donner le seus du niphal passif; ils acquièrent, au contraire, une valeur active. Beaucoup de noms propres assyriens se sont formés de cette façon ; vg2; rqui relise (le dieu des mariages), de vgc, 5,6; vy2; rqui pietine, de byr (le rétrograde), la planête de Mars; vg2 els lascif, « de m2; vy2; el'spistateur, « de vy2; esgites, « de vy2; esgites, « de vy2; esgites, » de vy2

l Qu'en rejette donc à la fin cotte étymologie inadminulée de τως «nigle». D'abord, que faire du η1 En outre, l'oiseau que l'on voit sur les bas-refiefs se représente pas le dieu Nisroch.

Il y a, de plus, dans les inscriptions, un grand nombre de termes formés par un a initial, et je ne finirais pas si je voulais les donner tous : je me borne à citer κρρ22, κρφπρα, formations qui se rapprochent de très-près du chaldaique κργ22.

Le seus de nobler se tirere de celui du verbe va belar. La racius hebraique «a veut direclire, choisir, « et ce n'est pas senlement la notion de « oligere» qui conveniai à re verbe, mis aussi celle de « colligere, accumulare, » signification qui prévant encore en arabe, où » signifie faccumulation des caux, précisiement comme la Giuste qualifie la mer de avge ven. En outre, dans l'inscription, la phrase els relables se téruient est ertende par vey sez, coirre termonios. Nous reviendrous sur cette locution. Le mot assyrien audior «et done tont simplement a la collection, l'ensemble, « comme le latin orbit. Il est souvent exprine par le monogramme — par exemple dans la phrase assex fréquente dans les textes : rep every pressy « il crudit tributaires de pays dans leur ensemble « ("Odd. A Nimoud.). 1. 83.

Le mot suivant, \(\sum\_{i=1}^{\infty} \sum\_{i=1}^{\infty} \sum\_{i=1}^{\infty} \sum\_{i=1}^{\infty} \sum\_{i=1}^{\infty} \text{n'est que la forme babylonienne pour la forme assyrienne \(\frac{\psi}{2}\), et cette lettre nous est déjà connue. Le pluriel se dit mani et matini.

Le not  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

Je crois, au contraire, que le t n'est pas radical, et que la racine est gw, forme affixe de gg, d'où vient le mot -peuple « en hébreu, et le terme rendant - bas» en arabe. Comme les idées de repuple » et de «domination» sont intimement liées, je ne doute pas que cette racine, au moins dans la voix dérivée de l'iphteal, n'ait eu le sens de « imperare. »

Mais ce n'est pas là la seule difficulté. La forme annonce d'abord une troisième personne masculine du singulier; car un'ama pout être mis pour un'ama, comme austuna pour auteu. Alors on pourrait traduire : «qui a imposé ses serviteurs à tous les pays de l'univers. - Et ceserait là le sens le plus naturel, si l'original perse placé en regard ne s'y opposait pas.

De plus, le verbe n'indique pas précisément «imposer, « mais plutôt « gouverner, ordonner; « ces idées sont sans doute très-voisines, mais l'assyrien connaît d'autres termes pour en exprimer la première.

Le sens le plus conforme, et rendu par une construction parfaitement sémitique, serait : 

dont les serviteurs ont gouverné tous les pays de l'univers. -

Mais alors se dresse devant nous une autre difficulté. Car, dans ce cas, nous devrions attendre uta'amu, le pluriel masculin, et non pas uta'ama, qui est le pluriel féminin.

Nous devons nous décider, et nous passons outre sur cette dernière objection; ear, à Bisoutoun également, les idées d'armée et de peuple sont quelquefois unies aux formes

féminines, et ici les satrapies peuvent être confondues avec les satrapes, si, toutefois, ce n'est pas là purement et simplement une faute comme il s'en trouve et comme nous en constaterons plusieurs.

Pour le dire une fois pour toutes, la langue babylonienne de Xerxès n'est plus eclle de Nabuchodonosor, tant s'en faut.

Nous transcrivons cette dernière plurase ainsi :

### שנרששו אן נכחר סחת נבי ינחיסא

Souvent les deux parties du protocole royal sont simplement traduites lettre par lettre, en tant que rela petut s'accorder avec le génie sémifique, qui exprime la phrase non pas comme sil y avait en perse cireus parvedus khabyathigus e annum multorum regem, » mais comme si lon lismit: airom khabyathiguse parvandu khabyathigutabn » unum regem multorum regum. »

Le moi sur « et expriné, on par un monogramme  $[-\frac{1}{1}, q u ]$  se reasontre très-nouver pour rendre l'able e l'unité, on que le met  $[-\frac{1}{1}]$  sui sia, terme, an premier coup d'evil, escentiellement différent de vez,  $\lambda = \frac{1}{2}$ , etc.  $E_i$ , in intre lecture une set exacte, comme nous rommes consuiten, cons expliqueres par en moyen un mysfériere numeric composé hèreu, dans lequel se trouve l'éthecnt «un : nous voulous parler du chiffre once, "pyreyr, burs vez p'est obse comercé une audique expression de l'unité, sendement comme à l'étai indépendant dans la langue de Balylous. Toutes les conjectures qu'on avait formulées pour puisquer le numérie l'ébezique se treveux étain écretrés. Nous ferons mieur d'étrier par un  $\ell$ , lètre que la forme ordinaire soit vox, et non pas mes, de sorte que la phrase entière, dans une forme on per pets plus seinfultes, se, l'inst ainsir

#### לשתן אן כרי סארת - נשתן אן סנתיפי סארת

Je continue l'interprétation de notre inscription :

Voici l'original perse :

4dom Khangdred khalyathiya vazerka khalyathiya khalyathiyatadm . khalyathiya dahyundon puruwzandndun khalyathiya ahydyd bomiyd vazerkilyd duraiy dpaiy. Ddrayarahus khalyathiyahyd putbra : Hakhdonasisiya.

Le premier not de la phrase est le prosono personnel de la première personne, uya andar et très-usion de l'hebreu yaz. On a recount, depuis longenaps, l'facultic d'originelle de ce deux termes. Très-souvent le même not est simplement expriné par  $\left[\sum_{i=1}^n nous explication : Comparison est de la comparison d$ 

Data les lignes suivantes, il y a la traduction des mots dalyandas paraestandas, ce que fai traduit par des pays tels-pupiles, s' len seasurais affirmer que relut version soit complétement castes; elle est assurément très-défendable. La version habylonienne, qui ne porvait tradre le not composé (da gene nomné fadores) dans la grammier sanserite) que par une phrase, est conçue aimi : sa. anblar. Júsasi, gabbi «qui renferment toutes les laugues».

Le und fion n'est pas méconanisable, c'est le chablen gry, Franke  $\mu_{\rm s}$ . Holtren gry, Le monogramme est side est  $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ , en la balquient (par exemple dans l'inscription de Yadri-l-Roustum, an passage parallèle), et  $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$  en assyrien. Sur l'inscription de Surrearu, es gine r'échange avec fion dans une prinzes ettrèment transquable. Le roi Sergen parle d'un édifies, d'un style emperanté de la Syrie, et qui, en phénicien, se noume pènce, amis en aspriren pergre. Nous recirations sur le sensi de ces de san mots, nous remacquerons seulement iri que les nots rà langue de Phénicie sont expririns prava de derivière : Le pays d'Aurrir est echt dans lequel se trouvent lex illes de Tyrns, de Sidon, de Byblus, d'Aradan, etc donc c'est sûrement la Phénicie.

Je ne connais pas avec certitude la forme plurielle de lisan, mais je crois que c'est lisani,

Les noms propres féminins sont précédés du signe The... embleme de ce sexe.

lisant et lasanan. Cette dernière phrase se lit souvent, au commencement des inscriptions de Sargon, dans la phrase :

> sa Asur Marduk u Nabu sarrut lasanan unallimusu. Gui Asur Merodoch et Nelso imperium linguarum tradidere.

שאפר פררך וגבו סרות לשנן יגלמושו:

Il faut convenir qu'il y a, dans ce passage des inscriptions trüingues, une grande probabilité pour que le mot parvazandato un paractandatos soit à traduire par e ayant beaucoup de langues. Car, au lieu de ce terme, on trouve souvent répezandados, ce qui sersit alors «où toutes les langues se parlent, «ci uon pas «séjour de tous les hommes.»

En proposant notre explication de came par « homme, » nous étions toujours un peu embarrassé de l'interprétation de ce deniner terme. Pour ue pas faire dire un mensonge au roi des Perses, nous avions adopté la traduction de « complétement peuplés; » mais nous confessons que la version sémitique doune un sens plus rationnel que la nôtre.

Le moi zana, du reste, quoique l'on ne puisse rine divere contre son assimilation avec le sanceji TFF dione, ne riquege pas non plus à l'interprétaine qui le troduit par e langue. Cette idée set exprimée en sancerii par l'EEG féléet, ce qui, en perse, devicat issuet, dont et dévirée le persa, do,. Mais on pourait regrader aus comme répundant à une forme sanscrite farans, s'i fon ne veut pas directement adouttre la forme sanscrite Ann, altération de Mosa, dont e rapproche le grec 2 sorré.

Dans la planse roi de cette grande terre, -le not terre est ernals par un mot difficile à cupiquer, — "] =",",", d'i-à-r-, qui souvant reapplese ripit. Ubellacte que nou renor controns tient à notre consaisance imparfaite de la lettre — qui est un des caractères, les leureuseureur peu nombreux, dont l'interprétation phonééque n'est pas achevés. Nous avons parfaiteurent que ce signe indique les racites en 2s et 22 « fairs, - et 2.7 » douncer, chef; - ette diseraté de valueur su fait qu'augmente la difficile thé déchiférement.

Les Assyriens l'expliquent par in per et, afin de respecter leur opinion, nous avons maintenu cette valeur (M. Rawlinson le trauscrit ep); tourfeois nous croyons que les rédacteurs des tablettes ont commis la faute déjà signalée à l'occasion de la lettre il ut.

Le signe — vett dire à lui seul s'aire; aquand on veut dire ; je fis, vou ei fifi, vou errit — — où le dernier caractère n'indique que le complément us, du mot trys; ous trys; mais, quand l'auteur a l'intention d'exprimer l'infinitif ou le participe, il écrit — « où « ((n'indique également que la fin du mot trys; mais, — n'apparaît pas pour cela avec la saleur de je on pr.

Il nous semble, au contraire, que, dans notre mot,  $\frac{1}{2}$  doit impliquer la valeur de k final, et nous lui donnons le son de  $\hat{a}\hat{k}$ ; il  $\gamma$  a entre lui et  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

<sup>&#</sup>x27; Nous ne faisons pas de différence entre é et é, é et é, é et é

La valeur di, attribuée à la lettre \_\_\_\_\_\_, est confirmée par la manière babylonienne d'écrire ce terme, [F E d' e-law, led qu'il se trouve, par exemple, sur le caillou de Nichaux et ailleurs. En outre, noublions pas que — Le E de a justement les mêmes significations verbales que \_\_\_\_\_, ce qui fait conclure à leur similitude de prononciation.

L'idée de l'erre : était donc, en dehors de l'expression rays, représentée par 227 ou 227, et elle est plus justement rendue par notre mot sol, emportant, en Orient du moins, l'idée de stérile, » d'après la pensée antique exprimée dans la malédiction céleste. Je n'ai pas hesoin d'aionter que rays yeut dire « la femme stérile. »

Notre mot est feminin, he deux adjectifs suisants, rabbine et rapasters, le prouvent; le prenier est le féminin de rabs «grand», e et se transcrira zezy; le second exprime les deux nots déraig spaig » au loin et suprès. - La signification de la racine nez « ci rev (ear les deux verbes sont identiques, comme uzz et uzz) est d'abord «étendre, aupfilier, » et ensuite «faire propérex.»

Dans d'autres inscriptions, le mot κεψερ est rendu par ru niè-n ou rubulti, ce qui est apparemment l'hébreu pro, avec une prononciation un peu adoucie, signifiant «lointain; « l'idée d'étendue en est bien rapprochée.

Le rapport des idées d'ampleur et de prespérité s'observe également en scythique, où başsami exprime le perse : adamstur = qu'il fasse prospérer, = tandis que başsaikloi rend le terme en question.

Le verhe de l'original perse s'admanter est rendu par 1277 en asyrien, dont nous trouvous la même racine ici, et il faut remarquer que la traduction touranieume et la sémitique ont été faites complétement indépendantes l'une de l'autre.

Ce mot est l'épithète constante de la Phénicie dans les inscriptions de Sargon (inscription des barils de Khorsabad, l. 13); elle y est nommée κρυές.

La forme simple de κεψες est πψες (inser. de Persépolis, H, l. 5), qui se trouve pareil
' Gest de ce terme, haves ou apso, dont la signification est «Peradue vasie» en magyar hoss, que nous frivons venir le com de f. Faise.

lement, dans les textes babyloniens, sous l'acception de « terrains étendus; » Nabuchodonosor (eyl. de Bellino, col. l) dit que Mérodach l'a fait roi, et-continue :

nibil repoliti ana ribituti itinar.
Fines terrarum od servitutem dostinavit.
נחל רפשת או רבשות יבתנו

Le not qui reud -fils » uni, et nous voyous lei un not complétement différent de tout ceque nous savions jueva à lon de termes sémitiques équivalents. Personne ne trouvers plus, dans la circonstance que pal signifie «fils,» une avene contre le principe du sémitisma de l'assyrien. Si nous ne connaissions que l'arabe et le syriaque, nous devrions admettre la parenté des deux langues, quoique les termes lès et he soint assec différents l'un de l'autre. Du reste, l'un vient de nuz, fautre de nuz, et nous croyens que le terme pal est une assonnance avec trap quel -faire, » lien que nous doution de la parenté de est deux mots.

Le monogramme se trouve écrit phonétiquement dans les inscriptions de Nabechdonosor, où il se lit  $\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}d_{j}$  les Nabechdonosor, où il se lit  $\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}d_{j}$  les Nabechdonosor, où il se lit arabe,  $\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}d_{j}$  les Nabechdonosor, où il se lit  $\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}d_{j}$  les veut dire -être privé d'enfants,  $\frac{1}{2}$  mais l'islamisme a souvent changle la signification des mois du tout au tout; nous verrous que la langue de la péninsule arabique donne quelquefusiu un sens complétement afignifi à l'acception unuée dans les untres contrées sémitiques. Mais ici la raison en pourrait être encore différente; le verbe arabe pourrait être un dénominabil du nom d'Abel.

Dans le nom du second fils d'Adam, nous ne reconasissons pas autre chose que le mot antique signifiant «fils. » 5m veut dire enfintt, « el l'ancienne signification attachée à ce mot ne nous » été révélée que par les documents de Ninive. El, si dans l'hebreu des temps postérieurs les idées de variété et de vide sont seules restées à ce mot primordial, n'oublions pos que ces niemes idées sont partont étroitement liées ensemble.

Mais ne croyons pas que, paree que le mot a toujours été écrit 221, la pronunciation n'en ait pas changé. Au contraire, ainsi que nous le verons par d'autres exemples en assyrien, l'écriture est restée en arrière sur la prononciation.

Nous trouvons, appartenant à la même catégorie, les formes ifm et ben, et ainsi, à côté de hobl, s'est développé un bul et un pul, et telle est la forme qui a sûrement prévalu dans la prononciation ninivite.

C'est alors que le verbe paul est venu à l'esprit, et on semble avoir oublié l'origine de ce mot. Le verbe '25n paraît être doué de l'acception de «engendrer.» d'où habil est un attributif de Nabou, qui est à bui-même son propre père.

גבו הַבּלְשׁוּ כּינָא

Nebo gignens semetipous.

Nous croyons devoir rappeler que la valeur syllabique du signe \_\_\_\_\_ est tur. Tur, en médo-scythique, vent dire «fils, » voilà la raison de ces deux significations. Nuus croyons que

-

le nom des Touraniens ent-mêmes n'est pas étrangre à cette dénomination. Nous remarquois ner dans boucoup de titres d'emplois qui, comme le mot abbéande s'or loi-nième, au noi passé des Touraniens aux Avyriens, par exemple, nor-tae rgénéral, « le prop des Hébreux; nor guid, et aux not tout, nor-geossaues elles de geomes, « diguidé de la cour ; écst, à cou pat, le prototype du not hébreux mrs, arabe ¿if-pa, de sorte que notre not dergenos se trouve un des mots que la civilisation touranienne à l'igné-joupit à no idémors?

La fin de la phrase ne contient rien qui soulève des difficultés, si ce n'est la prononciation du mot roi, lequel se lit, dans ce cas, à l'état emphatique, sarri.

L'inscription continue ainsi :

Voici le texte perse :

Thitiy Khanyirsi khanyathiya . Darayawa khanyathiya hya mand pita haura rasand turu-

Le recine DEN n'est donc pes plus sémitique que 2700, que vient de serviceos.

mazddhd caeiya tya nibam akunaus uta ima etdnam haura niyastdya kantanaiy . yanaiy dipim naiy nipistan akunaus . paedra adam niyastdyan indon dipim nipistanaiy.

Ge qui veut dire :

«Le roi Xerxès fait savoir : Le roi Darius, qui fut mon père, fit, sous l'égide d'Ormuzd, beaucoup et de magnifiques édifices, et donna également l'ordre de sculpter cette stèle [dans la montagne]. Pourtant il n'inscrivit rien sur cette table. Eusuite je donnai l'ordre de faire une inscription sur cette table.

Gette fün, c'est la traduction sémisique qui usus a fait trouver le véritable sem de l'arian. Quoique la traduction que nou svious donnée dans notor Mémoire sur les inscriptions perese représente des points que confirme la version assyrieume (par exemple, le Luisinnig, comme l'infinité epraver, exclipter, « el e nipiatonis, comme l'infinité erèrire, » el correspondant aux persans qu'esta politiques de la vision avaire sund compris de deux formes, signatiques et nipiatories, qui venient dire non pas «établir,» mais « ordonner. » Disons quelques mots de ces termes.

Les formes ont la valeur grammaticale que nous leur avions attribuée, celle de l'impartituit du fictilit. Nuit el issuré l'êtry aidadé à la signification de ordre, « seu partitiement au conforme à l'étymologie et à celui du moi latin composé des mêmes étéments siminitais soit avyquée. De ce moi antie, sait, est étérié l'épocifications es equi est muni d'un ordre poyal, « c'est-è-dire une pateute, et ce moi nous est conservé sons cette même forme dans le moi de la Balle (Edars», x-y, 7) prez, une i suitement ce seus.

Il y a plus : le moi perse du teste hébreu a échappé jusqu'ei à touts étymologie misonable, et il en a éché em mêue dictive peran qui, morce asjanciful, sous as forme alétrée, comporte ce seus d'ordre royal. Nous voulons parter du uot si comu,  $\underline{a}\underline{b}\underline{b}\underline{a}$ , qui a aussi les aggiffactions de significations de signe de la royards, l'opque, en Orient, et alis en étile de aster de l'autorité trasses souveaine, de signe en générale, d'insigne, et qui a été pris, dans nos temps modernes, avec l'acception pou antique de dévoration.

Disons déjà ici que le mot correspondant eu assyrien est le mot mi, que nous transcrivons exp, et que nous rapprochons de l'hébreu exp.

Reprenons maintenant la traduction sémitique.

Dan la phrase : «Le roi Nerois fait savoir, » le perse datig est exprine par debit. La letture, de décompose en  $\frac{1}{1-1}$ ,  $\frac{1}{2}$ , et  $\frac{1}{2}$ , encre de nos jours, on protonce en Mécophamie le  $\frac{1}{2}$ , comme g. Nose, l'inscription d'Artareer Melmon écril le mel  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1$ 

dire recux qui sont du côté de quelqu'un, « et qui se nomment les siens. A Nimive, toutefois. la première personne du kal est employée par Sargon pour « je nommai; » elle se lit 250. Le niphal se trouve à Aukchi-Roustam dans le mot iggedament (perse athahyu) » il leur était ordonné, « transcrit 1522».

Quant au paël, nous avons la acconde personne usge, au lieu de anéadés, à Bisoutoun et à Nakch-Roustam, pour exprimer le perse ménigady e lu penses, opines, » La teoisième personne du pluriel se lis sur le cailloi de Michaux y sur

Ĉette racine ne se trouve pas en hébreu, à moins qu'on ne veuille comparer 229 avec l'acception différente de « malédiction; » mais, en chaldéen, se trouve le mot 292 « parole, » qui sirement appartient à cette racine.

Le monogramme indiquant la racine rap est le signe Tf i, parce qu'il est en même teups l'expression de 219 rvoîte, parent de 225, v. et de 227, qui a la même signification. La similitude du son a effectué cette coincidence de significations, prouvée par le syllabaire K. 110.

Le mot Jays «qui, celui qui, » est rendu par le balylonien agues, qui est composé de ages et de siè. Quant à ce demire, il complace l'Ébères sur » elui, » ainsi qu'à la forme fémiuine un correspond, en assyrien, si. Mais agu n'a pas de représentant dans les laugues sémiiques, et, pour dire plus, ee not ne se trouve sous cette forme ni à Balylone ni à Nainie. Le souponem qu'que emploi fait au parthe, car, en pelvir, ag vent dire «celui-ci. 11 se trouve des formes aranéennes qui sont alliées à ce pronom, à ce qu'il paraît, mais le g de ce terme reste toujours sur étigique.

Les formes de ce démonstratif sont :

Le mot ricis se dit encore agn agaman. Nous le répétous, ces diverses formes ne se trouvent pas dans les inscriptions d'origine assyrienne, ob cette idée serait simplement exprimée par le relatif as. Le seul passage qui me revienur à la mémorie est du caillou de Michaux; il donne agu le gamva, et encore n'est-il pas certain que agu ait ici cette signification.

La phrase «qui est mon père» est exprinée par abia atma. Le mot abu est écrit par le seul signe EEI, signe idéographique employé pour «père» et dérivé de l'image des testicules, avec la valeur phonétique de at. Le mot abus, ou, comme tious prononçons, abuya (parce que ¶ remplace auss sourent E=11, auctout après une voyelle), aurait parfaiter ment suffi pour exprimer Tôde de rous piere; mais le traducteur de Xureix a sjouic mont suffi pour exprimer Tôde de reson piere; mais le traducteur de Xureix a sjouic concre singe « h moi. » Cet rapléif correspond, pour la forme, mais non pour l'emplo, ai, the l'hébreu ne, et amps sentir «». Nous devons insister une le fait que cette répétition n'enter pas assyrienne; les habitants de Ninive et de Balylone se contentient du simple miffin, aux pas assyrienne; les habitants de Ninive et de Balylone se contentient du simple miffin, aux nous d'aux de l'aux de l'

La signification est claire « dans l'ombre d'Ormuzd, sous la protection d'Ormuzd; » car le mot silli est exactement le mot hébreu 'Yyz, employé dans la même acception.

Quant au clou borisontal, il remplace le mot EE Tima «dans, «aussi écrit 33] » in. Le mot is ne se trouve pas dans les autres dialectes sémiliques avec cette signification, mais il est dans le mêma rapport avec l'arabe ¿d, que au est avec ¿d, et indique toutes les relations exprimées par le 2 des autres dialectes.

Le mot modér est restitaé; quant à tabbans, il traduit le perse nibans, dont la signification est obscure. Il peut signifier e magnifique bătiment; e ar Tudée de bătir n'y est pas étrapèree, ainsi qu'il est à présumer du mot tabbans de bans. Il faut convenir, néanmoins, que le redoublement du à ne se justifie pas; car le mot régulièrement formé dervait être salous.

Nous avons déjà, à différentes reprises, ou occasion de parler du mot assyrien qui veut dire s faire, « et qui, comme phaiseurs autres, ni so que de correspondais directs dans les autres itionnes sémitiques; le verbe est gra et ure. La secoude forme n'est qu'une altération de la première, et elle est surtout cuentpoyée à Ninive, précisiement de même que le balylonien gra est devenu le gra des Assyriens, « t comme ces deraiers ont adopté la forme seule de la précisient de que le Chaldérien Employèerent concurremment avec.

Nous croyons que, par une sorte d'abâtardissement, le 222 assyrieu est devenu 122 en

<sup>&#</sup>x27; Il ne faut pas emblier pourtant que, quelle que soit l'autorité de la tablette assyrience. Il ce peut pas moins répondre à DYF els fares.

chabhique, qui i'est travei aimi rémir deux raines homosymes, et, en tout, complétement distinctes quant à leur origine. En arabe, la même expression doit devenir ou me et nous vojume, en effet, que cette dernière raine est identique à celle qu'ou renentire chez les Ausyriens, puisqu'elle exprime l'idée dismetralement opposée, c'est-à-dire ener rien faire. « Nous avons digi dit que heacoup de mots armée ont passé à une signification en sens opposé; cer, dans aucune famillé de langues, la négation n'est si voisine de l'affirmation que dans les langues sémitiques.

Ainsi, en hébreu, 72 vent dire à la fois ebénir » et e maudire, » 22 e reconnaître » et répudier; » nas en hébreu « vouloir, » en arabe » ne pas vouloir, » en, ei assyrien » bon augure, » en arabe le contraire, et heaucoup d'antres exemples, pourraient être cités.

Le verle was se moutre dans un grauft nombre de formes. La troisième personne est travsien, la première est iése, agra, la troisième personne du plariel est bas ou ibsas, ugar ou urar. Le participe est iés, uray, et l'infinité à le même son; dans l'êst emphatique, serge (incerpito des fentères de Persophol), au plariel avec l'acception de «vouves». "Ell Zul' je-ni, agra; (inser, des taureaux de Morsahad), avec le mifire i ip-ni i-m-on «ses ouvres-veyeray (inser, de Maubradolmonor, pomis).

Quelquefois le b est redoublé, par une incorrection qui ferait penser à un paël. A côté du kal, du reste, se trouve le plus fréquemment l'iphteal.

L'infinitif est vacese itibus, forme altérée, mise pour le véritable assyrien vars (inser. de Londres, col. IX, sub fine).

Quant à l'iphtual, nous connaissous le précatif errey lutippia (inser. de Loudres, eol. II, L. 1), et le shaphel se montre souvent dans la forme engrée soibis, dont le participe est 22200 musible. L'impératif est reure subsid, de eine.

La forme ipmun, dont parle M. Rawlinson dans son essai fragmentaire sur l'inscription de Bisoutonn (p. 3g), et qui admet un verbe inadmissible, p.22, n'existe pas : il y a ibmun, dérivé de bana, et la troisème personne feminine du plurie!

L'expression idéographique pour le verbe uz est — 

L'expression idéographique pour le verbe uz est — 

L'expression idéographique pour son application dans les documents bablyolimiers. Ainsi 
le mot perse partialisais, de Valchi-Roustan, de pai-fabri réguer, est exprimé en assyrien par V = [L] =

a été attachée au son ak; dans l'ancien idiome touranien, l'expression destinée à la représenter commençait par ak.

Le suffixe de la troisième personne est su su singulier, sun au pluriel; il correspond aux féminius su et sin. A cette place se trouve seulement le singuler, à eause de tabbann; sil y avait tabbanic, comme dans l'inscription D, nous autrions ici ibsussus.

La copule s et s es dit en assyrien  $\{$  et  $\{ - \} = \{ -\} \}$ ; cette dernière lettre est expliquée par u dans les syllabaires  $\{K, G_2\}$ , je la rends par au.

Le not plus signifie proprement aplace; unis, comme terme architectonique, il a l'acception de a paro de montagnes changée en side le unisié d'une inscription. Le lectur sait que ces sortes de montaments ne sont pas rarce dans l'assiquei à sistique; je viai qu'à rappelre les scalptures de habit-el-hebt et de Serdos, sons parter da plus grand monument de ce genre, le rec de Bisoutoun lui-nelme. Le moi loggestion, d'où est venu le gree Boyd-réave), le moderne  $(\omega = 0)$   $\omega_{col} - d$ , d'figuré en  $\omega_{col} - d$  sans c'elonnes, comitant ce mot plus dans cette même acception, comme sèble des disva, sains dite à cause des travain gignatesques que plusieires monarques y avairen fât a-cleuter.

La phrase babylonienne est un peu plus claire en disant : ret a donné l'ordre de faire sculpter un bas-relief dans cette montagne; - car, après au, le trait horizontal — signifiant en » semble s'être effacé.

Quant au mot \(\forall \) fill sodé, les inscriptions babylonieunes garantissent l'acception de montagne, « que nous lui donnons, Nabochodonsore (col. III) parle de colonnes faites de cèdres du Liban (tout comme aujourd'hoi on bâtit à Bagdad des colonnes de bois), et dans un autre passage de l'inscription, souvent citée, il nomme ces bois (col. IX, 1. 4):

L'arabe , cet dire «monter sur une montague; » mais le sabstantif correspondant n'existe plus. Le texte de Bisoutoun nous guide, eu rendant le perse sand «montague,», per 4 [[[[]]]. Pour exprimer le pluriel, nous avous ou 4 [[[---]]. 4 [[[]]] ou 4 [[---]]. et cette d'emière forme n'est que la forme abrêgée du sant cité plus haut.

Le signe 4 a la valeur de sad, comme nous le axons; mais il indique aussi engutagne, et ette le prononciation syllahique est justement dérivée de sa signification comme monogramme. Mais 4 exprimant une idée voisine, celle de r pays, – nous ns.-le voyons presque junais, dans l'acception de emontagne, sams le complément phonétique EIII an singulier, et EE: o = 27 an paire.

Ainsi tous les rois de Ninive parlent des marbres apportés des montagnes du Kurdistan; ils les nomment vec (1724 » pierres des montagnes. » Quelquesois cet idéogramme semble in-

diquer les pierres du Liban et de l'Amanus, d'où les monarques assyrieus tiraient leurs hois précieux.

La valeur ordinaire du premier caractère est fous, qui s'échange souvent avec E = E au su, per exemple dans le sons de Commaghue, Aussagé en assyriec. Inte lêtre de la même origine hiérophyshique (car souvent des acceptions différentes se sont partag i = E avec le commagne, Aussagé en assyriech est de la valeur de bll. Le premier sens idéographique semble être efec, ie signe provenant problèment de la figure d'un tions enflammé, et, dans este exception;  $\sum_{i=1}^{N} 2i$  so voit dans toutes les inscriptions assyrieures. Les syllabierse (expliquent par le met  $\chi \chi$  siewe, pour lequed il y avoit une autre forme,  $\gamma_i$ , symiffant et la lumière.

Nous remarquous que, quand \_\_\_\_\_\_ se trouve seul, il remplace quelquefois \_\_\_\_\_\_ ni i; done nous y appliquous la transcription ni.

Cello-ci est la seule qui puisse être appliquée iei, parce que les autres valeurs finissent en consonnes, et un mot possible prononcé bilimi ou kulimi avrait dû être écrit bi-li-mi ou ku-li-mi.

Mais ni i mi donne également un seus très-juste; c'est tout simplement le mot hébreu μα, et με, πίσε correspond à l'hébreu μα; c'est tout à fait «ordre royal.»

De ce verbe se voit une forme écrite ni-na una, pezz enous proclamons, et qui se lit au commencement des phrases solemelles: elle pourrait pourtant constituer une forme avec le n prothétique indiquant proclamation; mais le fait est moins probable.

Le mot, vil fit eut exprimé par is-ta-kan, auquel correspond d'une manière très-étrange la première personne al-ta-kan. Le colonel Rawlinson y a vu un iltaphal; mais ici il a commis une double erreur. La syllabe as (comme le s également après i et u) se change en I devant une deutlel, et encore dans certaines formes seules. L'exemple le plus frappant est le non des Childéren eu-mènes; les inscriptions énoment. Kaldé, conformément aux Gress, indici que les Saintes Érritures nomment expuelt Consider. La préposition vinde a, «« dit en assyrien nius; on lit également state, et ic le i devant » a vide decler à place à l'a. Les formées de la première personne out au et al devant , « d'et, est ce changement ne se borne pas à altérer na servile, mais il ne respecte pas même la consonne de la recinie; par exemple, sour a regrey soins, « on lit ayepe.

Ains la forme dalaka est dérivée d'une autre austeu, qui se trouve également dans les inscriptions à la place de allafam; et le mot vagre aque «jécri», et dont nous livrous tout à l'heure la troisième personne, se trouve également formé de wye dans les monuments les plas austeins de Ninive, tandis que la forme régulière se rencoutre dans les fragments de Sardanasols V.

Pour istakan se trouve aussi ultakan, d'après le principe que nous venons d'exposer. La forme istakan n'est pas un istaphal de pp, comme le croyait le colonel Rawlinson<sup>2</sup>, mais

La forme istolem n'est pas un istaphal de rp., comme le croysit le colonel Rawlimon't, mais un iphteal de pre solam. Cette reasince est déviéve d'un haphale de law rêtre, l'enqueles et devenu kal lui-même, avec la signification de rfaire. Elle s'est rencontrée en assyrien avec une autre racine, pre, dont le sens est -demeurer, lequel pourtant est plutôt exprimé par la racine pre, énfhement comune de l'hébreu. La forme du semble être la forme primitive.

Du shaphel employé comme kal se sont formées les autres voix d'une manière très-régulière, le niphal, l'iphteal et l'iphteal.

Aims nons avons fasatin, précatif du njphal, ppb «qu'il soit fait; au pluriel do féminin, sppb «qu'elles soient faites." Le paël ppe matéma a la signification de «poser, mettre, envoyer, « de peut venir épulement de sabos «demeurer». La voix ipitual, pourtant, a la signification de « faire» dans les formes prege austéme, précisément comme la forme de l'ipitual que nou avons dans notre passage:

Pour dire un mot des impossibilités grammaticales auxquetles sir Henri Ravimon a cu recours, le liphal, le luphal, l'Ilphala la el schadaphel (cab-chi- un adaphel à la seconde puissance, formé d'un autre shaphel!), nous remarquons que le liphal est le précatif (par conseiquent un temps, et no une vois), et que le shabaphel est un daphel d'un velte gra, page sussation vient de gra d'emercer, et veut dire e qui fait demacere, qui introduit., Le monogramme qui exprime l'édec dans est gr. airrepératut aussi le verbe pre. Ainsi

le mot iskus est écrit quelquefois \(\psi \cdot^{\chi}\), avec le complément phonétique \(\chi \) nn.

L'infinitif perse kontanniu dipius e ad seulpendam tabulam \(\chi \) est rendu par ana ibis linsus.

plement « pays des deux Beuves. « Les signes ver las din ayant, dans le mène ordre, les voleurs stéegraphiques de «rive, deux, eau.

Nous devous nous occuper seulement du terme (- 1.

Quand nous citons notre collaborateur, nous parlons

de son interprétation du commencement de l'inscription de Bisontiam. (Voyer la note, à la page 91.) Les textes de Persépotis et de Van n'ont pos été analysés par le savant singleis, qui poutant a . incidemment, cité le passage qui nous occupe. Le mot depi, d'une origine très-douteuxe, et qui se refreuve dans le sauscrit dipi, aussi bien que dans l'asyrien ser dipus (éreit par le monogranme  $\mathbf{E} = [m, m, p_{\mathrm{out}}, p_{\mathrm{out}}, p_{\mathrm{out}}]$  de sip) et le talmudique  $\mathbf{r}_1$ , est généralement exprised par un groupe de troir-moogranmes précéde de celui désignant pierre  $\mathbf{r}_2 = [m, m]$ . Il. Nous pouvous avooir noire incertitude pour expliquer ess lettres; est est labilette de Serdanapale nous donneit quate mairère de prononcer l'idégranme. L'une d'élies est vep sûr, de saux -écrire, s'isutre  $\mathbf{r}_2$  savi, et deux autres encore, difficiles à lire, à cause de mavaris état de la tablette. Mai tous ces termes ne trouvent pas leur application ici, où a été choisi un mot appartenant platta un lapicide qu'il Férrismi, c-rei lines.

La lettre  $\P$ —  $\hat{\alpha}$  a sussi la valeur de  $\hat{m}_0$ ; cela se voit, par exemple, par le précaté du niphal de  $nc_1$ ,  $nc_2$  him-sadir,  $\hat{\alpha}$  di  $\hat{m}_0$  et écrit  $\hat{n}$  in, et  $\P$ —. Une petite tablette donne directement  $\hat{\alpha}$  — in valeur de  $\hat{m}_0$ . Quant à hims,  $\hat{\beta}$  vient de  $cc_2$  comparable  $\hat{\beta}$  rance,  $\omega$ — rentamer, toucher, graver, et la racine assyrienue se trouve dans le mot signifiant -bas-relief seulpté, \*

voy, et cette prononciation nous est fournie par les syllabaires mêmes1.

Nous nivons pas va le mouument de Van; mais nous soupeamous qu'il ne s'apit pas d'une inscription toute seule, mais d'une stéle entière, où, seoul Tasspe sayrien, l'inscription se trouve au travers de la figure. Le roi Darius n'avait pas fait préparer une table avec l'intention de n'y point mettre d'inscription; mais il fit faire un bas-reisé sur lequel son fils fit graver cette lépende insignifante. Cette circonatence est toujours intéresante, parer qu'elle nous caplique pourquois nous n'avous pas ici dans l'assyrien le mot ordinairement cumploré pour s'albe, - mais celul dont on se sest pour s'has-rifiel. 9

La phrase suivante, dont le sens est : r mais il n'a rieu écrit dessur, « est rendue par ou bishom (?) in it à niver. La première lettre est très -fierée, elle a l'apparence dêtre « Eja nous croyons (mais n'as-urons rien là où la pierre alle-même ne peut nous remeigner) que le m est le complèment phoneique du terme films. Il se pourrait, du reste, que « Çfui ici. comme à Nach-Noustan, l'expression signifiant s'image, « rivé, de sort que le Eja le sersit que le complèment phoneique, et le sens sersit : « et il n'a pas écrit sur l'image du basrellie.\* »

r Sur elle- se rend par  $\gamma_T \gamma_T$  is if. Le unt if est, on érrit en caractères phonétiques  $\gamma_T = \gamma_T = \gamma_T$ 

Il serait possible aussi que ( - ] dât être prononcé si-pir. (Vojez Étules assyriesnes, p. 161.)

du kal, et correspond à 'aujer', écrit 

"IL Taique et à Ninive, on E La diaa-per, don nous connaissons à cette dernière lettre la valeur de per. Sur les ciuq tablettes,
en or, en argent, en une matière encore incertaine, en cuivre et en plomb, que M. Place a
trouvées dans les sondations de Khorsabad, il est écrit :

#### אן רפי חרצא כספאו פויכא צפראו ומחדא נבאת שכי אשמד- אן אשישן אכן:

« Sur des tablettes en or, en argent, en antimoine, en cuivre et en plomb, j'ai écrit la gloire de mon nom, et je les ai déposées dans les fondements.

Pour astur, on écrit comme nous l'avons dit alter. Le monogramme indiquant « écrire » est exprimé par 24 gap.

Quant à la négation, elle est d et  $h_c$ , et ces deux formes correspondent aux bébrauques et  $h_c$ . Such meint il no partil pas que la distinction nuiver sed cun particules sit  $\delta h^2$  observée auxi strictement qu'en bébreu; à se voit surteut devant des infinitiés et des silçes infinitiés et des silçes independable, "equ'  $h_c$ " indévandable, "equ'  $h_c$ " indévandabl

Data la phrase mironte : remusile  $\hat{j}$  is donné frodre de faire une inscription sur le baserilet, a lous les mots nous sont connus, à l'exception de «rasulte; a c'est la traduction du perne postos, et qui s'écrit  $\Longrightarrow_{i} \bigoplus_{j} u_j$ . Le colonel flau lincon a vouls lire ce groupe abor, pour le faire correspondre i l'hébreu nue. Ces deux lettres, pourtant, sont parement phonétiques; car, on chaldéen, aces veut dire «puis, « en syriaque,  $\lambda \lambda \Delta b$ ) a la même agginétation. En libereu nême, mes et ey ont des seus analogues, et le deux particules ng.  $\gamma_i$  quoiqu'elles signifient expand même, « et quelquefois as revers, ne sont pas complétement étranséers au terme assivien.

Comme le perce basinansie, persam  $\omega_i N_i$  est exprime par  $v_{ij}$  re, ainsi le most apistansie de l'original est rendu par le babylonien  $v_{ij}$  ve aon autori. Le  $\mathbf{H}[i]$  da représente égolienne l'articulation du  $v_i$  on vérifie l'existence du  $v_i$  par le changement de  $\mathbf{H}[i]$  or  $v_i$   $\mathbf{H}[i]$   $v_i$  tands qu'il a pour correspondant la lettre  $\mathbf{H}[i]$   $\mathbf{H}[i]$ 

La phrase suivante n'est pas conservée dans le texte perse de Van; mais il existe à Persépolis dant de lorations qui lui sont analogues, que nous devons appeler à notre aide ces textes, et nous somnées ainsi en mesure de compléter l'original par la traduction; voici cette traduction:

Nons pouvons restituer le texte perse ainsi :

Main Auramazda patue hada bagaibis viçaibis utamaiy khsathram uta tyamaiy kartam.

Ce n'est pas une simple conjecture, car la même phrase se trouve exactement à la fin de presque toutes les inscriptions de Persépolis.

Le mot perse pitur, 3º pers, de l'impéraití, analogue nos formes sanoxites en ¶ n. au gree vo. au latin n. est exprimé par une forme d'un emploi très-éredne na sayrien, et que nous appelons le prénaif. Elle dérive de la 3º personne de l'noriste, en la faisant précéder du le la nij pas hesoin d'ajouter que le mème éfément se rétrouve dans le Jarabie, dans le la hélaire, 'Unis les formes de Daniel opy) et pyè, au féminis pjò, ne sont que les mêmes formations. Partout, dans les inscriptions trilinques, les formes en n. de même que l'optatif, sont et rendue par le précaif, sinó :

Quant à notre unot and a la dernière lettre est souvent remplacée par ty- E 11-1 au ur. Ainsi, dons les noms de Nabuchodousor, Nabopallassar, Nérighissor, la dernière syllabe, par, est écrite de ces deux manières. Le nom de la ville de Tyr s'érrit sourent ( 1-14 Surri, vs. (hittéralement else Tyrs-), e un Tyrien, Surra ai, vs.

Le précatif liguer vient du verbe 32 meaur, laquelle racine o, dans toutes les langues rémitiques. le seus de «protéger.» En cette qualité, elle rend le perse pelue. L'assigniation de la première radicale 27 à lo comoune suivante est conforme à la règle hébraïque, et il est digne de remarque que les verbes qui, dans la langue des Jutis, négligent cette sasimilation, conservent le π également dans l'idiome d'Assyrie. Ainsi le verbe του, qui forine en hébreu son aoriste τευχ., a son nova d'agent en assyrien τριχ, au lieu de τρι, τρι lipsur est donc mis pour τυχ l'insur.

Entre autres formes fréquentes, nous rappéeus si le mot signir protection, « dans la phrase répété, uprquy qu'el a uille de sa protection. » Des mots assez communs, mais admettant encore une autre étymologie, sont vay, probablement pour major » le territoire, la dépendance, « el maspari, aussi écrit avyn majoris, dont la signification fondamentale semble être également a procéction, » mais qui doit avoir encore un autre sens.

Le suffixe anni indique la t<sup>\*\*</sup> personne, et est comparable à l'hébreu vg. Nous le rencontroua assez souveut dans les inscriptions des Achéménides et dans les textes unalingues, par exemple.

Le verbe an pluriel est souvent suivi de inni :

mand patigates,

i - i m - ne i - ii - m. 'heppp' edle n'upprincent' (Bissel, I. 7)'.

L'articulation in indique très-bien ce son indécis que produit une lettre redoublée après une voyelle longue.

Aussi la même forme se trouve-t-elle en assyrien. Là où le roi Surgon emploie, à la 

M. Rawimon, Memoir, etc. p. 1317, a déjà allégué quelque-suns de on exemples.

- Tu m'as créé et m'as confié l'empire sur les légions des hommes,

Il faut reusarquer que le mot *ligaranani* n'est pas, contre la règle générale, divisé en *lig*pa-ran-ni, mais en *ligara-nani*. On voulait distinguer le suffice du verbe auquel i est annexé; cette particularité, du reste, se voit dans plusieurs exemples de la même catégorie.

Le mot analise, qui commence la phrase, doit rendre le perse adm. Encore cette manière de commencer la phrase n'est pas sémitique, car, si quelquefois on voit le pronom personnel répété, ce n'est qu'après le suffixe lui-mênte.

Les termes hadé lagmité rédarité avec tous les dieux, ne nous sont compréhensibles que par l'assyrien. Le mot perse cédarité official une grande difficulté à l'interprétation; nous voyous maintenant que rédarité ou régalité uest qu'une forme altérée de rigin atout, « et plus près que ce dernier du souscrit 1928 rien. La preuve en est dans le mot godé ir tout, « qui remplace généennent le perse houves nout, » person, », sanorité d'arme.

Le mot gabbi n'a pas, que nous sachions, de représentant dans les langues congénères; et pourtant la signification en est claire, et nous devons nous borner à la constater.

Le son in est le mot assyrien signifiant e avec, « il correspond à l'hébreu au; son représentant idéographique est £; le, parce que, en casdo-seythique, lé se dissit e avec, « Nous possèdons une tablette bien curieuse, que j'ai pu compléter dans les débris du Musée britannique ( & . 66), et que voie :

Cette tablette est d'une grande valeur, non pas seulement à cause des formes sénitiques, mais aussi pour les terminaisons de l'autre langue qu'elle contient, et qui constituent évidemment le craedère ourailen de cet idione.

Par d'autres monuments, nous connaissons également les formes féminines qui manquent ici. Les idiounes talares n'expriment pas cette différence; c'est pour cela que l'on n'a-pas mis les formes féminines de l'assyrien; mais nous en pouvons reconstruire toutes les terminaisons nossessives ainsi :

|   |          | Musculin. |      | France. | Masculin. | Pronisi   |
|---|----------|-----------|------|---------|-----------|-----------|
| ٠ | 3º pers. | אמשו      |      | NAUN    | IĄnk      | אחשן      |
|   | s' pers. | AUK       |      | אתבי    | 15mm      | אתכן      |
|   | 1" pers. |           | 3000 |         | - 10      | (אמנו) או |

Ki exprimant itti «avec,» est également le monogramme de new ittus «le temps.»

La particule yató a le sens de «puisque,» et cette idée aussi est rendue par la lettre les. Aous avons dejá fait connaître nos idées sur la particule ya, qui précède l'accusatif dans le langage des inscriptious des Achéménides, et qui remplace le mot hébreu pa; ce fait est le résultat de l'influence que les idiomes araméens ont exercée sur la langue des Assyriens.

Le mot e royauté est formé, comme tous les abstraits féminins en hébreu, en arabe et en aramiem, par la syllabe at. Ce suffixe se met souvent, comme dans notre ess, à la suite des monogrammes, et indique alors le féminin abstrait, avec le sens du tas latin. On prononce le mot nyo furrut.

Un autre exemple nous est fourni par le mot signifiant « potestas, » qui s'écrit ou bi l·lu ut ou →∏ £] biil ut; nous voyons même que ce ut se met après les monogrammes représentant le dieu Dagon, qui portait, par excellence, le nom de Bel, ni>>> suprématie » s'écrit:

Le mot robe edivinité e s'éerit':

Ainsi, musy «l'esclavage» s'écrit » [[4] - ] + [[4] - ] 4 ribit ut.

D'autres mots de cette catégorie sont בירות «la puissance,» מובין «la grandeur,» ונכרות «la grandeur,» בירות «la fécondité.» מלירות «la fuite,» מובית «la fuite,» מובית הירות «la fecondité.»

Nous allons maintenant transcrire en entier, en lettres hébraiques, l'inscription assyrienne de Xerxès, trouvée à Van :

אלת בבו אהרסודא רבו שאלתי- ששמי ובנו- וארצת יבנו- וגשי בכני - ובשי או גשי ידן- שאו תשורשא כי יבנו- סר שסרי לארות- שערששו או גבור לאתת גבי ומיסא: אנכו תשורשא פרא רבו- סר שסרי- סר סאתת שגבור לשנית גבי- סר קפר רכוא הפקואה או דרונים סדא אחסנשיג חשירשא סדא יופר רונים סדא מגשו אנון אחוי. או פלל אוקרסקוא סאורות הכנו שיקבשה - את היא היא באם יקרונון הוא בשל קשא הוכלם או על אל לישקר, אשני אנו או אל היא שלהכן או שטר לששא אנכו אוקרסקוא לעדר: אתי אלחי גבי אנו סרותי, ישאבנו אקבשו :

Nous ne présenterons pas les inscriptions dans un ordre chronologique, mais selon leur importance philologique, ou phulò selon qu'elles exigent plus ou moins d'études; celles qui précèdent sont plus faciles à interpréter que celles qui suivent. Nous devions ainsi commencer par un document foornissant assez de mots pour pouvoir en expliquer d'autres.

# CHAPITRE II.

# INSCRIPTIONS DE PERSÉPOLIS.

| I. Inscription D de Xerxès.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. → I E EIII → I I → I II E EII A → . ▼ . → S ≤II.  ### Profess regions 0 Occasion.  ### Occasion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| dn = n. st. or n & n & n & n & n & n & n & n & n & n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| ter. the man is a site. the state of the sta |  |  |  |  |  |  |
| n Ba. on no di impreheren sudha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |

- matic on me be on be se mic for the completes in the means of the completes in the complete in the completes in the complete in the complete

- To the state of th
- THE PARTY OF THE P
- Front in Profession in the second of the sec

- 25 b. as all and a second at the control of the co

Voici l'original perse :

Bage venerba (uranacid, kya inden bunim odé, kya uram opatam odé, bya uram da naja mila ha pinjihi mid marijusha ja pi Khangdrina (kishathiyan chimum, arimu parumbi khalyathijan chimum indinarim Adam Khaylarid, shakupthiya venerba, khalyathijan chimum parumbi parumbi marimi khalyathijan khalyathiya cenerba, romad Aurameddhid inam deurerhim Fizodshyun ahan akunerun. vejaja mijanriy aiban kuram and Parti, ya adam akunerun wanniya ya pini deurama, sipajin jatena wainingi sinha kurama and Parti, ya adam akunerun wanniya ya pini deurama, sipajin jatena wainingi wahan kurama cejena venand durumeddhid akuinint. Thitty Khangdrid khalyathiya, nda Auramaddh pitru vanniyi phatharu, ndi ya manda fatter.

Nous avons dû reproduire l'original tout entier parce qu'il y a partout quelques légères différences entre cet original et la traduction.

An commencement, le traducteur a respecté l'ordre dans lequel le latte perse indique par ést effectée la cerátion, tandis que généralement, comme nous l'avoux v. l'ordre en est interverit. Ensuite, il a rendu la différence des deux démonstratifs perses insa ecclui-ci « et are «cédi-la, « ceta-a-dier l'alpit le plus fodique; l'un est rendu par lagel, que nous comansons déjà, truite par anaux, feurien masculin d'un démonstratif ansa, «ann, feurien anaut. Ce protons ne trouve également dans d'uttres langues sémisques; notamment je in la compare le chaldèsque pas, fémining ». Le pluriel féminin est anai, nous avons donc :

| Musculin. | Féminis. | Masculin. | Féminin. |
|-----------|----------|-----------|----------|
| M SW      | ušk      | Metu      | אַנֵית   |
| KIN       |          |           |          |
| wite      |          |           |          |

Le mot marijom est traduit par le féminiu abstrait rrbye -humanité, » sur lequel nous nous sommes déjà protonoté, et qui est expliqué, dans un syllabaire, par son synonyme organ. Nous remarquons pourtant que nrbye pourrait également être le pluriel de bue \*homme. » comme propre est celui de pre \*habitant. »

Le mot eterre est rendu par apr, employé ici au masculin.

Quant an verbe add, il est rendu incorrectement toutes les quatre fois par un, iphtaal de nan; le verbe akunana, au contrairo, est rendu par 1227.

Nous avons déjà remarqué que la traduction est plus claire que ne l'est l'original : « unum ex regibus multis, unum ex imperatorihus multis. »

Au lieu du mot known, qui souvent traduit le perse durait depain, nous rencontrons le mot ruk, contracté de la racine pon, voisine de l'hébreu pon «lointain.» En assyrien, ce mot se dit et du temps et du lieu; par exemple, dans la phrase de Nahuehodonosor: « prolonge la postérité jusqu'à des jours éloignés: »

Le signe [++++, qui se trouve dans ce dernier mot, indique le pluriel, ce qui est une faute. à moins de prendre abbar dans un sens collectif.

Les lignes 10 et 11 sont très-instructives. Le mot duvardim, perse c, » porte, » est expliqué par le monogramme 

T, dont la forme ninivite est 

De caractère change, dans les inscriptions de Sargon, avec les lettres 

bebi, et nous lisons également dans le valbabaire f. 110:

Pour indiquer le genre de porte, le perse a vigidalspan; nous l'avons traduit « unottratto sule sa pay», « ou qui pest être varia aussi hien que « carert à tou les pays. « Ce sont des termes architectoniques et officiels, sur lesqueis i est toujours très-difficiel de se prononcer. Notre mot est (homini appadas, de l'inscription de Sue), la seule expression qui ai té d'encuervée avec as forme perse en asperie, par les lettres a s'aindél'; ce qui ambié prouver que le v perse se prononçait récillement comme un er augisis. Mais, pour aumoncer l'origine étraphère du terme, la traduction joule les lettres » L'assum sonn non.

La copie de Westergaard a \_\_\_\_\_, pour \_\_\_\_\_\_, qui est le seul caractère possible sei. M. de Sauley a déjà signalé le fait de la transcription pure et simple du mot perse.

même expression en chaldaique. Il a., en outre, les valenrs idéographiques de 1992 "année, " de 221 "commémurer, " et de 722 "donner. "

Nous avons déjà eu occasion de parler de l'iphtes! de 225; on tronve, ligne 16, la première persoune du pluriel 22072 nithus, qui est le perse akusmat, correspondant au singulier akunama, exprimé par 22072 tithus, un par le kal simple 2274.

Le mot nut sansit veut dire = autre; - à Bisoutoun, il se trouve aussi avec l'acception de fois : ce mot vient de la racine zu = répéter; - le sens en est établi par plusieurs passages. Quant au mot tabbanaz, il a déjà été expliqué.

Nons devona revenir sur ce point, M. Norris ayant cru devoir imister deux fois sur la faussei de notre traduction, défendue pourtant par la grammaire. Dans son Messoir on the Seghir cersion of the Behintan inscription, M. Norris ditt, p. 156, que la traduction seyhique est, -1 think, decisive against Opper's translation par cette Perse, - et p. 170 e The correction of Oppert, arec cette Perse, aidé par ce people perse; it sheats to be inadmissible.

M. Vorris se trompe. Les traductions scythiques et holyhoriennes n'interpretteut pus tours le terme caret du texte perse; elles penvent, comme elles font asouret, pe pas rendre tout à fait à mannes qu'exprime l'original. Si ce dernier a voulu dire sic ce que semblent notique les traductions, if faut supparere ou me fante granuatiscle dans le monument, on me erreur dans la copie du sevant explorateur qui nous les a transmises. Mais, en tout cas, l'instrumental perse ne perst pas avoir le seun d'un locatif.

Nous aurons entere quelques remarques à faire sur les pronoms relatifs 日 et サート

フ Aire. La syllabe 日 lau (1, 12) aignifie eque, r et senable être identique à Thébreu no;
elle est surtont employée dans la composition ma la, aussi écrit mid e qui, non, \* かつ ou be.
Nous nous occuperons plus tard de memana, namana, à pronuncer memanar e quiconque.

Le mème sens de « quiconque, quidquid, » semble être celui de reper some sa, bien qu'il me faille avuner que le sens n'est pas suffisamment justifié, sans être faux. Le seythique a aurale « autre. » le else anglais, de sorte que, de ce côté, notre idée reçoit une confirmation.

Le peux enimity (persan  $\Delta \omega_0$ ) est vendu par un vehe insuerra, d'une racine essentiellement assyrience ser voir ». La signification de cet dément est chierie dans un dictionaire sosyrien expliquant des racines par d'autres, name est expliqué (K, 169) par  $2\nu$  32 sibre d'autres, name est expliqué (K, 169) par  $2\nu$  32 sibre d'autres, name est expliqué (K, 169) par  $2\nu$  32 sibre d'autres, name est expliqué (K, 160) par  $2\nu$  32 sibre d'autres, name est expliqué (K) insueraux, E 22 sibre d'autres, name, E 32 sibre d'autres d'

une autre forme amar avec la même signification, vient aussi famară el famiră, אָסְרָהָא el et אָסְרָהָא el avec e

Nous remontrons, dans la même inscription, un autre démonstratif ullut, identique à l'En voie les formes : et dans le même rapport avec le chaldaique p'ye, que ansut l'est avec pize. En voie les formes :

| Musculia. | Feminia. | Plursel. | Pénisis. |
|-----------|----------|----------|----------|
| RYK       | artin.   | pyles    | אלית     |
| N.M.      |          |          |          |
| where     |          |          |          |

Nous n'avons guère à nous occuper iei de l'emploi très-singulier de  $\Psi$  (1, 18), ce qui peut être une faute, parce qu'il n'y a aucun sens. Le relatif ne se trouve pas ailleurs dans les mêmes phrases, et semble avoir été traduit par le  $\Psi$ , qui suit immédiatement.

Voici la transcription, en caractères hébraiques, du texte de l'inscription D de Xerxès à Persépolis:

#### II. Inscription E de Xerxès.

EI AI FOR TO THE PARTY OF THE STATE OF THE S

Eldi = 7. 4. III = II = 1 = II = II = III = IIII = IIII = III = IIII = I

form. dor. model. st. mob - do er. h - na - med. region. con terrarum que completas

Nous avons reproduit toute cette inscription, qui, même en présentant en général le sens de tous les textes du règne de Xerzès, a cela de remarquable qu'elle s'éloigne, pour les termes, un peu de l'original, et nous met en demeure de nous conseiller nous-même.

Nous ne domnons pas l'original du commencement, parce qu'il est identique à celui des autres textes. Nous avons à signaler plusieurs variations dans la traduction : en dehors des différentes expessions pour le mot « humanité, » nous voyous surtout que le membre de phrase « qui a fait Xerzés roi» est readu par « qui a donné à Xerzès la royauté, »

### שאַן חָשִׁיִרְשָׁא סְרוּתָא יִדְנוּ

La préposition sur, dans le fragment de phrase «l'empire sur beaucoup de rois, » est ana, parre qu'elle dépend du mot prop; dans l'inscription D nous avions « un roi parmi beaucoup de rois. »

Le mot durais épais est traduit par raféuis, avec un é redoublé, dérivé de raféuis, comme en général l'assyrien sacrifie les consonnes radicales à l'euphonie, plus que ne le font les autres dialectes sémitiques.

La troisième partie du texte assyrien diffère de l'original perse et de la traduction médoseythique, qui est calquée sur celui-ci. On lit dans le perse :

## Vasand Auramazdehh ima hadis adam akunaram. Par lo geleo d'Ormand, j'ei fuit cetto densoure.

Il faut done expliquer le texte assyrien sans le secours de l'original, qui, comme mous le verrons, dit tout autre chose le la forme dans loquelle la vession est couper guittée parce qu'elle est spécialement destinée à des Babylonians. A l'époque de Xerrès, le seatiment de la mationalité chabéléenne n'était pas encore éteint, et les pettres de Bélas devaient voir avec un vif sentiment de haine et d'innimité les exploits du destructure des sanctairres habyloniens. On a, assa doute, un indipe réel de ce fait dans l'inscription asyrienne de Nationation, do Bonstam, on Darins di bien aux Sémilier qu'il et Peres et fils de Peres, mais où il leur cache qu'il est Arien et de race arienne. Nons devons nons rappeler égatement que, sur des documents de Babylone proprementés dis, ai Gyras, si labrais, ai Artacres, ne prement ni n'obbiement le titre de roi de Peres; leur seule qualification est celle de «roi de Babylone et des antions.)

<sup>1</sup> Cette diversité a dijà été signalée par M. de Smiley dans son travail sur les trates souyriens de Persépolis, L'inscription perse A, dont on ce trove pas de travéduction.

La traduction dit, so anaku aganna ibusus, dont le sens est: ce que j'ai fait en ces liena. Le mot κρις aganna répond au perse idd -ici, - et M. de Saulcy, avec sa sagacité ordinaire, avait déjà reconnu le sens de ce mot difficile, en le comparant à l'arabe que ici, -

auquel il est réellement identique.

La phrase suivante est : u in akkaru sanamma ibussu.

Le caractère - [4]4], dont la forme spécialement babylonienne est - []4] (celle de Ninive est - []4 et - [4]4), a la valeur de nam. Sa forme archaïque babylonienne est très-compliquée, et écrite généralement : - []4 &.

Quant au style archaïque de Ninive, les tablettes de Sardanapale n'énumèrent pas moins de vingt-trois formes.

Le moi sa nom me est également éérit su rom me, ce qui en garantit la lecture; car levariations subies par les voyelles confirment les valeurs des consonnes. On doit tout d'aberl être porté à y voir un terme opposé à ogenne «tei.» et à admettre la signification de «nilleur». L'analogie du texte d, qui oppose aputaram «au debors » à idét «ici,» milite «n foveur de notre interprétation.

Voyons si l'étymologie vient à l'appui de cette opinion.

Num arons vu que annu vent dire «autre», el nous arons, par d'autres langues sénutiques, que la syltabre ma forme des advorbes; ainis nous avons en aranten esta, en hébreu nouse, anna partier des partieules arabes, télles que \(\mathbb{L}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{i}}\text{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i}}\text{\text{L}}\sigma\_{\text{i

Le caillou de Michaux a, dans une formule imprécatoire :

Le sens de la phrase est done « et ce que j'ai fait ailleurs. »

L'inscription continue alors : gabbi mala ibussu in silli Ahuruma:dd itibus - et tout ce que je n'ai pas fait, je l'ai fait par la grâce d'Ormuzd. -

Il n'y a de difficile ici que le mot mala. Il semblerait plus naturel; je crois, de traduire ce mot par le latin «quaque,» cu lui donnant cette valeur indéterminée que nous avons vue attachée à la particule imma, et que nous rencontrerons encore dans les mots de manman «quironque, » mismas «tout ce qu'il y a.»

Mais le sens de mala ne paraît pas être celui-ci, et c'est encore une des plus singulières méprises qui a porté le colonel Bawlinson à accepter le sens de «quæ.» Darius dit que tous les Mèdes qui n'étaient pas dans des maisons se révoltèrent coutre lui; c'est-à-dire tous les Nédes nonaudes, précisément, selon nous, ceux qui partaient la langue du la seconde écritori des Achéminides, tandia que les Ariens restérent fiébles su fils d'Hysiape. L'original premanque, et j'en avai donné une mavaire cristituine, en ma papronta sur Jopinion-de une illustre confrère; car la version eque les Médes qui étaient en Médie prirent les aruss à qui, dans le principe, avait été adoptée par moi, n'est à vai dire qui un contressens.

Dans le caillou de Michaux, on appelle la malédiction des dieux qui ne sont pas nonmés sur la pierre; ce sens est également rendu par mala.

Mais pourquoi Xerate aurais-il parlé sir de tout ce qu'il n'a pas fairl Xvant de bâtic lepalais de Pepedpoils, au moiss avant d'avoir ce le temps de les achever, le roi entreprit
repedition de Grèce, et, en revenant d'Albènes il détraisit les temples de Babylanc. Cest
à ces exploits que le monarque perne senable faire allusion, et nous ne devous pas nous
étouisse ail esquès le monarque perne senable faire allusion, et nous ne devous pas nous
étouisse ail esquès le constant de la comme de la comme une son faire. Il
sonallé resourir avec évidence, de lout ce que nous avons dit, que cette traduction asyrenne avant été faite apérialement en vue des Scimites, et peta-être le doissaisoi de l'édifice, epté N par Ker Porter, se ratate-bait-elle à la price de Babylone. Le mot aulleurs, equi
ne se revoit jamañ dans ce seros, semble indiquer spécialement le pays somuis navqueb le
roi Vernès fait allusion, as sujet de ses cavres de destruction; ear, vil a avait voulu parfer
de ses constructions, il aurait pu en dire un not dans infractiption de Van

Et, daus ce cas, ce document aurait pour nous un double intérêt, à cause de ses allusions historiques. En voiei la transcription en lettres sémitiques :

אלה רבר אקרקווארי שפקר הנאר קונטי שששי קונטי שאשברת יותני שניקואר או נשיי קונני שטריקא און השקיישא יותני. שנות און הייר קשתיות ביסון און מומים האורחים אנו השקיישאר קואר רבר מיר מיר יום סוות שבסף לשנותי כי דקרי קוא אומעניי און לקוקאי אי לו דינון או אומעניי זו השקיישאר על אנון אומי אלירו און חירון און אומעניי און בקוד שבש

Avant d'aborder des inscriptions d'une interprétation plus difficile que les précédentes, tant à cause des mutilations qu'elles out subies que du défaut de rigueur dans la traduction, il nous faut examiner une courte légende de Darius, qui explique un mot très-difficile on perse pay un teruse fort consu en assyrien.

Voici cette inscription, qui est cotée B de Darius :

<sup>&#</sup>x27;M. Norris, dans ce passage, prend T pour les «mes.» et explique le trait par «nvec;» il aurait dù remarques que le T a est pas présélé ici du clou perpendiculaire : indispensable devant le pronom «mos.»

L'original perse est conçu ainsi :

Dárayavus khañyathiya vazarka khañyathiya khañyathiyandm . khadyathiya dahyundm Vistácpahyal puthra Hakhāmanisiya . hya imam tacaram akunaue.

Les traductions exthique et babylonienne contiennent un terme que l'original ne donne pas; elles s'expriment comme si celui-ci avait dit dahyundm rieparandnum « assemblage de toutes les langues. »

Le mot perse tacaram, que la traduction scythique transcrit en tauaram, est exprimé par l'assyrien re bis, [---], monogramme de emaison, est écrit aussi --- El al bis is. Le sens de ce mot obseur est justifié par la traduction; c'est e palais, e ainsi que nous l'avions tou-iours cru.

La transcription en lettres hébraiques est simplement :

רריוש סרא רבו - סר סרי סר מאתת שנבחר לשו נבי פל ושתספא אחמנשי - שבית הנא יעבש:

#### CHAPITRE III.

# GRANDE INSCRIPTION SÉPULCRALE DE NAKCH-I-ROUSTAM.

Ge document important nous a été communiqué pour la première fois par M. Westerguard, mais la dilucité de sen precure une copie a indiu désavantagueument et sur la correction et sur l'intégrité du texte publié. Plus tarel, M. Tasker, vougeur anglais mort en Pares, a'imposa la téche difficile de copier cette inscription, qu'il communiqua à nir Henry Rawinson. Ce savant anglais fit imprimer le texte plus complet, avec l'intention de le conprendre dans sa publication de l'inscription assyraeme de Bisoutour; mais, par une cause indépendante de sa volonté, la science a été privée de ce decument important par dispondante de sa volonté, la science a été privée de ce decument important par

Nous devous un exemplaire un peu moins mutilé de ce texte à la bienveillance de

M. Norris. Nous l'utilitions, agrès sovie digi fait parêtre une partie de l'inscription autographité, sans sovie e sous les yeux in copée de M. Tasker, rayant d'autre guide que celle de M. Westergaard, Quoique cette dernière laises à désirer dans plosieurs parties, nous citions cepenhaul dépla pareun à r'écondre des questions grammaticies qui y's rattabaient; et et notre transcription du commencement était déjà en progrès sur celle du colonel Revilinson, laquelle, en etcl., semble remanuter à plassieurs ammet.

Quoique moins fruste, elle présente encore bien des obscurités; aussi prévenons nous le lecteur que nous sommes forcé de hisser à l'état de problème plouieurs des points les plus inféressants. L'original perce est encore plus détrêoré que la version babplonieure, et ce n'est qu'à l'aide de celle-ci que nous pourrons reconstituer une partie de ce que l'action du temps nous a enlevé.

TEM IT - III - III

▼ | TE | ... | 9. | A | E | C | TE | ... | 1. | A | Te | ... |

10. and by q - bo at f - dt.

11. | Pro-fit v. and by m. fb - re-m.

12. | Pro-fit v. and by m. fb - re-m.

13. | Pro-fit v. and by m. fb - re-m.

14. | Pro-fit v. and by m. fb - re-m.

FEI CH (F. CE &-- E EI) F. F. E & Elout.

at - to u - a bul - b Arrow Man da a Blook.

Cherobanter Media a Blynar.

Ell Fig. 13. Fig. 13. Fig. 13. Fig. 14. So Seguina. Cherentii. Zero.

THE APPLIES OF APPLIES AND A STREET AND A STREET, AND A ST

IA III. Squards. Squards. Squards. Squards.

「「「「「「「「「「「「」」」」」」 「「「「「「」」」 「「「「」」 「「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「」」 「「」」 「」」 「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「「」」 「」」 「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

# m - m - b. - p- 1 = 1 d = - - 1 = - f = - - 1 .

# m - m - b. - p- 1 to male. id - dm - m - m - m - b.

profiles. to m

22. ( ) [ ] . - ( ] [ ] ( ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] -

to the terry tile tile quenches

世 ( ) マール 26. マード ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( ) 日 ( )

29. A TO THE TO THE TO THE TOTAL THE

Do a r r p ps rea form bab to a ps a geb to the Ber

- 日 日 4 2 2 2 33. 日 日 2 33. 1 2 33. 1 2 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. -

- 5 di do ss. Anh. ss. A fe w ss a di Orenzer di

- 四四四日至10日日日

Comme on le sait, l'original perse est bieu fruste, et les deux traductions scythique et habylouienne servent à l'interpréter, quoique ces deux textes ne soient pas complétement calqués sur l'inscription rédigée dans la langue de Darius. Nous pouvons donc nous dispenser de reconstituer celle-ci, avant d'avoir expliqué le texte sémitique.

Le commencement est clair : e'est le même protocole qui est placé en tête de taut d'inscriptions de Darjus, de Xerxès et d'Artaxerxès. Après le mot Achemende, on lit, en perse (et la même idée en médo-sexhique): Pârpa Pârpahyā pathra Ariya Ariya cidira « Perse, fils de Perse, Arien de race arienne. »

La traduction hab-plonienne a hiera respecté les mots «Peres, fils de Peres, mais elle a omis la suite, et nous avons déjà donné la raison probable de cette omission faite à dessein. On ne voulait pas insister ausprès des Sémites sur l'origine arienne du grand roi, et nous entrevoyons là une pensée d'égard pour les nationalités qui appartenaient à une autre race que celle des couptérants.

Tout le protocole a, du reste, été un peu raccourci; ainsi la phraise airam parunam frumétéram n'a pas été traduite.

la valeur de par, ainsi que je l'avais admis, à l'exemple du colonel Rawlinson.

Mais, à partir de la ligne 7, l'inscription de Nalchi-Roustam nous fournit des formes et des termes aesyriens qui, expliqués par une traduction, ne se trouvent que là, et dans lesquels réside l'extrême importance de ce document.

Les mots ind dahyára tyd adam agarbájam apataram haed Páred sont exprimés par

anniti matāt sa anaku asbat ilat Pariu. har (saat) provinciu quas ogo troebam prater Persiden.

Le mot zer se trouve aussi en chaldéen, avec la signification de «lier;» en hébren, il n'y a que le zer la liasse, « le verbe arabe aussi semble être de la même famille.

Outre asist, nous avons encore, dans les inscriptions, la forne assaità, ipbitoal avec l' » redoublé. La forme régulière serait assaité, ce qui ne va pas plus à l'assprien qu'à l'hébreu. Gelui-ci-change le n en u, comme le font l'arche et l'arantées; l'assyrien l'assimilé à la première lettre, précisément comme la langue des saintes Écritores redouble le s dans des cas semblables. Ains a forme sayabité, cet l'fighteal pour sajabité; et de sorte écaphquent toutes les formes du verbe qu'à laissées sans interprétation sir Henry Ravlinson dans son travails ur l'inscription de Bisotonde (n, t. u.).

Le même mot aplat se trouve également dans les inscriptions de Ninive; mais là, quelquelois, il est la transcription anaienme du sémitique τημε eje donnai, « surtout dans la phrase τημε γήνε με ej'ai donné à mes dieux. « (Yoy. Rawlinson, I. c.)

Le not spreter, « quatures en peres, sérvit  $\sum_{i=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} L_i$  de dernière lettre a beucueup de valueus; je choise elle de lat. Ce not servit alser pri glut, et vindenti de riv e d'apsacer, valueus; je choise pas, du reste, que, dans toutes les langues sémiliques, la même idée s'expriment par un on voisse,  $\frac{1}{n}$ ,  $\frac{1}{n}$ ; gains ce mod dat avoir d'about estié en assyries, son la former est, et encore cette particule ne se trouve-1-elle qu'après une négation je cistant pas dans cette phraces.

Le nom de la Perse s'écrit ordinairement Parés, comme ici; quelquelois, seulement, il s'écrit Parés.

La phrese suivante, adonates parigulatany, sent dire e je régnuis sur elles. Sotte interprétation, fivé par nous, a été confirmé par les tradesions. Le mat perse parigulatais périre, de pair et de lain, thérête pratishi en sancris, et de cette composition est venu le met moderne stags; il vaint de pantikaspe se le règne, s'formé save le reiddit; galdajan, Cett encreava sujourd'hui le titre suprème de la royanté, et il ne faut pas s'étomer que le terme sémitique rende cette nôme idée. Nous se viscons les lettres viscons les lettres.

Sir Henry Rawlinson, qui riet occupé de ce passage à foccasion de l'inscription de Bisoutoun (p. 1), a mal entendu le sens de ses mots ; il le statube à la phrase suivante, et traduit + 1 to them what I made known [sas] to bring tribute, » phrase qui m'est complétement instituligible. Le swart anglais a forme in verbe ladak, aqueril altribute le sens de s'assir; -Les lettres que notre collaborateur transcrit ar-aldak doivent être sules il·sus «dominationen facicham, » plus derriptue que le simple vips «al».

Le Et Treprésente également, nous le savens, la lettre p, et le verbe gir est bien connu dans toutes les langues sémitiques comme l'expression de la domination. Il est inutile de rappeler isi les termes qui dérivent de ce verbe, et qui sont encore aujourd'hui dans toutes les houches. La lettre →[en]en de set, comme nous l'avons déjà dit, le monogramme rendent 222 (témoin la tablette K, 1 o), et doit se transcrire ici par 1224 p. fis. f., l'expergi.

Ainsi le perse pasiyakkasiy, d'où dérive le mot qui exprime, en persan moderne, l'autorité royale, est rendu par un verbe qui, de nos jours encore, désigne la puissance monarchique chez les Sémites et chez ceux qui professent la religion des Arabes.

Pour les mots mand bdiim abarantd e milit tributa afferebant, e nous avons

u mandattuv anaku inassunu.

Les deux signes ] \_\_\_\_, que le colonel Rawlinson (I. c.) lit ana-si, sont sùrement ] \_\_\_\_\_.
car le mand perse ne serait pas traduit sans cela.

Le mot mandatta stribut, s que les inscriptions assyriennes rendent ordinairement par madar s'donner; le n initial n'est pas élàcie le dernier pourtant est assiniilé à la lettre n, et graye est pour grayye; ainsi nous trouvons gray pour grays).

Le barbarisme assda, pour les ess obligues, a été déjà relevé. Le terme suivant, qui coutient la version du perce absendé ri les portaient, no suo fourrit un nouvel example qui nous montre que ce sont les choses les plus simples que fon saisit le plus difficilement. Le verbraz yeut dire » portre » en asyrien; nous avons uris me pour le perse pardeurs el importat, vet et nouvent naux pour » porteur : « ninsi à Nikch-i-Roustam. Gobryas, le dorpphore du roi, est nouvent naux pour » porteur : « ninsi à Nikch-i-Roustam. Gobryas, le dorpphore du roi, est nouvent naux pour » porteur » en perse.

Le mot inassemu est le paël de ce verbe, régulièrement formé avec le 2 paragogique, tel qui trouve souvent en assyrien, par exemple en prop iturum, page išabbun, etc. et la phraso-doit se transerire tout simplement par : page 2028 sequpo.

L'original continue :

tyasdın hacdına athahya ava akunava, que iis a me imperabantar es fociebant.

La traduction a :

sa lapanya attua iggabassunu ana appusu ibbussu.

La préposition Acotona est exprimée, jei et ailleum, par les mots lapsusy aitne. La syllabpan est rendue ir par  $\{-c, cq$  qui ordinairement est tradit par x; la valure de par résulte u'abord de la comparaison de ce passage même avec les termes parallèles des autres inaréspitois : elle nous est fournie ensuite par le fensiginge diverd des syllabaires de Niniv. La valeur de par est dérivée de la signification idéographique de  $\{-c, qui est *face, oril. -c., dans cette dernière acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson cette dernière acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, on la souvent <math>\{-c, p * les deax you. c. +c. alson parties acception, o$ 

La particule 13th Appair répond à de, et ne correspond pas, quant au sens, a l'indéreu 13th; mais a plutôt une signification opposée, celle de l'hébreu 13th; Cest là, du' reste, un des cas rarres où la lettre 's est employée d'une manière analogue à ce qu'elle est en hébreu et M. Restimor, qu'ig. 13317) à bien recouns la forus sirk, sépare inserses rei se-assas, et tenduit -ell eus, ce qui vie pande sens. en arabe. Les Assyriens mettent ordinairement, pour exprimer cette idée, istu possi, puisque ists indique l'idée de l'éloismement.

Le mot iggebausses est le niphal de rag labsi, avec le mifixe de la 3 personne. L'idione assyrien, surtout tel qu'il se présente dans les textes des Perses, redouble la comonne du suffixe après une voyelle, comme sil y avait un « tôbé; aimi nous avons reprys: indonarses aux est lles a donnés, » rappre agablanciani » je leur din, » 1750- innalgelekta « il te sera conus. » Le mot incondusseus se transcrit ura».

Le reste de la phrase nous montre une locution sémitique bien connue également de l'hébreu; à savoir, la répétition du verbe à l'infinitif, dans le but d'insister sur l'idée exprimée par le verbe, Nous nous bornons à rappeler l'exemple prant rio.

Nous avons ici une forme appure tibbases. Le mot est très-probablement \( \subseteq \s

Notions, en tous cas, que ces mote impliquent quedque anomalie; car, si Ton s'ettend au niphal, il scruit, avec le redoublement de la première consonne, i-sluss, ou, en conserant le a, sisbaux. Il faut donc que nous admettions un parl, mais alors la forme infinitive devrait être pintit abbaux, et l'acriste isblime. Car, pour parler spécialement d'un verbe ye, le participe, pail de 20 est 1279 mosbilés emmenant en cédairage. \*

Mais je crois que c'est pour le paël qu'il faut se décider, de sorte que la forme doit être transcrite 1922 18.

Abordons maintenant l'analyse de la dernière phrase de ce paragraphe, dont l'original perse est

> détam tya mané aita adéri. les aun mes éle observabetur.

L'assyrien dit :

#### u dindsay attion bully'.

Le not die vent dire - loi; v clet un mot tellement connue, que nous ne reviendrous par un signification. La racine, v revet dire digelement signer en asspries,  $\alpha(E_0h, v_1, h)$ , et partou le texte peres e datos. In tradection souvrience nous formirás dire tidant. Il va sans dire que le cend datos, h tradection souvrience nous formirás dire tidant. Il va sans dire que le cend datos, h le operación, g cho dérive le persau  $u_0$ , n a rica hire avec le zémitope v, mais qu'el se reporte à la recine de consulter v voir.

Le mot suivant, addri fut tenne, est partout expliqué par le mot assyrien kullir, que kul soit étrit ku ul, ou avec le seul signe "¿ k. La forme kulli ne saurait être qu'un prétérit; mais ce temps ne se montre presque jamais en assyrien, sauf de fort rares exceptions, par exemple ut, assa. On peut étéonner, il est vrai, de voir manquase en assyrien un temps aussi nécessaire : car il n'est pas probable, selon nous, qu'il se soni seulement formé après la séparation des différents branches de la race de Sem, et en verta d'une sorte d'applutination, comme cela e ue lieu dans les langues tatares! Nous devous ori; an contenire, dans ce not, un reste de cette ancienne conjugaison, qui s'est conservée, non pas comme espées, mais comme nisériés, dans ce seul verbe Eulle et quedques autres peu nombres.

L'exerde est suivi des nous de pays dont la counaissance n'a plus d'intérêt ici, puisque le déchilfrement des caractères auxquels ils servent est suffisemment établi. Ce serait tout an plus sous le point de vue de la géographie que la lecture de ces noms pourrait éclairer 100 pas.

Au nombre des épithètes jointes aux noms des peuples énumérés, il y en a quelques-unes qui ne sont pas rendues par le nom perse, mais expliquées par une phrase assyrienne.

Les Salet Humary au trendus, en habylonien, per Ammèri Europa, es sont les Zu-Gua Anappas d'Hérodès (VII, san). L'explatain des mos Salet Tgradudat et plus difficile : à coup air, le dernier terme is rien de comman avec le fleuve du Tigre, mais est un réjutilet signifiant sessipatione. Cest, en effet, ce que le mê Tgradudaté sumble annoncer. Unelque difficile que soit cette explication, le terme labalyonien fest plus encore. Les lettres suinantes ne peuverel être cartes, garce que la plurase documencer par au sivantes ne peuverel être cartes, garce que la plurase duce commencer par a

Que veut dire cela? Nous devons, jusqu'ici, avouer notre ignorance.

Un autre terme est plus clair : c'est celui des fausat Takabard; nous avians déjà démontré (fascriptions des Achéménides, p. 35%), que cette épithète, bien que reproduite dans la traduction médo-ceythique, ne pouvait être considérée comme un nom de peuple, mais seulement cumme une appellation exprimant une des qualités de la nation.

Vous avious vu dans skale le nom d'un objet qui distinguait les loniens (porteurs de ska), et nous avious rapproché le send dériguatandam, cumme épithèle des chevavs, signifiant peutètre » à longue crinière. » Nous tradisions mânitemant » à longue queue, » et nous versons que nous navions pas été bien loin de la vérité, en recommassant sous cette dénomination les Grere d'Europe. La traduction habroloniene porte.

### yavanu sanut sa magiduta in kuddusunu nasu.

Expliquons-nous d'abord sur la lecture.

Nous ne voulens pourtant pas condemner absolument rette commen.

Le mot Turrestanti sensite contracté de Turrestance. sidé, el rappellerati un terme sauscrit Tyrakfeidéh esagittarum periti, e si le mot figra se trouvait dans la langue lerahmanique.

Daniello, Congli

Quant au mot El - [ 2 24] Enrall magimate, il exprime le perse take : le n n'est pas bien assuré, au lieu d'al je suppose un = [ du; alors nous lirions magidute, riggep « des nœuds, des tresses, » de un elier. »

Les loniens Takabares sont donc les Grecs qui portent des tresses sur la tête, et ce sont précisément les Hellènes d'Europe que la victoire de Marathon a immortalisés.

Nous savons que les soldats spartiates étaient dans l'usage de se tresser les cheveux et de ne pas se couvrir la tête, et cet usage a pu frapper les Perses, babitués à avoir la têtecoiffée d'une tiare.

A la ligne 17, nous rencontrons pour les Caké paradéraya une expression complexe:

# sa ahi ulluai . 🎁 🖚 marrati.

Le not servar vent dire amer; efet un terme qui ne se trouve pas dans les antrelangues sémidiques. Nous le lisons semaret en no pas comer, parce que le rimidi est penerate sudé en asprien. Nous ne le rapprecherons ni de ladr en arche, comme le fait M. Hinds, vi ai da latin révière, comme le fait le closed Restriasses rain sons o'sublinos pas que la racion; en arabe, vent dire aller, couler; marrat est done simplement ecc qui coule, r l'enu et namide la mer.

Pour | A ullu ai, l'inscription assyrienne de Persépolis (cotée H), qui n'a pas de traduction, a | F-[4], de sorte que le mot serait abullu ai. Ce terme y est toujours opposé à abanai, et Darius introduit les quatre distinctions : les abullu ai de la mer, les abanai de la mer, les abullu ai de la terre ferme, les abanai de la terre ferme.

Ges moits sont encore fort obscurs; malbeureusement le texte perce de Nalchi-Roustam nicet pas hil-même assec bien conservé pour être un guide aft, car la première lettre du moit en question est mutilée, et la lecture paradéraya ne se fonde que sur une conjecture. Véannoiss le seus semble être «les Seythes de la côte de la mer, » et la mer sera proinblement la mer brire.

Cette interprétation cadre mieux avec la disposition géographique qui y est rigoureusement observée; car láudar représente certainement la Thrace, y comprès le nord de la Grèce, ces peuples que Darius nomme des nations d'Afrique, les Put, les Kus, les Mauu, et Carthage. La peuplade dont le nom est écrit en peres Mecjad, en médo-exythique Marging, sci mayer (), est comune sous le nom de Margin, et es noth probablement les Mochesards dus liver polyphes, comme le suppose M. Bengels. Ces. Merjad devaient être un peuple fort lointain, et incomu jusqueble des Peress; est Doninia full figurer leur image an-dessous de sort trêue, accompagnée de l'inscription ece sont les Margin, 1 Le peuple suqueil applique ce nom doit pouver une fouque checheur; est est sinsi qu'Hérodacé déportit les Margin.

Il n'y a rien à objecter contre l'orthographe grecque Mácues; le  $\xi$  représente souvent le teh des langues orientales, et cela est d'autant moins étonnant, que les formes perse et grecque

n'étaient elles-mêmes que des altérations d'un uom libyque.

En présence de ces faits, nous maintenons plus que jamin l'interprétation de Korké par Carthage (que nous avons déjà proposée en 1867), et nous y voyons dans le non sémitique agy; e la forteresse, « que portait certainement un quartier de Carthage. Cette assonauxe de deux nous, agy et nevueroy, semble avoir été la source des différences entre le grec Kappzboe et le lain Karchade et Korchage.

L'opinion de M. Kiepert, qui voit en Karlá la Cilicie, se réfute par la traduction babylonience, qui naurait pas manqué de douner le nous assyrien de la Cilicie, yn Hilaldi. L'intervention de Darius à Barcé, du reste, prouve qu'il se considérait comme roi du littoral africain.

Sous le nom de Separda semblent être comprises la Phrygie, la Lydie, la Lycie, la Carie, sauf toutelois les côtes de la Méditerranée, exprimées sous la dénomination de Jarans: Le nom d'Irabée paraît indiquer également la Syrie.

Nous saissous donc, aidés par la traduction assyrienne, dans la table des satrapies, l'ordre

- suivant: 1. Groupe oriental. — La Médie, la Susiane, la Parthie, l'Ariane, la Bactriane, la Sogdiane, la Chorasnie, la Sarangie, l'Arachosie, les Sattagydes, la Gandarie, l'Inde, les peuples
  - II. Groupe occidental. La Babylonie, l'Assyrie, l'Arabie (avec la Syrie). l'Égypte.
  - III. Groupe de l'Asie Mineure. L'Arménie, la Cappadoce, la Phrygie, l'Ionie.
  - IV. Groupe européen. Les Scythes de la uier Noire, la Thrace, la Grèce.
  - V. Groupe africain. Les Put et les Kus, les Libyens, Carthage.

Nous n'avons pas parlé du nom de Seythes, parce que nous avons déjà dit que le nom de Nammirri, douné en général à ces nations, n'est autre que le not touranien saus «race.» auquel est joint le suffixe ri de la 3º personne.

Nous abordous maintenant la véritable difficulté qu'offre l'inscriptiou, et nous chercherons à expliquer, à l'aide des traductions, le sens de l'original mutilé.

Le perse est ainsi conçu :

touraniens du Nord.

Thitty Dárayarus khodyatkiya: Auramazdê yethê arama metn bumin y[dum] perdiredim menê fribara. Parisacismo, comme mes devanciers et moi avons la, est à changer en passessim, le Ε[ r devant dêtre un [Ε g. Le texte babylonien de la dernière partie porte πριχτι της τορε, uplà masis idéansassimié esmulté il une les donna. Nous devons retrouver cette même idée en perere, il nous suffit, pour cela, de changer une seule lettre, car le suffixe dim indique l'objet et se rapporte à bamis, Papérsaisiv voct dire e postes eum.

Nous avons déjà parté de formes telles que idéannassiné, l'iphtual de ny dens, pourvu du suffixe de la 3° personne au féminin, et tout y est clair jusqu'à « ensuite, » qui est un perzione, car nous lisons à Bisoutoun « quand j'eus tué le Mage, ensuite un Susien, etc. »

Le mot uphi ne se mettrait pas ainsi dans une inscription d'origine sémitique, et sa présence ici nous a forcé à chercher paçues dans le texte arion, où nous l'avons trouvé.

Mais le commencement de la phrase est très-compliqué et très-difficile; cette difficulté ue tient qu'à un mot fruste qui commence par y... et ce seul mot est rendu en assyrien par toute une phrase:

# sa ikrava ana libbi ahai summuhu.

Avant - 1/4.º de ilverse, il y a une lecture qui est comblée par "\_\_\_\_\_\_\_ dans le texte innprimée t public par si l'entri l'ass'hument, pri doute de l'excetture de cette recitation, cer la richer forme sulvem ne saurait être défendee par aucune connéderation. Si on ne met pas la particule es eque, : il fant le participe, qui sersit silvates on adéré, re manque-t-le pas, alorsoné de il flust l'arcite, qui est diktre ou indre. Braces, au contraire, est une forme de la 3º personne qui pluriel au fémine.

Le mot sérares présente un sens plus juste et mieux approprié, soit qu'on le fasse venir de 220 ses prosterner, » ou de 220 einvoquer, » et le sens est «quand Ormuzd vit que ces pays adorazient, » ana hôbi abai nummuhu, que nous traduisons « d'après les livres de la perversion. »

Il y a un mot qui tient lieu d'un graud nombre de particules de rapport, c'est le not 23 hibba «cour.» In libbi veut dire «tedans, entre; » an libbi «d'aprè», contre; » hibba sa «comme, conformément à. » Nous reneontrerons besueuu p d'exemples de l'emploi de hib dans la version assyrienne de l'inscription de Bisontoun.

Le mo [§ 7, 4]\* signifie e écriture, doctrine; » c'est l'arabe 33, qui a la nême signification.
Ainsi le eaillon de Michaux nous dit, en parlant des imprécations qui suivent, κφο κ') κης
«cet écrit, qui ne sera pas changé. »

Nous nous croyons done autorisé à voir dans ce moit un terme exprimant « la doctrina».  $E[\Gamma \subseteq 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}]$  memudus se trouve dans la copie de Westergaard, et je l'adopte, au heu de énument avec  $E[\Gamma]$  és, que présente l'édition britamique; nous commissons one foule de dérivés de ce verbe, et le moit aumants se trouve avec cette même forme dans l'inscription de Nabuchdonosor (col. II, 1, 3.7).

Le ca est mis pour indiquer la prolongation résultant de la prononciation de la troisième radicale, qui n'est pas un vou un 1 quiescent, mais une aspiration asses forte.

Nons se persons pas avoir as juste si le mot repr est un shaphel de rea ou un pard de rou, sinsi que la forme mopre peut être un istaphal du premier, ou un iphteid da second. La signification première semble être la subur, «ablotegare,» et je crois que rou se ratseche à mo, comme pos et rus er sitatechent à mu et à nu. Le verbe nœu se forma ensuite, comme l'asyrier pur de p.c., et retu due existence indépendente, rous vopons anim que, dans l'ambe, le verbe q..., forme du shaphel de mo, a la même signification de «pardonner» que le lupidi de ce verbe en fabreu.

Cette idée de perdition dérive, comme celle du pardon, de l'idée primordiale d'essuyer, et celles du pardon et de la perdition (comparez le sens biblique de 100 et le sens judaique de 110 pardon et de la perdition (comparez le sens biblique de 100 et le sens judaique de 110 par le 110 par le 110 par l'idée de superstition et de fausse croyance; nous n'avons qu'à rappeler le 110 par l'est le sant le sens de l'est le sens de l'est le sens de l'est le sens de l'est le l'est l'est le l'est l'est le l'est le l'est l'e

La divinité d'Issar, la déesse de la guerre, est nommée ainsi : (2) कि कि का प्रमुक्त reptro celle qui détruit les hommes du monde.

Nous maintenous done, pour rege zammus, les idées de e-perdition, perversion. fausse croyance, » et nous restituons le sens du passage ainsi : «Quand Ormund vit que ces pays adoraient solon les doctrines de la perdition, il me les confia.»

Il s'agit maintenant de savoir quelle confirmation pent nous être fournie par l'original, où g (selon quelques copies, su) seul nous est conservé. La réponse nous semble facile; le mounmant admet juste la place pour les lettres gaisses « magicam. » C'est le nom des ennemis de Zoroastre dans le Zendavesta, et encore conservé dans le persan 3-4-.

El maisteaux en comprendra l'importance de la révalte du Mage Goussia. N'oublions pas que la dynastie des Achénéaides de lds culta bacterin la religion d'Etat de l'arent. Les Arabes nous parlent d'un cyprès socré que le calife Malavakki fit couper, en 856 de l'are volgier. Cet afres évoui socir été plante par Zorosatre, et étre alors sigé de quatrese cent cinquante années lunaires. On a calcalé que la date de la plantaisen tambait nur 56 o sv. J. C. et on a condré de l'une Zorosatre vants intendual à cette frepouse le celle dualité.

Nosa n'avons pas à insister sur les nombreuses et souveraines raisons qui doivent placer le prophète de la lumière an moins mille aus plus haut. On a oublié que cette date de 560 avant J. C. est d'une grande importance dans l'histoire universelle, et qu'elle est marquée par l'avénement des Peress à l'empire de l'àise.

Il est certain que Cyrus imposa à l'empire la religion de Zoroastre. Nous avons, à cet égard, le témoignage des anciens, de Xénophon, de Nicolas de Damas et d'autres; il renversa la religion des Mèdes, d'origine touranienne, mais mêlée d'éléments assyriens, et dont les représentants les plus fanatiques se trouvaient dans la tribu des Mages.

La révolte et la domination des Mages pendant l'absence de Cambyse, et qui partait de Médie, ne fut donc qu'une tentative pour rétablir la puissance du peuple médique, et en même temps pour détrôuer le culte de Zorosatre, que l'on pensait remplacer par la religion ancienne de la Médie. Aussi le Mage Gomatès, quoiqu'il se dit fils de Cyrus, détraisit-il les autels nouveaux et les remplaça-t-il par les anciens. Le précieux renseignement qui nous est fourni par l'inscription de Bissoutoun nous fait entrevoir quel était l'objet de cette usurpation, et la fraude ne fivt que le moven de se justifier aux veux des masses.

Darius, après la chute du Magu, n'eut rien de plus pressé que de rétablir le culte antique de sa dynastie, et de préserver ainsi son pays du mensouge (drauga) qui s'y était introduit pendant la courte domination des Mages, dévoués à la croyance des Janus.

C'est ainsi que nous croyons avoir trouvé le véritable sens grammatical et politique de ce passage important de l'inscription sépulcrale de Darius, fils d'Hystaspe.

La pluzes suivante, ai simple en perie, sonte lédogutiques abenuar el m'a fait roi, vie pas semblé euffiamment explicite à luries, cu présence des lecteurs sémiliques. Sevait-il donc, par l'histoire de ses guerres de Babylonc, que le seul fait de la royanté acquise pouvait être allégué par d'autres monarques que lui; et, joutenezsi, des adversaires de rues éntitique avaisset, plus d'une fois, ce rasion de lui par le seul finit accompli. Il jouge, pour cela, nécessaire de changer la question de fait en celle de droit, et de faire remontre au dieu, principe de hône, ce qu'il avait comquis par son denreps. Il dit donc ;

> u anaku in ilisina ana sarristar iptikidanni et mihi supra eos imperium tradidit

Il n'y a qu'un mot de nouveux, c'est l'Il per les inclus et le signe and n'est pos ici celui qui correspondant à l'assyrien IIII, dont les valeurs sont hir et dels Aous ne voolons pos rettre dans des cuplications sur ce caractère; nous remarquons seulement le que les dous perpendiculiers qui suivent immédiament des coins horizontatus, sont souvent croisés avec ce derniers. La forme ordinaire en assyrien de IIII est changée, à Bahylone, en IIII et ce en IIII s'aimis le IIII s'écrit souvent IIII ou IIII de l'IIII s'écrit souvent IIII ou IIIII de l'IIII s'écrit souvent IIIII de l'IIII s'écrit souvent IIII ou IIIII s'écrit souvent IIIII s'ecrit souvent IIIII de l'IIII s'écrit souvent IIIII s'ecrit souvent IIIII de l'IIIII s'écrit souvent IIIII s'ecrit souvent IIIII de l'IIIII s'écrit souvent IIIII s'ecrit souvent IIIII de l'IIIII s'écrit souvent IIIII s'ecrit souvent IIIII s'ecrit souvent IIIII s'ecrit souvent IIII s'ecrit souvent IIIII s'ecrit souvent IIIII s'ecrit souvent IIIII s'ecrit souvent IIII s'ecrit souvent III s'ecrit souvent III s'ecrit souvent III s'ecrit souvent IIII s'ecrit souvent III s'ecrit souvent II

Le caractère \( \) IIIII = maison, - en assyrien, se distingue, à Ninive, de \( \) IIIII = ablue - par un clou de plus; mais cet élément a été perdu en babylonien, où la position des coins seule distingue les lettres : ainsi.

remplace l'assyrieu []],

par exemple, sur le caillou de Michaux).

L'écriture archaique distingue, au contraire. la syllobe kit par un trait de plus, ainsi,

est and, et at all.

Nous avons cru devoir nous étendre quelque peu sur ce point, car la valeur des lettres reste toujours la base de l'interprétation; et cela est d'autant plus nécessaire, que sir Henry



Rawlinson, induit en erreur par ce même passage, a voulu donner à la lettre \_\_\_\_ le son de me, qu'elle ne saurait avoir. Cette supposition a été mise en avant pour lire Nuch le som du dieu que nous identifions avec Nisroch, et pour en faire le Noé babylonien.

Le terme à interpréter est noes inside, iphteal du verbe upe respicere, « à l'iphteal concredere, confier, » et d'est le même terme que, dans le paël, Nabuchedonosor emploie en parlant de lui-même :

# חַרָן יִשְׁרְהָא הַפָּקַרְסוּ

#### to lai as confié le sceptre de la justice.

Le mot perse agassas (Bisoutoun, l. 8), qui a bravé toutes les interprétations, est traduit par rue pistude, nomen actoris avec un n entre s et z; et qui veut dire « qui se confie, fidèle suiel. »

Le verbe 170 a, du reste, le même représentant idéographique que le verbe 123 e donner. 7 c'est-à-dire 444 .

La phrase suivante e je suis roi par la volonté d'Ormund, e ne présente pas de difficulté.

Admanin géhêuré sujandéquem veut dire e je les ai rétablies à leur place, e cod-à-dire
r'iai rétabli l'ordre parmi elles. »

l'ai déjà expliqué le perse gáthu par le persan ¿S » place, trône, » et le mot antique eut également les deux significations; l'assyrien nous le prouve :

> anaku in asrisina usisib sindtas ago is locis esrum collocavi ess.

Le mot arruina vient de nga asar splace, lieu, s terme bien employé en assyrien, et identique avec l'arabe, zi et le chaldaique nas. Il n'est pas invraisemblable que ce soit le mêmmot dont s'est formé plus tard le relatif hébraique nas.

D'après la copie de M. Westerpard, je préfère restituer E[[11]; ]— n-sénh, en place de [2.15. 46]—, que sir Heury Bachinos nemble aveir estuater. Ne consissant paul ne opie prise par M. Tasker, je suspende un jugement défenceable à shinh, «" personne de l'istablad de peur, opendant ce sersit plant E [2.15. 47]— abinh, úniós se transcri spruye et sen le shaphel du melme verbe; rien, du reste, ne sersit changé pour la signification de la phrase. Le roi presse expléte en continuer.

> tyasam athaham ara akunarata aue ilin dicebess en faciolent.

La forme ibbusad est une altération de ibusad, et e'est ainsi qu'écrivaient les Assyriens, qui apportaient plus de eorrection dans leur orthographe. La forme ibusad, le féminin pluriel, ne demande aucune explication ultérieure.

Dans la phrase suivante nous rencontrons encore une expression que nous ne pourrions pas expliquer sana le secours des tablettes de Sardanapale. Le sens de la phrase est « comme c'était mon bon plaisir, »

> libbû sa anaku şiba KA sient men voluntati placuit.

Le premier mot indique « comme si , » ainsi dans la phrase de Bisoutoun :

libbii sa Gumdtan hagani Magus bit attin la isni perinde se Gomates ille qui Megus domum nostram nobis non eripaisset'. ישר ארון לא ישר

La même idée est exprimée à Babylone par le roi :

libbita in kirib Babilu sicut ego in medio Babylonia\*. ילבון אן קרב בבלוי

Le mot κτι πόδ exprime le perse háma «volonté,» et répond au chaldéen κτι, qui a la même signification; la lettre [ ] ka est expliquée par της πίνα «vouloir,» en chaldéen κτι», dont vient également l'hébreu μτης. La lettre est alors à expliquer par την μτι μτι εριατική.

Nous aurons ce même verbe à l'iphteal dans cette même inscription, où σ je prie Ormazd est exprimé par υνοκε.

Le passage allégué se trouve sur une tablette dont nous avons retrouvé et pu reconstruire les fragments, et qui est cotée K. 197:

Les deux toutes petites lettres du nk, devant ka, qui est de la grandeur ordinaire delettres de l'inscription, indiquent que le grand caractère a aussi la valeur de duk. Les renseignements fournis de cette manière sont quelquefois très-importants, et le même fait se reproduit bien souvent.

Nous transcrivons done cette phrase ainsi :

Les difficultés commencent maintenant à se multiplier; la phrase suivante deviendra claire, quant au sens; mais il restera encore quelque chose d'obscur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je maintiens cette traduction raisonnable, donnée il y a longtemps, contre les objections de M. Rawlinson. — <sup>4</sup> On voit la précision babylonienne.

Les mots yadipadiy maniydhy = si tu penses (ou dis à toi-même) ainsi, > ne deviennent intelligibles que par leur traduction babylonienne:

La dernière expression, umms, nous fait savoir que le discours d'une personne est cité verbalement; ce que nous n'aurions pu apprendre par le texte perse seul. Quelqu'un prend donc la parole : examinons ce que le roi lui fait dire, bien que ce langage allégué soit encore le passage le plus difficile de ce document.

Le spectateur est censé dire :

Tya ciyakaram ard dahydra tya Dárayarus khadyathiya adáraya, dont le sens le plus raisonnable semble être :

Quomodo varium ista provincie quas Darius rea occupabat.

Le mot ciyakaram, ou ciyakarma semble allié au sanscrit चित्र citra e varié. न

Le médo-exthique ne nous fournit aucun secours; les mots oppa karek sont précisément la traduction de pu répakeron, et harek est loin d'expliquer ess mots. L'assyrien nous sernit d'un plus grand secours, si nous pouvions le lire seulemont, car l'idée est rendue d'une manière plus explicite dans le texte sémitique. Malbeureusement le document lui-même est mutifé.

Le texte a, comme nous le lisons :

Tout dépend iei de la première lettre; le caractère tum également ne saurait être exact.

Le [3] l'u de l'exemplaire anglais est strement un [3]; peut-être le [5] num doit-il être un [5] il, de sorte que le dernier mot serait ibilat, et viendrait d'un verbe par diviser a la 3º personne du féminin.

Pour le commencement, nous proposons :

Le mot restitué peut être comparé à la forme hébraique nazze « comment; » de sorte que toute la phrase serait :

Le mot addrage est rendu par leille, et nous nons sommes déjà occupé de cette forme

Darius reprend :

#### patskaram didiy regarde l'image.

C'est ici que les deux textes, perse et assyrien, se complètent l'un l'autre.

Le sens de (nu, (1 = nu pluriel, est expliqué par penkare, ce qui veut dire «innage; »
mais la traduction nous side à reconstruire l'original d-1-y désig en avois, » parce que l'assyrien
a amur', impératif de amer ou namar «voir, » que nous avona déjà lu dans l'inscription E de
Persépolis. Plusieurs impératifs ont a au ecommencement; ainsi akté «va, » à Bisoutoun.

Le terme patikaram se dit z'z en assyrien comme en hébreu; au pluriel salmán, comme nous le savons par l'inscription de Bisoutoun.

Nous devons prononcer :

salmassunu amur imarines estuta vide.

Le texte assyrien continue, et nous le faisons suivre, puisqu'il nous expliquera l'original :

sa kuśść attus nasú qui thronun meum portant.

Le perse porte les traces de la phrase suivante :

hya gáthum barasitiy.

Nous avons déjà interprété le mot kuési, écrit par des monogrammes is gu sa, et nous avons dit que nous devions à l'archéologie la première explication de ce groupe, confirmée plus tard par la philologie. Quant au mot géthu, nous avons fait observer que le mot moderne stG a conservé les mêmes significations que le terme autique dont il dérive.

La lettre - ( est surement E), et le mot nass « portant, » perse barantiy.

En effet, dans le bas-reliéf anquel cette inscription fait allusion, les peuples portent le trône du monarque.

La traduction continue :

#### in libbi tumafismunut,

L'original présente les traces du verbe khmulph « reconnaître, » et ce même verbe est rendu à Bisoutoun par le verbe maion, upp; u) « qu'ils ne reconnaissent pas. »

La forme tumatiesunut annonce, comme le perse, la 2º personne; mais le s radical a été assimilé au suffixe susuit le sens est clairement - alors tu les comssitras, - et le texte perse est à reconstiture ainsi : khandedhadis.

Nous arrivons maintenant à un passage qui préseute une anomalie assez singulière dans la traduction assyrienne et dans la seythique, et qui, pour cela, a créé à nos devanciers, à

<sup>1</sup> C'est avar, comme le donne Westergaard, et non pos avare, que porte faussement l'édicion angloise.

sir Heury Rawlinson en particulier, comme à nous-même, des embarras dont nous ne nons étious pas tirés. Deux fois Darius adresse, dans le texte perse, une question au lecteur, et l'introduit par les mots:

> adataiy azdd bardtiy num tunc tibi ignorantia erit?

Le mot azdá se trouve également à Bisoutoun dans la phrase suivante :

Yatha Kamburiya Bardiyam ardia karahya azda abara tya Bardiya araiata. Quum Cambyees Suerdim occidisset, populo ignorantis fuit quod Suerdis occisus (esset).

Nous avons prouvé (Inscriptions des Achéménides, p. 44), que le mot azid est tout simplement le sanscrit MATI adina « ignorance. »

La traduction médo-scythique et l'assyrienne ont donné raison à notre interprétation; la première dit :

> Šap Kaubuṣṇya Pirdiya ir halpis dassumak inni turnas appa Pirdiya halpik. Quum Cambyses Smerdim occidisoet. populus non novit quod Smerdis occius esset.

La traduction babylonienne dit :

[Alla sa] Kambuziya idduku ana Barziya ana yukum ul migidi sa Barziya diki.
[Postquan] Cambysos occidisot Smerdim, populo non uotitia fuit quod Smerdis occimo osset.

עלא שכסבונא ירד או ברונא או יסם אל מנר שברונא דיף:

Les traces du mot migid « connaissance, » en arabe 🗻 , sont très-visibles.

Dans notre passage cependant, le perse a:dd bordity est rendu par le scythique nursoisui -tu sais; et également en assyrien il ne se tronve pas de négation, mais seulement le même verbe au niphal que nous lisons aussi à Bisoutoun. Le colonel Rawlinson a, pour cela, conclin que l'a privatif en a:dd était « a mere unmeaning prosthesis. »

C'est e que je ne puis accorder à mon illustre confèrer; la privatif a certainement une signification, et en a même une très-expresse. Il ne faut pas, toutefois, regarder seulement le mot azid, mais aussi fantigis, Si azid voulait dire, admetton-le pour un instant, e-consaissance, et to no pas le contraire, comment faudrail-il dire en perse «alors tu auras connaissance, et no.

La réponse est simple.

Il fautrait Adauje aud karaije, avec l'a bref, et non pas hendig, Bardije ett le modevédique lét, qui correspond, par la prolongation de la voyelle, au subjenctif en gree, et qui s'emploie, en perse, comme dans toutes les langues qui expriment er mode, dans des interorgations conditionnelles, et surfout quand on attend une réponse négative. Le sens de la phrase de Darius est donc : pourrant-in ignorer alors?

Le besoin d'être clair, que les anciens Orientaux avaient aussi bien que nous, a porté les

traductours anariens à changer la tournure de la phrase et à la formuler ainsi : « tu sauras alors, ».

L'assyrien dit :

in yumu suva immagdakka in tempore illo notum erit tibi.

llié à l'héhreu, qui a une signification rapprochée de celle du terme assyrien. La 3° personne du niphal est יְּמָרֶרְ insnagrid, et avec le suffixe de la 2° personne, ביִּרָרָּ,

L'expression in yeune zeun ne pent pas faire de difficulté; elle a le seun de « alor», 'hitéralement « dans ce jour, « romme le gree moderne roéps, le français » alors» et l'italien alleru. On trouve fréquemment, dans les inscriptions de Nimive, cette locution, dont le demire d'ément s'explique comme le pronom démonstratif en état emphatique. Nous pourrons donc companer l'assirten me 2 my, ou atte »; n à l'Hôrevique si solement euro gars,

L'original perse continue :

Parçahya martiyahya duraiy ar[sti]s paragmata Persici viri longinquo hasta attigit.

Voici le sens de la phrase : «Pourras-tu ignorer alors que la lance du guerrier perse alla loin?»

Il u'y a qu'un mot d'imparfait, c'est le mot d'ar..., où il y a place pour trois lettres, et on les supplée de l'inscription détachée de Nakch-i-Boustam, gravée sur la tête de Go-bryas. Cet homme est qualifié, d'après la copie imeancée de M. Tasker, de asseptibure, ce qui ne donne pas de sens. Misi le premier caractère, que le courageux voylegeur suquel nous devous cette inscription à nit it, est chirement ffy; et le mot est tout simplement assistance, depocabges, le porteur de la lance du roi; ce qui était, on le sait, une haute dignité chez les Perres.

Maintenant, jetons les yeux sur la traduction assyrienne de cette petite inscription, et nous y trouvons les mots:

11世(川田田書

Le mot également mutilé, que notre inscription fournit pour es . . . s, est :

口声三百征

C'est le même mot dans les deux inscriptions, et notre restauration de avais peut être regardée comme tout à fait sûre. Nous écrivons avais et non pas avais, à cause du sanserit ATR 7 pais et du zend avais, sans trancher cette question peu importante.

Co mot arais, que nous avons sinsi recouvré, semble se trouver aussi dans le nom d'Astyages (λο'τοάγος, ou mieux, d'après Citésias, λο'τιόγος, ce qui serait d'ratigage en perse, t\u00edjuzz\u00edins combattant avec la lance\u00ed\u00edn\u00edn.

Nous nous étions fait, au sujet du terme assyrien, les observations suivantes, dont nous avons recounu l'inexactitude; nous jugeons cependant utile de les conserver ici.

Nous avions donc cru pouvoir rétablir le texte assyrien ainsi qu'il suit :

## sa avilu Parsas masmarusu ruhuku illik quod homo Persa cuspis ejus longe ibat.

La lette -3 semble être  $V_i$ qui est nécessaire ici. Le mot shomme se prononce en assyrien aux de la raciu è va habite; a voisinde bra, et se trouvent dans les mots arbes  $\lambda l$ t district et  $\lambda J_i$  s'habitation. « L'îde de « humanité» se rend par n'hys. Le rigne  $E^i$  vent aussi dire-homme, » mais seulement au pluriel; ensuite il serait complétement superful cir, puisque pour « homme « deux termes suivent. Car le mot D ravie est précéd de signe  $\Delta S$ — homme, pour indiquer qu'un nom de peuple suit; et le même terme, «nih P Rariai, est écrit aussi  $\Delta S | I_i = I_i = I^i$   $I_i^i$ , a de premier monogramme exprime les not une s' homme, qui doit être prononcé, tandis que le second n'est qu'un signe déterminatif, précédant le terme D Rariai.

La phrase ne présente pas d'autres difficultés; car la transcription de T par lik ne peut plus être considérée comme en étant une; cette valeur est établie, et par la comparai-

La recine yadj «jungere,» ζείγνωμε, avait, en perse, la signification de «se joindre pour la bataille;» ainsi yuñga, d'où est vesu le person μίζω».

<sup>&#</sup>x27; Et cela est tellement vrai, que la restitution du texte

médo-scythique, dans les deux passages, fournit la lecture iémerra pour exprimer «lance.» Encore un exemple prouvant l'origine toursnionne de l'écriture anarismne, qui o adopté le mot scythique avec le son essyrien.

son des inscriptions, et par les syllabaires, qui l'expliquent par li ik. Le moit dith vient du verbe yn e-marcher, e dont beaucoup de formes se trouvent, et lo redoublement du l'est déterminé par la chuie du A. Anis se forme l'iphical de ce verbe type, et l'iphical type, précisément comme les verbes arabes commençant en 3 ou « redoublent le » de la hustième conjugiation ; par exemple ¿did. Antième forme de ».

La phrase suivante est restituée ainsi dans l'original :

Adataiy azdd bawdtiy Pdrça martiya duraiy hacd Pdrçd hamaram patiyatatd. Num tune tibi ignorantia erit: Persicus vir longe a Persia bellum repulit.

Ge n'est pas sans raison que le texte de l'original supprime deux fois la particule «que,» qui se trouve bien dans les versions; c'est pour rendre la phrase plus vive et plus directe. Les traductions étant rédigées dans un style moins insolite, ne pouvaient, au contraire, omettre la jonction des deux phrases.

Le texte assyrien porte :

In yumu sura immagdakka sa avilu Parsiai ruhuku ultu matisu şaltav i[ti]bus. In die illo notum tihi erit hominem Persam longe a patria bellum geniise.

Le not qcp niture ebataille vient de bra, en rathe 1—3 errivet, as joindre, y précisionent comme «Ga- vient de puil; dans totale les langue ese deux idées se touchent de près nous rappelous les mots Gronegs, mêle, reacourte, orjunties, etc. La forne gala, pour laquelle l'inscription de Bisotuton a aussi souvent nègr pila, est l'infinitié avoc la procept de la première lettre; ainsi nous avons en assyrien açuy e la vue, « de væ. La valeur de sad, attribué la lettre 2m². Cu this constalée.

L'idée de » bataille, guerre, » n'est pas seulement exprimée par la racine >zx « être côte à côte, « d'où l'hébreu 'yx » ele côté, » mais aussi par la racine >zy « être devant; » deux idées qui se trouvent représentées par le monogramme [[E]] (voy. Bisoutoun, 1. 55), exprimant le perse Amanaranam.

Le mot Phrys' Perus e set traduit par son pays, matin. - Le verbe paringutat (qui est bien ume 3' personne de l'imparfait de paul-éne, comme nous l'avons pende, en sanserit parti-hau en profiguer, cloigner -) est peut-être rendu par le verbe 222 à l'aphtest, 222ys; et ce serait sic une bonne restitution. Dans ce-se, le verbe 222 peur s'entre l'otilistic vorrespondrait, pour le sens, au persan moderne 425 et designer. - Ou bien le sens de l'assyrien est s'il til a guerre lois de son pays, so ubien il signific simplement : al floigne de la Perus les matheurs de la guerre. - Cette dernière idée est, du reste, fort analogue à celle qui se trouve consignée dans d'autres passages, on le rei prie Crumad d'ésprimer la querre à as patries.

Nous aurions donc réussi à compléter et à expliquer le texte perse à l'aide des traductions le voici :

Thatiy Darayarus khedyathiya. Auramazda yatha araina imam bumim yatum.

Dein Deine vet Oronaus quan vidint have terran supertitien indictum, poptredim nund felderut, anda khisquityine Konneu. Anda khisquityin ekwant van khisquityin ekwant dermarendiha nae een mihi teolekit, me regem 6ekt. Ego vetx am ope Oronaisi, adamsiin gildurel niyasaldayan tyuadan ahekan akhanare [si] ali yashd upd nah khana tha. Peg van in intopum reitiini. Que ilin diolam. Seinleunt printese equd in vitutase vetx yadipadiyi ndanyiliy, ya cayakerum and dalayheri upd Dheruperus khiquitiya delerguz, pankarum Si ki a cogleta venoudo viruini into terra quan Drivine rea ceredak, i noquen didiy acustada spiny gildum kerniliy, yadri khanqishadix adatiny azidd bentiliy Paryahya nariye coum qii themus poetast, at mervis ena Kun testi ki quantum ett. Printe meripadyd dermiy arratu parafipandi adatiny add bentiliy Parya mariye deviniy larati

Pared hamaram patiyazată, Persis bellum proligasse?

Voici la traduction française :

«Le roi Darius fait savoir: Quand Ormurd vit que ce pays s'était adonné à des doctrines perverses, il me le confia, il me fit roi. J'en suis roi par le grâce d'Ormurd. Je l'ai fait rentere dans l'ordre. Ce que je lui ordonnais, il le faisait, comme c'était mon bon plaisir.

« Si tu penses ainsi : « Combien sont différentes les provinces que le roi Darius gouvernait, » regarde les images de ceux qui portent mon trône 1, et tu les connaîtras.

« Pourras-tu ignorer alors que la lance du soldat perse alla loin? pourras-tu ignorer alors que le soldat perse écarta la guerre loin de son paya? » Le sens de la fin de l'inscription est clair, et il ne présente pas de difficultés. L'original

poursuit:
Thátiy Dárayavus khzáyathiya. aita tya kartam ava viçam vasand Aurama:dáha akunavam.

Dicit Darius rex: quae factous (est) id onsue ope Oromanis feci.

L'assyrien a:

Dariyavus éarru ikabbi , agā gabbi sa tum su in silli sa Ahurmazda' itibus.

La seule resitution à faire, ce serait de changer le  $\sum_{i=1}^{n} |m_i|$ , un peu effacé, que donne la copie brianuise, en  $-|\sum_{i=1}^{n} |m_i|$  apriarit avoir de gravé sur le ro. Kona vanos diép vu que ce caractère est le monogramme signifiant -faire, » et le mot est à lire ibsuns : mais la comparaison de ce passage avec l'inscription  $D_i$ , l, i. 5  $\{v, p, 155\}$  pourrait s'opposer à ce changement.

<sup>. !</sup> Telle est, en réalité, la représentation du bas-relief magnifique de Nakeh-i-Roustan.

La phraec Auromanda maji pagodan dono a Cromazeo open mihi talit est portout exprimée par ☐☐ ☐☐ ← ; cela doit être un verbe avec le suffixe de la · "personne, mais rendu au pluriel. On pourrait regarder ☐☐ ← comme un mot qui signific epuissant; en voyant en ☐ ☐ ☐ monogramme signifiant raide, mais alors manquerait l'idée principale que c'est Darius qui fut assisté par le génie du blen.

Nous ne croyons pas que ce terme soit idéographique, et nous le supposons simplement syllabique. La difficulté réside dans la lecture de T., qui a les valeurs de riu, de kil, de foir et de kept. Mais noume de ces promonications ne survis converir ét, puispe multé d'arte elles ne peut se placer convenablement entre é et dansu, pour produire un verhe qu'exige le sens du passage, burteusement indubitable.

Nous devrons done, pour trouver la valeur nouvelle, procéder par voie d'exclusion.

La syllabe devant être μα X, ου ω λ X, ου εα X, nous avons à choisir entre μαt, μαπ, μαπ, μας, καπ, et εαι, μαπ, μαπ, εαι, εαλ, Aucune de ces syllabes ne donne un sens convenable, sauf les deux μαπ et μαπ; alors nous obtenom εραπαθαπικ, υγοργ, le niphal de τον, qui, en hébreu, veut dire assister, s'allier!, »

Nous ne pourrions pas savoir encore au juste si 1 a la valeur de saus ou de saus, parce que, dans le cas où une ur radicale précède une lettre dentale ou une gutturale, on la change généralement en n. Mais la lettre 1 représente sòrenuent saus et zaus, parce que nons la trouvons dans un verbe écrit là-pan-su-su, uroppy è qu'ils le confindent. 5

C'est de la racine mer que dérive aussi le mot sindisu, dans la prière de Sargon à Ninip, sullinus sindisu, une proprie préserve sa force, n

Le dieu Sandes des Babyloniens, identifié par les Grees avec Hercule, n'est autre chose que le mot ¡pgz -fort. Mais il n'est pas sûr que cette appellation ait été le nom du dieu, ou seulement une qualification; nous inclinons vers cette dernière opinion.

Les mots suivants de l'original, yété kartam akunavam, sont rendus par :

adi ili sa aga ibus donec illud fecissem.

Le groupe de particules, adi lli sa, 'ξι' τ'ς 'γ, veut dire "jusqu'à ce que, " et se lit souvent dans l'inscription de Bisoutoun; quelquefois il n'a que la signification de «grand, " par exemple, à Bisoutoun (1. 103):

> adi ili sa Gumatav agasu Magus aduk quum Gomstem Magum occiderem.

Darius continue :

Mám Aurama:dá pátuv hacá çarand utamaiy vitham uta imdos dahydum

La nature forme, du reste, peut être expliquée comme un iphtent de 1019, 1019; missi que avec le suffire, seroit identique ou niphat dans ce cas spécial, avec la signification de «fortifler»

Ce qui est traduit par :

Anaku Ahermazdd lissur anni lapani mimusa blai n. ana bitya u ana matiya. Me Oyonsars protegni a quoris malo et donnum mesas et terram mesas

Nous avous iei deux mots nouveaux, minans foit, Le dernier, qui read le perse persansssiquire, ex quring, dans l'inscription de Bisouteun, le mont riule a bottlet. « Cett, du reste, un mot bien conna dans les langues sémitiques; le chaldaique sur vest dire « mavanis, » le verbe un a plathi les significations de » honte » et de « nauvaire odeur, » comme souvent le sens que les langues araméennes attachent à la racine est aussi celui que lui ont donné les Assyrieus.

Quant la minuse, nous y voyons un protous indéfini «quivis, quivaque». Minusea semble 'Rerle le neutre impersonnel de monamus, le français «personne» quand il y a une négation, et les tablés de Sardinanpale l'expliquent par mammas; par exemple dans la phrase mutilée de Bioudoum (l. 21), 22/27 kgr « personne n'ousil, » où la négation se trouvait placée après: ensuite dans la locción nouvent répétée de Nabecholomoso:

> sa manama sarru mahriya la ibus. que ullos rez ante me non secerat.

Ainsi, minum est « quidvis,» et cette expression manque même dans les autres rédactions, car le sythique na que rususta sidomen « a malo, « et nous avons besoin de ce passage de l'interription de Nakch-i-Roustam, pour compléter celle d'Artazeraès Mnémon, découverte à Suse.

Le reste ne présente plus de difficulté, et nous pouvons passer à la fin de l'inseription :

> Aita adam Auramazdām żadiyāmiy aita maiy Auramazdā dadātur. Id ego Oromanem rogo, id mihi Oromane donet.

L'assyrien a :

Agii anaku ana Ahurmazda' itiris Ahurmazda' liddinnu. Id ego Oromsom rogo, Oromsos donet.

Nous avons déjà parlé plus baut des deux mots orçous lièris et un's hiddians. L'un est la 
"personne de l'iphteal de une, l'autre, le précatif de l'iphteal de nut. La racine une, parente de la racine aux plaire, vouloir, « veut dire, dans la forme dérivée, « demander, prier. »

La grande inscription finit feit mais au-dessous d'élle il » a une exhortation adressée aux

La grande inscription finit ici; mais au-dessous d'elle il y a une exhortation adressée aux hommes de suivre la religion de Zoroastre.

L'original perse est rédigé un peu autrement que les versions, par la raison même qu'il s'adressait aux adhérents du dualisme, et qu'il u'avait pas besoin d'être aussi explicite que la traduction assyrienne. L'original dit :

Mariyal hyd Astranazddha frandah hawataiy gaytä ned thadaya pathin työn rdytam nd Homo! illa Oromasis dortrina ista ibi manifestata, ne contenue (sem), vism rectum ne astranda nd cirara.

delinque, ne obstrue.

La traduction scythique est plus concise, elle peut être traduite ainsi :

Ruh irra appa Auramazdana tanun hubi anu vusnuka urmanti. VAR appa varturrakka anu vastainti anu anturtainti.

Homo, que Oromazis dectrina ne malam esse cogites : viam rectam ne delinquas, ne obstruas.

La version sémitique est tronquée, et il est impossible de la reconstituer en entier. Le commencement est clair, et confirme pleinement notre explication de gasté, donnée il y a quelques années:

> Avil sa Ahurmazdd yuta' ama tlika la imarrus... ili sa... Homo! quod Oromazes imperavit libi, non melum crist...

La fin semble être ainsi :

.... ana kablu tasuru.

Mais cela est très-peu sûr, à cause du mauyais état de l'inscription.

Nous sommes ainsi parvenu à expliquer la grande inscription, de sorte qu'il ne s'y présente maintenant presque aucune obscurité. En voici la transcription sémitique :

# INSCRIPTION SÉPULCRALE DE NAUCH-I-ROUSTAM.

ו אלה הולי רבש אותיקודה שפטר היורבר הנו. זו משיי קצוי אינוער שוקבים או כל יידוני פי סיפן ביי יידוני ביידוני ב

#### INSCRIPTIONS DÉTACHÉES DE NANCH-I-ROUSTAM.

Le grand monument taillé dans le roc, et destiné à renferenc les restes mortes de Darus lish d'Hystape, est orné d'un magnifique bas-relier représentant le vie nômet de se servit-trurs et des peuples soussis à sa domination. Nous devons à M. Tasker la connaissance d'un fait curieux : ce sont trois petites inscriptions trifingues, gravées au-dessas d'autant de figures et desinées à les faire connaîter. Sons a seurions croire que trois personnes seulement ainte dét jugles dignes d'un pareil honneur : Gobryas, Aspathines, et un Mayen de Labye. Au contraire, il semble probable que, conformément à l'auspe praiqué à Biomotion, cheanne des figures a été dénommée dans une inscription placée au-dessus d'elle. En casmen appresond de ce monument, nualbeureusement très-peu accessible, serait du plas haut intérêt pour l'estable peur de l'auspe de l'auspe de l'estable de l'auspe de l'estable de la freture de l'estable de l'estable de la frétue de la inscription autonéformes.

La première inscription, qui explique le portrait de Gobryas, est ainsi conçue :

Gaubrura Pdtisuraris Ddrayavahus khadyathiyahyd arçtibara.
Gobryos Patischorius Darii regss daryphorus.

En voici la traduction assyrienne:

La traduction scythique, qui, évidemment, contient le mot touranien ismarru, est encore très-obscure; heureusement les textes perse et babylonien se complètent mutuellement.

Nous voyons d'abord que le mot Phineuris, aussi como par les Grees sous le nom de l'harzezgopi, despuist une peuplade, problebement un tribu; ar il est précédé, en assyrie, du signe itéographique qui veut dire « homme. « Ce terme semble avoir été celui d'use conférie (garpary d'Hérodote), des Phargaphiess, nomme celle des Achémidiess. Nous remarquous que le habyloniem a changé les voyelles de ce nom en Philidurie; ce qui nous prouve, en outre, une fois de plus, que le var des Press avait une prononciation guturitati.

 exprimé par les deux mots *nasé de aósará* « portant la lance, » et l'allungement de la dernière voyelle désigne l'état emphatique, puisqu'il s'agit d'une certaine arme, de la lance, signe de la rovauté.

Ce Gobryas, fils de Mardonius, fut un des sept Pasargades qui tuèrent Gomatès le Mage; il fut père du célèbre Mardonius, le vaiueu de Platée.

La séconde inscription se trouve su-dessus d'Aspathinès, noble Pere et porteur du carquois royal. Hérodote (III, axx) le nomme parmi les sept conjurés, et cet la seule erreur que l'historien ait commisé dans ce récit; car Darius nomme à sa place Ardinanès, fils d'Ochas, qui nous est inconnu d'alleurs. Nous croyons que la faute n'est pas sit du fait d'Hérodote, mais qu'il a secopté un trenségment erronsé de quelque Peres qu'il avait consulté.

L'inscription perse est:

La traduction babylonienne est malheureusement fruste :

Malheureusement la traduction babylonienne est très-incomplète, et même le texte perse est mal copié, aussi préférerais-je, au lieu du mot dégagumed, qui n'a aucun sens, lire pégayand : la différence du iji d et du iji p ne consistant que dans les deux traits horizontaux. Alors je comparerais ce mot avec le persan iji, iji, iji, iji, iji a la même signification.

Quant à sundan, je ne le prends pas, avec le colonel Ravlinson, pour le génitif de isse effeche; ce serait issuada, car le sauscrit est Tg ishu e fleche; « en gree, iss. On écrirait, en perse, non pas îi E (îi, mais îi & (îi. Le mot y existait certainement, car le moderne s'úc. carquois: « est dérivé d'un ancien issuadas « lieu des flèches ».

Le mot vathrabara n'est pas encore expliqué.

La troisième inscription est :

En babylonien :

Il semble que la lettre , ou plutôt , a la valeur phonétique de mas; car, en scythique, elle exprime ce son.

Nous avons déjà émis l'opinion que cette nation était libyque, et que c'était celle qu'on trouve désignée dans Hérodote sous le nom des Maryes.

## CHAPITRE IV.

## INSCRIPTION D'ARTAXERNÉS MNÉMON A SUSE

Le dois la commissance de cette inscription à l'obligeance de M. William Kenneth Loftus, qui l'a découverte dans les ruines de Suse; il en esiste deux exemplaires, qui se complétent mutuellement. Elle est importante par les noms de personnes et de divinités qu'elle contient, pourtant très-difficile, parce que le texte perse n'est pas seulement excessivement fruste, mais qu'il précèsur des barbarismes évidents.

La partie mise eutre crochets a été restituée par moi d'après la version médo-scythique. Nous allons expliquer d'abord la traduction, qui est plus facile à comprendre que l'original.

class address of the field of the state of t

m. ps = ni. dr = tab = at = de. debe, adappe, adappe.

adates: plots parts are perce (f)

TO SET OF THE SET OF T

a a b bc annie APLOVEN perfect

Tables no protegral protegral no protegral n

La traduction scythique de cette inscription est complète; mais elle est si mal gravée, qu'elle n'est réellement presque d'aucun secours pour l'interprétation. Néanmoins, on peut restituer, guidé par ses renseignements, les parties du texte assyrien qui manquent, quoique la fin ne soit intelligible qu'à l'aide de la traduction sémitique.

Voici maintenant l'original perse, et je prends soin d'indiquer les solécismes au-dessous de la ligue. On remarquera que la désorganisation commence à s'emparer de la belle langue arienne. Cette inscription d'Artaxerès II, à Suse, n'est guère plus irréprochable, sous ce rapport, que celle que son fils Ochus a laissée à Persépolis.

Thátiya Artakhsathrá khsáyathiya vazarka khsáyathiya khsáyathiyanam khsáyathiya dahyundm

Dicit Artaserses res magnos, res regum, res provinciarum.

khedyathiya ahydyd buniyd. Ddrayarushyd khedyathiyahyd puthra , Ddrayarushyd Artakhathrishyd

Ddrayaruss

Ddrayaruss

Ddrayaruss

Ddrayarus

Testaria

Testaria

khadyathiyakya puthru. Artakhasthridhya Khaoydreahyd khadyathiyahyd puthru. Khaoydreahyd puthruhyd. thralayd Khaoydruhld puthrahyd Khaoydruhld rogis fili, Artakini kasini rogis fili, Darayacushyd khadyathiyahyd puthru Darayacushyd Vistdepahyd puthru Hakhdomanisiya.

Dārayavaus puthrahyd Dārayavaus puthrahyd Dārayavaus puthrahyd Darii regis ii Darii Hystopis tilii Aelssunenides.
Inom apadāna Dārayavus apanydkama akunas abiya.....

Idam danam niyakamaiy naus

Il n'est rien resté de la fin de l'inscription que les a et les u du mot akunavan; les noms Anahata pour Anahita, et Mithra, et la fin du mot apadand.

Ce mot est un des termes nouveaux que contient ce texte. Il est pecédéé, dans le textesseyrie, du signe - é/. ce ze none, pour indiquer qu'il y a ciu un not d'iranger nous avose va la núme chose dans l'inscription D de Xersté (voy. p. 167), pour le met régadélyu. Nous voyons que le not pre, dans la Ballé (Dan. v., 145), est un terme inde-germanique, anies que plusieurs autres qui s'y trouvent, et qu'il ne dérive pas du sémitique pre, mais d'un met 'peres, apadéas' - retraite, labermacle. Un natre mot curieux, et que les explique adopte sans le traduire, c'est sijuda, le send sijuda e grand-pre, v. et son dérivé apanighta, quatrième senchant; le troisième, Jaisel, pour d'ivre dif franighes.

Le texte assyrien ne présente pas de difficultés au commencement, mais les mots qui suivent Darius exigent une explication. Il y a : in durri ullu in pani « in ætate remota antea »

La collation du texte de Daniel avec le Targeus chaldaique de Hérémie, 2111. 10, où JERF med la mot hébreu "POED" talbernede reval e, pourrait espiègere le sens du

Le mot durn' est écrit Fell - I nais on sait que le premier signe a, eu dehors de la equement la valeur de dur; il change avec du ur dans le nom de Valuchodonosor. Le mot lui-même rappelle le mot hébreu vivi e jubilé, e et, par conséquence, e liberté de l'esclavage. Il y a aussi dur ela génération, qui rappelle l'hébreu viv, l'araméen vi.

tys alla est e doigné e en accodant; ainsi, dans les inocriptions assyriennes, ruby eş échanga avec ruge; eş jours éloigné, s. et la locution in paus, littéralement e dans la figure, re vent dire, comme l'hébreu 1924, devant, avant. « Cette locution se trouve dans la phrass se commune des rois nimivites: Mes pères qui marchaient au-devant de moi, « c'est-d-dire e qui viviaent avant moi, « et formalde ainsi: » 1928 pr.299 voir.

La phrose suivante est :

Artaksatóu abu abiya isatum us takkalsu.

Cette phrase peut être expliquée par le seythique :

Irtaksassa nuyakkamimar irra luraikka. Artavezis avi nei a latere in co instaurabatar (alixuid) (?).

Le mot E T T E peut être transcrit par igarun; car V a également la valeur de gar, et ray est un terme architectonique (conf. Inscr. de Londres, col. VII, s. f. et pausin). Tinterprête ce mot par «aubstructions. Mais la traduction proposée de cette phrase-ci n'est, nous l'avonons, riem moins que certaine. Le mot excherait-il le seus de « presque l' »

La donnée la plus importante que fournit cette inscription est sans doute le nom de la 

déesse Anaitis, en perse Anahata, en scythique Vahiddanad , en assyrien Anahiti. M. Norris

\* Le commencement que M. Norris n'a pas reconnu, et qu'il a lu :

Je suis maintenant porté à croire que le signe Arrill 44, du nom assyrien, est une faute pour Arrille de l'histus, ou à simple.

a déjà allégué le passage connu de Clément d'Alexandrie, qui parle de l'institution du eulte d'Anahid par Artaverèse Mnémon, dans les villes de Babylone, Suse, Echatane, Persépolis, Bactra, Danas et Sardes.

La partie qui manque a été restaurée d'après le texte médo-scythique; je crois que le sens est » je l'ai restaurée de nouveau.»

La fin est, d'après nutre restitution :

Anaku lispu[ru inni la pani mimma bisi u sa ibus la uma]hhisu la uhabbalus.

Cette restitution a sa raison d'être dans le texte médo-scythique ainsi conçu :

Hun nusgisni risuaka vartara rar. kutta akka huttara annu hiyadu annu giyadu katakka in. . Me protegat nulo omni sb et qum feei non..... non.......

Le mot unaphhia ne semble pas comporter d'autre restitution; le verbe yrce, en savyrien, seut dire s'infecter, et s'adapte predicienent bien avec le paid de 3m, qui, sic comme en hébreu, veut dire s'perdre, détruire. Le soffine est trouqué, comme quelquelois à la fin de l'incréption des laureaux de khorashod, et superes històrieus, et històrieus, et històrieus, comme par evemple, en araméer, on a également about et doub, et verbe doubt se montre aussi ailleurs, dans le mot històrie (revers des plaques de khorashod, et 3.8) « endomanagement, lézarde.

Nons voici done arrivé au point de pouvoir restituer le seus d'une inscription par l'assyrien seul.

## INSCRIPTION D'ARTAXERAÉS MNÉMON À SUSE.

יכה שהיכוססקא ילא הנו יקצה שכר סריי, כי נוססים קאו ליני קני בניה פל צורונים ביור רְוָזָים סראן לא שקטים ביונה מראב ארכוססקא איז או או שמצויקא עו היא המינושה מרא פלוא מדיון סיטר. רְיִנוֹיְם ניאר פלוא שמטים או של מעסים או מארשקא אבתיא ניסרוא ענת נוע אפרן אנבש - שנייסודא על אר לוא און מני - אירוקסקסא אפי אנוי ניקרא קויים מכלפי און עליי מציב ארי עימור אין ארכו לוא אפרן אנבש - שנייסודא אנהייסא ניסרא און אנכי לצור ליצו סקא כישא וישאכו

# CHAPITRE V.

# INSCRIPTION DE BISOUTOUN

L'inscription la plus importante de toutes les inscriptions trilingues est, saus contredit, celle de Bisoutoun. Elle nous serait d'un secours beaucoup plus graud, si elle nous était parveuue dans un état analogue à celui des autres textes du même genre; mais malheureu-

sement tout le côté gauche de ce texte est totalement détruit : de sorte que nous n'avous, de chaque ligne, que la secoude moité, et même, à la fin du monument, cette moité se réduit à quelques mois seulement.

Or c'est précisément dans cette partie perdue que se trouvent, d'ordinaire; les mots les plus importants, et ceux qui rendent les expressions les plus obscures du texte perse; et, si l'on en excepte les données précisues que nous en tirous sur les nous propres, les éclaires eissements grammaticaux et lexicologiques qu'élle nous fournit sout de moindre valeur que ceux qui se trouvent dans l'eusemide des autres documents.

Nous nous proposons de transcrire en caractères hébreux toute l'inscription, en la complétant autent que cela sera possible; mais nous devous nous borner à interpréter seulement les passages qui éclairent les points restés jusqu'îci sans explication.

Cette restriction sera d'autant plus nécessaire, que l'inscription coutient heaucoup de répétitions que nous pouvons nous dispenser d'interpréter, pour aborder enfin le véritable hut de nos investigations, les inscriptions babyloniennes!

Nous avons que \( \extstyle \) indique \* levre, » et \( \frac{1}{2} \) evair \* quant \( \frac{1}{2} \) \( \text{in} \) m, nous pourrion bid donner, il es via, la signification déographique de baut, » rin, à noine qu'on ne veuille le regarder comme complément phonétique. Nous penchions donc \( \frac{1}{2} \) proporties qu'on et complexe, la valeur de \( \frac{1}{2} \) y monde, « et cette identification nous paraisse il fontants plus pianus-tille, que, comme on le sait, la soumission au roi de Perse était symbolisée par une offrande frans et de terre.

Néannoius, cette dernière interprétation des trois lettres est erronée. Nous agrans mainternant que le signe & a aussi la valeur de rub, et le mot doit être lu appy robbée e seigenier. On trouve souvent, dans les inscriptions babyloniemes, ce terme placé immédiatement après le titre de roi, dans les textes de Nabuchodonour; on lit même ru-bo-a ar, et cette tendance à exprimer le n, difficilement rendu par l'écriture anarienne, a produit les variantes de rube au et de ru-bo-a ar.<sup>2</sup>.

On sait que sir Heari Rawlinson a publié le premier ce texte important, et qu'il a deuué une analyse du conmoncement de cette inscription. Nous reconnaissons à ce premier essait d'interprétation le mérite de la priorité, tout en regrettant de ne pas pouvoir partager, presque sur toux les points philologiques, les opinions du savenst anglais, qui, nous en sonnes sûr, en aura, depuis, modifié luimême un grand nombre. Nous citerous toujours les opinions que nous ensprunterons à nou prédéesseurs. MM. Rawlinson et de Sarley, dont le dernier seul a donné aussi une aualyse des inscriptions de Persépolis.

1 Company Études assyriesses, p. 184.

Dans la ligne 3, le perse hard paruriyata amdid ámahyd « depuis longtemps nous fûmes puissants « (littér. infinis) est rendu par une phrase mutilée, que M. Rawlinson a ainsi rendue:

unde a longo tempore principo

CIT CE ullu, pour lequel on lit également issu, d'après la loi phonétique qui change le s en L et qui fait subir à la voyelle le changement en u, est allié à la particule éthiopienne ust e dans :

La correction de ultar peut être juste; en ce cas, le mot provient de la même famille que ullu, dont nous avons parlé dans l'inscription de Suse.

Il est à regretter que nous n'ayons pas le mot correspondant à «nous;» car les lettres agani ne sont pas sdres. C'est le seul passage qui nous est appris quelle était la forme du pronom de la 1<sup>m</sup> personne au pluriel. Je lirais volontiers, avec un très-léger changement : Toma analy-ni, transcrit pag. Il chèreu uruge.

La traduction de la phrase :

haed paruviyata hyd dadkham taumd khsdyathiyd dha mde a longo tempore nostra stirps reges erant

Les mots «étaient rois» sont traduits par *éarrisums «* leurs rois » c'est-à-dire « des peuples » La phrase assyrienne est :

אלת עלתאו ורעון סרישן:

Littéralement :

unde a longo tempore nostra starps eurum reges.

L'idée de » huit de ma race ont été rois devant moi » est rendue ainsi :

VIII in lib zir'ya attiia in panntiia tarrutu itibeu. VIII ex stepe mes anle me imperum exercutrunt. Les mots »le cour, la face, » forment, en assyrien, une grande quantité de locutions prépositives. Nous avons, par exemple :

et parmi celles dérivées de pani figurent :

Quant au sens de la phrase, il faut revenir sur une idée que nous avons émise, et que des études listoriques nous permettent de modifier aujourd'hui. Nous maintenons encore notre opinion sur l'existence des deux branches de la maison d'Achémènes, ainsi disposées:

| Achemenės.<br>Teispės. |                        |
|------------------------|------------------------|
| Cambyse,<br>Cyrus,     | Ariaramnès<br>Arsamès. |
| Cambyse.               | Hystaspe.<br>Darius.   |

Mais nous devons dire que, des huit vois de la souche royale qui précédèrent Darius, trois seulement ont trouvé leur place dans ce tableau : Achéménés, Cyrus et Cambyse (II); le ci ciq autres rois sont inécessirement des ancêtres d'Achéménés, car ni Teispes, ni Cambys (I), ni Ararannés, ni Arsannés, ni Ilystaspe, n'ont pu porter le titre de roi, et, quant à Mystaspe, son fils Darius Hamben ne le lini donne pas.

Voiri, du reste, les raisons en faveur de cette opinion. Achémèns doit être le confenquerain de Phraorite, roi des Médes, qui le premier soumit les Peres; les dates sont it parfaitement coincidantes. Le chef que le roi du Nord soumit fat, selon nous, Achémènis luiumbre, et éet pour cela que les rois de Peres se glorifient du tire d'Achémènides comme d'un titre de légitimité politique. Cest avec Cyrus senlement que cesas cet intérin d'aurpation et que l'ancienne famille royale rentra dans se ortics. Achémènie fut pas le fondateur d'une dynastie, mais le dernier régmant auquel s'attachèment les anciens rois, prérisément de nême que les Sassaniées pérdendaient descendre du vaince d'Arbeles.

Ces cinq générations ou les règnes des cinq rois qui précèdent Achéménès tombeut entrela destruction du grand empire assyrien et la conquête des Mèdes, é'est-à-dire entre 788 et 65e avant J. C. Il s'ensuit de là qu'il a dû exister un premier royaume perse, qui trouve sa place entre la chute de Sardanapale IV et la soumission de la Perse au Mède Phraortès.

Voici donc le véritable sens de la phrase :

«Nous nous appelons des Achéménides parce que nous descendons d'Achéménies; mais longtemps auparavant nous avons été incomparables, longtemps auparavant nous avons été rois. Huit ont été rois; j'en suis le neuvième. Nous avons été rois en deux séries.»

Le mot duvidéaranan se prête même mieux à ce sens qu'à celui que nous lui avions donné d'abord, e en deux branches; « malheureusement, l'équivalent babylonien manque.

A la ligne 5, l'idée « je devins leur roi » est rendue par sarrusunu attur.

Le verbe من exprime à Bisoutoun le perse du «être, devenir. » En hêbreu, la même racine veut dire «aller. » Cette transition d'une notion à l'autre est analogue à celle qui lie le perse «ijus «aller» an perse.

Cette phrase précède immédiatement la nomenclature des provinces de l'empire perse, da laquelle il n'y a absolument rien à remarquer, si ce n'est le nom indo-germanique qui se trouve en assyrien pour rendre le Gandéra du texte perse.

Ce mot est écrit Pursparonissans, et est abrement le nom identique à Purspaniss et à Paropanisse : et appliqué par la termination de nièmes. Le transcription du colonel Ravinson porte Purspanisses est expliqué par la termination de nièmes. Le transcription du colonel Ravinson porte Pursparonismes; mais juvoue que  $\sum_{i=1}^{n}t$  après  $m_i$  adans un non proper, que alque chose de très-incelle,  $c_i$ , tapieurl in i > pa de-temple d'historis dans les quatre-tingd-lit nous propers des inscriptions trilingues, je ne doute par un seul instant que la lette  $\sum_{i=1}^{n}n$  soit une erreur de equite, pour  $\sum_{i=1}^{n}n$ , de sorte que le non de la Gandarie est Pursparanisionse. Le Nisanna supérieur, et peut-être le Purspanisse des Greces, a sa raison d'être dans un superinté, Purspanissionse, le Nisanna parçème.

Mais cette dernière opinion n'est qu'une hypothèse: le point important, c'est qu'une traduction sémitique d'un texte arien nous donne la véritable forme antique de la patrie des Arvas.

Ligue 7, nous avons la traduction du perse :

imd dahyden tyd mand patiydisa he terre (snat) que mibi o'ibant (i. e. crant)

En assyrien:

haganitar matit sa anaku isiimma' inni bar terre que mihi obedichant.

Le mot inimas est très-difficile à expliquer grammaticalement : ce qui se donne presque de soi-même, cel as dérivation de  $\infty$  e écouter, oblèr: mais alors on devrit s'attendre à l'ire insus, car le parti inimas ne peut pas régulièrement avoir le seus d'oblér, mais de gouverner. Sous le point de von linguistique, il sentit plus consémes à la grammair de le prendre pour un shaphel de  $\infty$ 0, et je n'y décide surtout à cause du  $\infty$ 1, qui n'est pas le C1 et ordinaire, mais qui niduge un arrêt entre le deux veylelle.

La transcription de ee verbe serait alors ישנקטאני «elles m'appartenaient.» Plus loin, le perse

est traduit par les mots :

Quelque sàre que soit ici la signification du mot, la prononciation de ce groupe nous échappe encore; mais il faut espérer que nous finirons par la découvrir.

Quant à itturun, c'est le pluriel masculin mis au lieu du féminin; on substitue les habitants à la contrée.

Ligne 8, le mot celui-ci est rendu en assyrien par sasu, et s'emploie également au masculin et au féminin.

Le perse afitar imd dahydra « au milieu de ces provinces » est traduit par une locution exclusivement assyrienne : in bibil matat haganit.

Le mot bibli s'écrit — [1], et la valeur du dernier signe a échappé à sir Henry Raslimon, ce qui, du reste, est bien pardonnable. Il est identique à l'assyrien : [2], et le cert échapteur la forme arbaique de Balylone. Non ne consainosa, il et vria, aurun équivalent sémitique de ce mot 123; mais nous pouvons le comparer à 332 » meller, de sorte qu'il rappellerait les formes araméennes en 35c, avec la signification de »mèler à » Or bibli servid donc é dans la multitude, parmi ;

On pourrait aussi rapprocher bibil du chaldaïque bal, l'arabe Jl. esouei, cœur, e et, dans quelques inscriptions de Sargon, ce mot semble avoir pareille signification: par exemple, dans une phrase souvent répétée.

## - עלנו נגוא אן ככל לכן ער אעכש - חצר־סרגן אוכר נכאתסו

Le pluriel de ce mot semble être le mot biblat; il est employé dans l'acception conerête, d'où est dérivée sa valeur prépositionnelle.

Darius continue de parler des principes de son gouvernement, et sa manière d'agir enverse les bons et les anavais. Le mot bos, qui est en perse agost (le grec siyafbir) terme très-obseur, est rendu par le mot pidsulu 1756, forme en 1757 bien souvent employée, et indiquant un nom d'agent et d'action. A la vérité, il ressemble à l'infinité de l'iphteal. Nous avons ainsi rèce «adorateur» et adoration, » chey «chomisateur, » et d'autres.

Le moi pidsud vient de spe «avoir soin, administrer;» il veut done dire «soigneux» ou -celui qu'on peut facilement admistrer. « L'arbitraire qui règne dans l'associatiun d'une idée à une autre, surtout chez les peuples sémitiques, ne permet pas toujours de la soisir

-6

avec sûreté. La dernière lettre de ce mot, d'après M. Rawlinson  $\sqsubseteq$ , et qu'il abandonne comme mutilée, est sûrement un  $\sqsubseteq$  du.

La ligne 9 contient la phrase difficile en perse :

imd dahydra tyand mand ddtd apariydya ille terræ men lege tenebantur.

Le mot aparighy (et non pas aprighys, forme impossible dans les langues iraniemes, où il diredrai diprighy el et rès-difficile; est probablement un verbe dénominatif de pari. Le sens est clair, et, ce qui est singulier, le texte explitique traduit comme s'il y avait afrighys «elle fitt aimée. » Pourrisi-on supposer une faste du lapicié dans ce passage? Jaine mient attriburc cette coincidence à une circonstance fortuite, car la version scythique porte : «Ma loi fort respocéée dans ces pax».

Le babylonien a

dinătav attua în bibil matăt haganitav usaigu

Gest, au contraire, la première personne du shaphel de mu, aux eltre grand. Le liphil on hébreu, comme le shaphel en assyrien, veut dire e faire grand, faire respecter. » le n'ai pas besoin de rappeler au lecteur le mot chaldsique extr -auguste « els esista supripres» «que votre salut soit amplifié. » L'assyrien uyen signifie simplement: « l'ai fait respecter, et et la traduction de la phrase est : 21 fait fair respecte mes lois danne ces pays. »

Nous avous, dans l'inscription de Bisoutoun, ce même verbe dans une phrase analogue (ligné 104):

in dinātav ašiggu secundum leges imperavi. זו רגתא אסנה

Le mot chaldaique pp « gouverneur » vient de la même racine.

Il n'y a rien à remarquer sur le paragraphe suivant, si ce n'est la traduction de la fin, kheathram ddraydmiy -je tiens la royauté, - et qui est fruste. Anaku. . . . nusu.

L'unique lettre qui manque ne peut être qu'un ak, de sorte que nous aurions, pour dérayémiy, la traduction akmun 223%, du verbe 222, bien fréquent dans les inscriptions de

Ninive. Le verbe, d'abord, veut dire «agréger, réunir, arranger, » d'où le mot pezz, que ir traduis par «ordre, loi.» On lit souvent la phrase à Khorsabad:

# סקת לא פנר מרשן לא כנשת אשכנש -

des terres sans honheur, des déserts sans ordre, je les ai fait administrer (réunir is unes provinces) (f)

Nous avons déjà parlé de aganna -iei- (ligue 12), expliqué par M. de Sanley, et que nous avons rencontré dans l'inscription de Nervès. La traduction du perse homentait homaquia e de la même mère, du même père, « set d'an grand intérêt. Eue langue sémitique ne pouvoit pas exprimer le mot composé; elle en fit une phrase ainsi concue :

Le féminin de - | II., que nous avons déjà expliqué plus haut, est représenté par le signe El Al, que nous savons, par un syllabaire (k. 46), être prononcé row. Quant au signe - mère, qui semble également signifier « s'apitoyer, miséricorde » (comparez l'héliveu en.); il est éérit phonétiquement umau; c'est donc le mot commun à toutes les laugues sémitiques.

Nous n'avons pas eru devoir nous arrêter au sujet du monogramme qui rend le mot

\*frère = ₹4, interprété par | ₹ ► √4, a-bu et déjà expliqué.

La ligne 13 contient plusieurs phrases renfermant des mots nouveaux.

répond an perse guida Kandariya Bardiyan antie. Le mot stuer est rendu par idule, du verbe yn stuer, "MM Bastimos de de Sudey ont assimilé le not assigne à la racine yra eferaser, broyer. - le ne puis par m'associre à leur opinion, parce que le verbe étuer est toujours écrit avec des agues impliquant l'élément du 2, tandis que le verbe dédé, qui se trouve égolement en asyrien avec la même signification de broyer, a constamment conservi le p. Mais il y a des racines sémifiques, yra, 737, sez et yra, qui expriment une idée hien analogue à py a, lest vira, ima journant plus rapprochée de la notion de étuer.

Cette ratine yn stuers as trouve d'abord en Lel, avec le redoublement du de ta sans ce phénomène qui se voit également dans la conjugation des verbes de re genre. On n'a pas encore expliqué la raison de ce renforcement de la consonne: mais nous peavutus peut-être ne trouver la raison dans une partienlarité distinguent les racines concures, non commençant par une ébratale.

Dans presque tous les verbes, on forme l'aoriste par un l'intercalé : ainsi de seu vient sepri de up, apris mais on ne lit jamais ibbar ou ildam. Le redonhlement de la première consonne radicale n'est donc pas comparable à ce qu'on observe en hébrou, et ap. et ar-sont mis pour pres et vep. Ge mot n'est pas à considérer comme un *riphal*, comme le veut M. Bawlinson; dans ce cas, on devrait rencontrer cette voix dans des verbes autres que les racines 17, ce qui n'est pas.

Le perse continue :

kdrahyd azdd abava tya Bardiya avazate populo ignorania erst quod Smerdis occisus esset

Ge que le babylonien rend par:

ana ukum uł migidi sa Barziya diki populo noa notitia quod Smerdis occisus

Le mot rendant le perse audé est mutilé; mais nous pouvons restituer les signes

Nous nous sommes déjà expliqué sur le mot migrid, lors de notre explication de l'inscription de Nakch-i-Roustam.

Le mot γγ diki est un participe de γγ avec une signification passive, comparable aux participes γγρ, المنافقة γγρ, λουι νογοποι encore par cettle forme que la racine n'est pas γγρ, mais bien γγ. Comme γγ, nous avons γν et γρ allégués par sir Henry: deux autres termes, γνο et τνγ, n'appartiennent pas à cette catégorie.

Nous avons déjà expliqué plus haut la phrase de la ligne 14.

upki yukum libbi bisi ittazzil postra populus in malom cocidit.

E[A] [D] to se lit if the oil, et l'on doit, per conséquent, écarter les autres explications, de la justeuse desquelles leurs auteurs semblent douter eux-mêmes; c'est tout simplement l'iphtaul de bus descendre. Le mot via bis exprime le perse arika La ligne 14 continue:

> upki parsatav in matāt lumadu imidu postes mendacis in provinciis multum supebantur.

Le mot parati, qui traduit le perse drauge mensonge, » vient d'une racine parar yre, qui veut dire e mentir e na sayrine. Clet signification in appartent pas an anher nafiel dans les autres langues sémitiques, et nous trouvons là un exemple de l'insuffisance que présente souverait la comparaison des mêmes mote dans les divers idones sémitiques. Du reste, nouverantenne un grand nombre de formes de ce verbe dans l'inscription de Bisontoni; ce sour jursus, v.p., 3° pers. du hali juursus, uparasi, uparasus, v.p., 3° pers. du pail; upataris, v.p., 3° pers. du pataris, v.p., 3° pers. d

Le perse rariya abara « devint nombreux» est rendu par lu madu imidu πας πας ), de la racine πας, que nous comaissons déjà. Le pluriel du féminin est accompagné du singulier au masculin; c'est une règle qui n'a rien d'étonnant dans le laugues sémitiques.

Pour dire encore un mot du sens de la phrase, il faut remarquer que le mot »messongir, "la chose la plus honteuse chez les Perses (Hér. 1, cxxxx), n'implique pas seulement fa tra-hison, comme nous l'avonc cru, mais l'adoption d'un autre culte; et c'est peut-être ainsi qu'Hérodote a mal compris les Perses, qui donnaient à leur mot draugen un sens plus étendu que les Hellènes à decides.

La ligue 15 commence par le mot sibā, dont nous avons déjà parlé; il a la signification de «s'insurger, » et rend le perse udapatati.

Fai déjà fait connaître que ★ tim exprime « montagne, » que ► ★ vent dire « nom ; » il reste à noter une locution ultu libbi « de là , » qui rend le perse hard avadasa.

Les dates sont exprimées, en bobylonien, plus simplement qu'en perse; ou met d'abord E]

• jour, » puis le nombre, suivi de de ce qui indique le nombre ordinal et le mois. Dans notre
cas, c'est le douzième mois, seri d', qui correspond au perse l'igakhae. Nous avons déjà dit
que la pronouciation du signe card est araé me, l'hébreu n'y.

La répétition du perse «ce fut alors qu'il se révolta» est omise, et la traduction continue simplement par ETT su ana, et puis la lacune survient.

Dans la ligne 16 nous avons la phrase:

upki ukum gabbi lapani Kambuziya ittikrû postea populus omnis a Cambyse defecerunt (eic).

Il ne reste plus à expliquer que le mot intérn; il veut dire -être rebelle » 222, et correspond à l'arabe , Δ « méconnaître, - de l'hébreu -22 « connaître ». Ce mot se rencontre souvent dans les inscriptions asyriennes. La forme intérn 222 et le pluriel de la 3 personne de l'iphteal; le pluriel n'exige pas de justification. Le singulier correspondant est italier tare. D'autres formes sont :

kal. . . יקקן nakiri, participe «les ennemis.»
מקרי nitrut, participe «les ennemis.»

יזבי tokkir, 3' pers. fétu. sing. de l'aoriste. פרקא ikhira, 3' pers. fém. pluz. de l'aoriste.

Pail. . . . . 7227 modder, 3' pers. masc. sing: lphtaal. . . 7227 unobbir, 3' pers. mosc. sing.

Les mots perses qui suivent,

abiy aram aniyara ad com tensire

sont traduits par

ana thisu ittalkii.

Les prépositions ana afi et ina ne se lient pas directement avec les suffixes; on ne dit pas anans, adim ou inaus, mais on place la désinence après avoir ajouté ils, dont ces particules réclament, pour ainsi dire, les secours. Quelquefois ana ils, ana ils, é emploient directement comme ces particules seules. Le suis indécis s'il faut transcrire '27 ou '78.

Nous avons déjà indiqué la lecture de A T T T E A T C T , etc., et qui n'est pas itriku', mais ittalku', c'est le pluriel de ittalak, de l'iphtaai de 755.

Le dernier mot de la phrase e il saisit l'empire e est imabut care, l'iphtaal de care et le redoublement du r a déjà fonrai le sujet d'une explication.

Le seus que nous avons douné à la plurase perse paçura Kaŭbuciya urdunariyus amariyasi ensuite Cambyse mourut, en se blessant lui-même, « a été confirmé par la traduction assyrienne (ligne 17):

> upki kambuziya mitu tura mannisu miti postes Cambysi mors venit de semet ipso mortuus.

Le mot trur fait des difficultés; je suppose que c'est entore une forme isolée du parfait de va qui i set conservée dans quelques phrases : à moins qu'il ne faill simplement supposer l'oubli de la sylishe it, et lier time. Mansian 1275 vient de la préposition p; qui ne se trouve qu'avec le suffixe, et que nous ne rencentrons pas employée seule. Alors la même iside de. a, a des a, est exprime par sulte, qui ne se lie pas non plus au suffixe cologras tataché à mas,

La particule mis a spécialement la valeur de l'instrumental1.

La racine 2000 e mourir e n'a pas besoin de commentaire. La traduction de la phrase : « Cet empire appartient, depuis des temps éloignés, à notre

Il se pourrait que la lettre » E J la cât aussi la valeur de acis, et nous ne serious pas aussi embarransé par tiques, indique justeinent le contraire de min race, - est exprimée par les lettres assyriennes, peu certaines, selon M. Rawlinson, dans la première ligne, et d'après notre correction nécessaire :

Ligne 18:

On le yoit, la traduction babylonienne est un peu plus développée que l'original; mais rien ne doit nous surprendre, car e rare, « dans ce cas spérial, ne se rapporte pas seulement aux générations ascendantes, mais aussi aux descridantes.

Les éléments qui, réunis, ont la valeur bi — ( peuvent s'échanger facilement avec le monogramme exprimant éloigné, — : ainsi nous trouvois, dans l'inscription de Sardanapale V (voy. Layard, plz. LXXXV, ligne 16, et pl. LXXXVI, ligne 48), les lettres

changées en

Nous avons déjà nous-même parlé de ce mot rubuit, adoucissement de la forme véritable

Si le ( à la fin d'attunu est exact, et nous ne voyons aucune raison pour en douter, il ne peut pas se lier avec ce terme, mais il exprime la conjonction etc.

Le pronom si est le féminin, identique avec le sen de l'hébreu, qui s'emploie également dans ce sens à la fin de la phrase; nous avons déjà vu les pronoms suas et si employée dans ce sens, et nous verrons encore le féminin sina, ligne soo. Anaku et anafni (†) sont également mis nour le verbe substantif.

L'assyrien a constamment, pour «Gomatès le Mage.

Gumatar agasu Magusu Gomates ille qui Magus.

La ligne 18 finit par

upki Gumitar agasii Magusu sarrista ana... postes Gomstes ille qui Nagus imperium...

La figne 19 commençait ainsi:

Kambuziya ikkim . Cambysi abstulit. Nous aurons encore plus tard ana construit avec les verbes « déroher, » etc.

Dans la même ligne 19, nous trouvons la fin de la traduction des mots perses : ayaçtá un'tipaiyam akutá ril agit selon son bon plaisir."

Malheureusement on n'y lit que:

peut-être

Cette restitution donne le sens voulu et n'est pas forcée. Le mot mi paines vient de ver « conseiller. »

La fin de la ligne ne fournit que les deux mots manua guinu de la phrase : -Il n'y avait personne. - Le mot guine a déjà été comparé avec l'hébreu pe par sir llemy Rawlinson. Il est à regretter que nous n'ayons pas en entier ce membre de phrase, intéressant au point de vue de la syntaxe.

Le verbe «prendre» est rendu par ikkimu, d'une racine mp; ou mm;, ce qu'on ne saurait distinguer dans ce cas spécial. Je me décide pourfant pour mp;, parce que ce verbe, en hébreu et en arabe, implique l'idée de «venger,» et que cette idée a, surtont dans le seus sémitique, l'idée de revendication du sang versé.

La phrase est : [sa ana] Gumatae agasú Magusu śarrūta ikkim «qui revendiquerait l'empire de Gomatès le Mage.»

La phrase perse

kárasim kacd darsata atarça populus eum ob savitiam timebat

correspond à celle du texte assyrien

ukum madu lapanisu ibtanis populus multum sh eo abborrebst.

Le dernier mot seul est nouveau. Nous rendons \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \f

Dans la ligne 21, nous avons toute la phrase où l'on cite les propres paroles de Gomatès :

... káram ardianiyd, Mátyamám khenárdsítiy hya adam naiy Bardiya ámiy hya Kurnus puthra; populum occidisset. Ne me cogooscant quod ego nou Smerdis sum qui Cyri filius. Le texte assyrien porte:

La lettre qui manque entre a et ma ne saurait être que proprie na, et le mot «afin que» est très-rationnellement n'ou n'ou n'ou n'ou.

Nous avons déjà expliqué le terme unadéanu uzor, 3º personne du paël, quand nous avons pris en considération la traduction ausyrienne de l'inscription de Nakchi-floustam, où le mot hâmédahais est traduit par nyeque pour nyeque; c'est encore, comme nous l'avons déjà dit, une racine spécialement ausyrienne, au moins dans cette signification!

Kasciy naiy adrasnaus

est traduit par

manma ul isallim.

haline ale pael de auleu » perficere; » le nême mot s'emploie au paêl avec este signification. Il faut remarquer que les Sémites nont pas d'expression indiquant spécialement l'idée de -oser; » toutes leurs locutions n'en donnent qu'une notion approchée, bien que disinter. Ainsi le perse adranause est ici exprimé par iudiline, 2/19; » perferéet, » précisément comme l'allemand a la locution inter Iller s'énegre, «u Sande bringes, pour rugen.

Il est dommage que la ligne 2 s finisse avec les mots ma in  $H_i$ , de sorte que nous ne pouvous partenuer le commencement de la ligne 2 2, dont la partie conservée est malheurensement remplie de phrases souvent répétées.

Dans la phrase que nous reverrous encore, et qui rend le perse

utd tyaisaiy fratand martiyd anusiyd dhantd

je voudrais transcrire l'idéogramme 🌣 📴 T🛶 par ramani, à cause de la ligne 42, où mathista e le plus grand - est rendu par rabu in ramanisus e le grand paruii leurs chefs. -

Le mot reman lui-même vient de la racine si connue pro, et se transcrira pro; on le lit souvent dans les inscriptions de Ninive, dans cette même acception.

Si l'on vent décomposer le groupe, alors signifie -homme, signifie -homme, efils - et -chef; - le complex indique - les hommes qui sont les fils des chefs, les nobles. - On peut rapprocher ces formes combinées des mots orientaux modernes, tels que sablé, etc.

¹ Gette racine se retrouve vraisemblablement dans le lydien βάσανος «pierre de touche,» dont la véritable forme était selon nous 100.

La transcription du nom de la ville de Sikthachotis, où Gomatès le Mage fut tué, est probablement :

La ligne 25 contient la traduction du perse :

yatha parurammariy avatha adam akunaram sicut aute me quidquid ita ego feci.

Les tosis mots qu'all paruvoinnerig autals out rendus par ziz, ce qui veut dire ed e nouveux. Le colona l'Austinon II addi comparé (sans en domen l'étynologie exzete) avec le mot assyrien mézit, et nous pourrious alléquer le verbe zizze et zizze; pourtant nous ne connaissons aucure excine sémitique que lon puisse produire isi, aut ar qui a également, en assyrien, une signification analogue, celle de renforcer. Néanmoins les idées de restauration et de fortification sont bien rapprochées.

Dans la ligne 26, nous trouvous la traduction des mots :

dyadand tyd Gaumdta hya Magus viyaka templa que Gonstes Magus erueral (vel professerat).

Le babylonien s

biti sa ilui sa Gumătav agasu Magusu ibbulu domus deorum quas Gomates qui Magus erverat.

Nous voyons que la première interprétation de dyadand, par «temples,» était parfaitement exacte, car la traduction assyrienne le rend par «maisons des dieux.»

I'm mot nouveau et intéressant, c'ent l'équivalent du perse ripula, de c'dan « détruire, couverse, profiner. » le crois que telle est également la signification du babylonien addivis, 28, de 221 sprediarer. En fichreu, nous avons également rêuz ceadavre, » rêuz et nêzz verquited, « 52 cimple». Sir Henry Radiuson a défig rapproché la foction employé si fréquemment par les rois assyriens, quand ils parlent de la destruction des villes : "24 8 228 verge van 18, que in radius". Les inpublicas de la sir profinder, ministe, brifdée dans les flammes.

Nous croyons que le perse niyapdrayam » je restaurai » se rapporte à la consécration nouvelle de ces monuments.

Le commencement de la ligne 26 contenait des éclaircissements très-précieux sur plusieurs mots perses que nous ne pouvons pas expliquer<sup>2</sup>, malgré leur parfait état de conservation. Il ségit surtout des rites religieux que Gonatès le Mage avait interdits aux Perses.

<sup>&#</sup>x27; Le most τρε semble venir de του «ruiner, réduire en tas de pierres,» d'où, selon nous, est venu le chaldaique τρι «tas de pierres,»— ' Voyes la traduction, p. 96 h.

La traduction porte:

sa Gunătar agasă Magusu iki[mus]sunut quos Gomates Magus abstaterst (sos).

Le verbe kinamanust, car c'est ainsi qu'il doit être restitué, répond au pecce anius, et déjà en le colonel Basilinon a noté l'anomaine que présente le la présence du & simple au lieu du à double. Mais de semblables irrégularités ne sont pas auer rarer dans ces inscriptions pour qu'elles puissent nous arrêter. Le fait que le même verbe adirés et remolt page le habylonier kikin, et qu'on trouve inadèties et susuablis provenant de la même racine, ne nous permet pas de doute une la vértiable forme de cette racine.

Reprenons le texte :

Adam káram gdihavá avágsáyam Párpamed Mádamed utd aniyá dahyáva yathá Ego populum in integram restitui Pensiangus Medisanque et sliss provincias

> paruvañmaciy avathd. periode ec ante me ita.

Cette dernière partie semble se lier avec ce qui précède, et non avec les mots qui suivent, et qui sont probablement indépendants :

Adam tya pardbartam patiyibaram. Ego quod erat abistum retuli.

Cela devient évident par les mots assyriens de la ligne 26 :

Anaku ukum in asrisu ultakan ziz Paréu Madai. Ego populum in loco vero collocavi iterum Pensiam Mediam.

Ziz traduit les mots «perinde se luerat antea, » et les mots suivants, dont la traduction manque, donnent à eux seuls un sens bien suffisant.

Du reste, rien n'est difficile dans ce passage.

La fin de la ligne 27 donne la traduction du perse :

Adam hamatakhniy ydda vitham tyani dindkham gdthavd axdetdyam yathd paruxanimaniy avathd. Ego molitus sum donee donoum nostrans in integrum restituissem perinde ec entes.

Celle-ci est ainsi conçue :

Anaku uptikid adi ili sa bit attunu in asrisu [ultakan ziz].

Ego molitus sum donec donum nostram in loco collocassem donuc.

Le mot hamatakhaiy est rendu par ¬prese, iphtaal de ¬pe, molire «avoir soin,» et nous avons déjà lu la même forme, employée dans un sens ausloque de confier aux soins de quelqu'un, « dans l'inscription de Nakchi-Roustam. Eurire = up et 💸 a, il y a les traces

de \_\_\_\_\_ nai; mais sir Henry Rawlinson a reconnu que ce caractère n'était que l'effet d'une erreur du lapicide, aussitôt reconnue et effacée par lui-même.

La fin de la ligne 28 contient la version de

Adam hamatakhriy vanond Auramazddhd yathd Gaundta hya Magua vilham tyam dradkham naiy Ego molitus sum ex suctorlate Oronasis perinde se Gomates Magua domam sosteum non perifikaru,

Elle est ainsi conçue :

Libbu sa Gumatar agami Magusu bit attenu la issu. Periode se Gomatos ille qui Magus domum nostrau non abstalisse

En voici la traduction française : « Comme si Gomatès le Mage n'avait pas supplanté notre

Le mot sudd veat dire - comme si, - ainsi que son représentant sémitique, que nous connaissons déjà par le texte de Nakch-i-Roustant. Le sens de la phrase est, malgré les observations contradictoires du savant anglais, tel que nous l'avions doune dans nou Inscriptions des Adriméntides, page 81. La traduction que M. Rawlinson maintieut, «afia que Gomatès ne supplantal se notre maison, » les révellement pas fondée, car Gomatés était mort.

Le verbe issu, ver, de nez -enlever, - traduit le perse parâbara. Le même mot yathá indique également -après que, - dans la phrase traduite ligne 29:

> Yathd adam Gaumdtam tyam Magum ardianam. Quum ego Gomatem Magum occidisons.

Elle se lit :

Alla sa anaku aduk ana Grenáter agani Maguen. Postquam ego occiderum Gomatem illum qui Mague.

Le mot nouveau allasa semble se rapprocher de la racine פלח, et je le transcris pour cela י בילאש.

La ligne 30 ne présente pas de difficulté. Le nom des Susiens est rendu par 🚫 🔁 J+--, l'idéogramme du pays d'Élam avec le pluriel, ce qui est surprenant; il y faudrait

El LE III II I---.

La ligne 31 contient le nom de Nidinadol. Ilis d'Ainira. Nous avons déjà expliqué le nom du révolté habylonien comme provenant de expr.; edos, - de sorte qu'il agailée e don de Bel.-Le nom de son père est, en habylonien, Asiri, et, chose singulière, ce nom est transerit en perse Ainira et se promeçait en scythique Ainanira. Il faut done admettre que ¶ a eu, comme en scythique, un son se rapprochant de «i ou de ». Geci devient évident par le composé 🏋 [7, qui se prouonce ai et ye; peut-être même ce nom propre commence-t-il par la diphthongue, et l'omission d'un [7] n'est-fle que le résultat d'une erreur.

Il faut remarquer ici que le titre que se donnent les rois les plus antiques de la dynastie antérieure au xxi siècle s'écrit e rui d'Anir. » Ce mot est certainement phonétique. Aurait-il laissé quelque trace dans ce nom d'Asir? Le n'ose affiguer ce fait.

La suite contient la version des mots

kdram avalhd aduružiya.

populum ita rebellem fecit.

ana ukum iparras umma,

populum mentiri fecit. ita.

Nous avons déjà expliqué iparras, yve, parl de yve, ayant la signification de «induire en erreur par un mensonge, rendre rebelle.»

Le mot umma «ainsi,» comparable au grec δτι, n'a rien à faire avec kima, κτρ «comme.» La ligne 32 porte:

> [ukum ana ili su] ittilak. Babilu ittikir sarrutu Babilu issabat. populus ad eum transiit. Babyloa rebellis fuit, imperium Bebylonis rapait (Nidintakel).

Ligne 33:

upki anaku ana Babilu allak ra ana ili... postes ego Babylonem ivi sd....

La lettre ET après les verbes n'a d'autre signification que celle d'indiquer la fin des phrases.

La ligne 34 contient la traduction de la pbrase perse :

Kdra hya Nadintabairahyd Tigrdun addraya aradd aistatd utd abis ndviyd dha. Ecercitus Nidintabelis Tigridem tenebat: illic stabat et apud eum rates erant.

La version babylonienne se sépare notablement de l'original :

Ukum sa Nidintabeli in ili dikhi usuzzu aba kullu Diglat maki.

Exercitus Nidintabelis in rates sakiit; congregatim tenebant Tigridem omnino.

Le mot sérigid « vaisseau » est trauscrit par délif, et écst aims inge j'aimerais à le compléter. Le mot aramém a payveut dire « palmier, » naisi il aègit ici de l'emploi de ces arbres pour contruire les radeaux. Telle est encore l'habitude aujourd'hui dans ees pays. Du reste, j'e crois que le mot sérigid ne s'applique pas tant à de grands navires, dont quiconque a vue le pays recomaltra l'emploi muitle en ces lieux, qu'à des moyens de transport plus restruints. Cela nous explôque pourquoi nous n'avons pas aéue rassires « dans le texte de l'original, « e que la traduction savyriemen n'aurit pas manqué de rondre par embay», esqe » navire altrait. Le mot my manza est le shaphel du verbe ma «sauter.» Le mot aba est écrit par des monogrammes, et se trouve expliqué dans un syllabaire où nous lisons :

Nous voyons que A. BA a la valeur de roop you milue kissati « complexus legionum; » il signifie alors « toute l'armée, » ce qui donne un sens très-plausible.

Mali est obscur; cela saurait difficilement être l'hébreu κ'π, comme le veut M. Rawlinson; le groupe pourrait représenter un monogramme avec le complément phonétique.

Le nom du Tigre est exprimé par une suite de monogrammes :

Les deux premiers signes indiquent els fleuve, else trois autres rendent une autre idée, d, ainsi constituée que efleuve de «7 doise nécessarement tre le Tigne. El set varia que les deux dermitres lettres donnent tiggen, mais »— rend la chose très-difficile; car, quand némie on voudrait lui prêcte la valeur de sids, pronoucer flingues, et le rapropoche de l'flebère 7770, on pourrait faire observer que ce n'est pas le nom assyrien du fleuve. Nous rencontrous celui-ci dans la ligne nivinate, où àl est écrit.

Le sens de la traduction babylonienne est donc : « L'armée de Nidintabel s'était rendue sur des radeaux; tout leur contingent couvrait le Tigre. »

La ligne 35, dont la première partie nous aurait beaucoup appris, si elle nous était parvenue, est malheureusement mutifie. Quoique l'original perse soit fruste, la traduction médo-scythique, qui l'est pareillement, jette pourtant encore assez de lumière sur l'ensemble de la phrase; et nous devons la laisser d'autant moins en deliors de notre explication.

On sait que le nom pesse du fleuve Tigrel veut dire «flèche.»

que ce passage confirme d'une manière éclatante l'identité des deux écritures scythique et assyrienne.

Le perse présente :

Páçava adam káram ma[ra]káved avákanam.

Tunc ego exercitum in partes dispertivi.

C'est ainsi, je crois, qu'il faut compléter et interpréter cette phrase. Le texte poursuit :

aniyam dasabdrim akunaram aniyahyd appd anaydwa.

slterum cumelis gestatum feci, alteri equos suppeditori.

Le sens de dandérim resterait obscur saus la traduction scythique de ce même passage, que je restitue ainsi<sup>1</sup>:

Vasni u tazsumak vaskam[mas(?) va...]nuka appa (BESTIA) A AB BA M² ra apin Tune ego exercitum in paetes dispertiri sheram in canelis

ir battu[ba ap]pa (BESTIA) KUR RA M ir biblubba.

esm collocans, alteri equos suppoditan car les groupes scythiques

三日二十一年1

correspondent aux groupes babyloniens

中華 \* 10 四 四

le premier voulant dire «chameau", « et le second «cheval. » L'explication de cos monogrammes complexes de la version scythique nets devenue possible que par l'étude des monuments assyriem qui correspondent à ces deux groupes; ceux-ci sont identiques dans les textes assyriems et arméniems. Nous restituons, pour cela, la version babylonienne de la lième 35.

Ligne 34: upki anaku ukum pooten ego esercitus.

Ligne 35:

(in halki upurrik, ana sanuti in gammali urakkib ana sanuti insi addin) Urimizidi issandannu in partes divisi. alterus in camdos ascendare jusis, alteris equin dedi. Oromare- open telit,

in pilli sa Urimizda Diglat nitibir. Adduku..... in umbra Oromatin Turidem transivimus. Occidi......

Le mot 1207; nitibir est l'iphteal de 127 «franchir.»

Yoy. Norris, Scyckic coratin of the Behinton inscript, L.c. I Best explosed par ... gen-mel echa-BESTIA rend to monogramme snimel, M is signe du moss.

Ligne 36 :

Le texte continue; après le protocole «le roi Darius dit :»

Upki anaku ana Babilu attalak, ana Babilu la kasadu in ér Zazannu sumeu na Tik Purut.

Postra ego Babylonem ivi: Babylonena attingcas in urbe Zazanna nominata que ad Euphraten.

Il y a plusieurs remarques à faire ici.

D'abord la pensée «quand j'approchais de Babylone» est exprimée par les mots ana Babia kanadu; il y a là un infinitif absolu qui est très-difficié à expliquer. Il ne parati pas qu'il y attic il embre principe que nous voyons dans la ligne 5-7, dans la phrase :

parce que, suivant la syntaxe sémitique, on s'attendrait également à y trouver :

Il y a ici une inversion dont on ne peut pas rendre aisément compte<sup>3</sup>.

En ayant recours aux documents de Ninive et de Babylone, nous voyons souvent qu'un nfinitif précédé de la négation la se trouve employé pour indiquer une apposition adjective; ainsi nous avons:

hier Rabila la dahi

et d'autres expressions encore, dont on pourrait facilement augmenter le nombre.

La haadu pourrait être pris pour une apposition signifiant + à Babylone, - avec le sens non adita = avant d'arriver à Babylone, - Ce ne serait pas ici l'idée de l'impossibilité, de l'inaccessibilité, mais seulement celle du fait de la non-arrivée.

La ville de Zazanna était sur l'Euphrate; la phrase qui se rend en perse par assur Ufra-

Le neuvière mois, le Astropadiya perse, est exprimé
par l'idéogramme — prut-être e mois des nuages, en Malai ans kasade.

towed est traduite par hind Parat. Dans ce passage, l'idée 195 hind, de la même racine que celle que nous venome de rencontrer, est rendue par le seul signe  $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$  hi. On le vois souvent employé pour indiquer qui une ville est sindes une in Beuve ou prés de la mez, hini nous linons, sur le cuillou de Michaux, la ville de Kar-Vabou kinst Mi-Kaidan, n'la ville de Kar-Vabou kinst Mi-Kaidan, n'la ville de <math>Kar-Vabou kinst Mi-Kaidan,

Le verbe vez lui-même veut dire evenir; dans l'assyrien de Ninive, vez semble avoir signifié preudre, et n'a pas, que je sache, de représentant dans les nutres langues sémitiques : l'arabe aux est trop éloigné, sous le point de vue phonétique, pour que nous puissions penser à une parenté réelle.

Le nom de l'Emphrate est exprimé par Indéogramme [§ [2]. 21] [2] [2] [3] [4] [4] [4] Les quatre d'arries signes forsent l'Idéogramme de Signe, de la ville de Signess. Ils paraît que 21 indeque ici sudell, séparat indique else points cardinaux, est ét ville; els torte que la ville de Signes (est capitel se sudelle, quedquelos, elle est appele Signer as Simas Signess Héliopolis, (Tiglatiqueser N, chez Layard, pl. XVII, l. à.) Mais, quand, devant ce groupe, on a place le monogramme complexe indiquant refleuxe, «solor senemble du groupe représente l'Euphrate, et l'on doit le prononcer Purui; car c'est anni qu'il est écrit phonétiquement. Le simple mot [§ eau, c'est-à-dire l'eu quar excellence, ext qu'ulquésdo à deligner l'Emphrate; mais on ajoute pré-ératement, comme complément phonétique, la villabe rat, et on écrit le nom de l'Euphrate [F-II]—mais n'annimos [V ii à las valence de P.)

La ligne 38 commeuce la traduction de la seconde table perse. Voyons l'original :

Pogleto Naliitabeira hald kannanibin aphlenibin alip Bilirum anipura popleta adam Bilirum Tune Nalitabel em panis opsillom Bolprom selit; tanc ego Balytom anipum nannat Auromacidda and Bolpirum iggarbiyam popleta neun Vadiitabeirum adam selii ope Oronain, et Balytonen copi; tune ilium Nalistabel ego Bellerund anticamen.

Babylone occidi.

En babylonien, nous avons seulement :

Upki Nidintabel agasti in nisi işut iliya sa tuti.

Postee Nilintabel ille eum viris pancis ascradentibus equos.

Jusqu'ici, nous avons tous traduit kamanaibis par -fidèle; - je n'admets plus cette traduc-

.

tion de ce mot et préfère lui comparer le persan  $\mathcal{S}^{-}$  peu,  $\gamma$  qui n'est pus superflu, comuse siddle, en mis régulet tète-bien au feut les les deuts les phrases of figure ce groupe. Cet à ce mot kamasable que correspond le babylonien just ou jui, que je rattache à la racine sur ceixire, deficere, a l'est à renarquer que les langues ésmitiques n'ont pas de mot correspond ant à l'idée de «peu; cer l'arabe 3.32 vent d'inverte peu, s'illérielment eléger, à l'hie-breu une tout autre l'étée et de l'obmannes qui pauvent le presse par point que une tout autre l'étée et de l'obmanne qui pauvent for comptée. Nous proposons, en conséquence, de faire dériver l'assyrien jui de mr. qui offre aussi l'idée de «manquere, préférenne comme l'illemanné augréen, qui a les mêmes significations.

Le mot iliya est le pluriel du participe de n'y « qui montent, » et est mis pour ilii: ainsi nous avons, dans l'inscription du temple de Mylitta, pari ya pour pari i, » » e « giron mater-nel. » Le mot se transcriziat » n'y.

Le commencement de la ligne 39 présente quelques lettres dont on ne peut rien tirer; la fin est :

Attalak in silli Urimizda ir Babilu aşşabat u Nidintabel aşşabat. upki anaku in Babilu lvi ia umbra Oromanis, Babylonem cepi, et Nidintabeltum cepi; tanc ego Babylone

ana 1. lso : [Nidintabel adduk].

Nidintabelum occidi.

Il n'y a rien de nouveau dans cette phrase, qui ne présente pas de difficultés. La ligne 40 dit :

Adi ili sa anahu in Babilu atur annātav matāt ikkira inni Pariu Elamti Madai Assur.

Dum ego Babylone essem, ilke provincise defecerunt a me Persis, Elymais, Media, Assyris.

ti n'y a ici que le mot ikkira inni à annoter, γρηγή, 3° pers. fém. du verbe nakar. Ligne 4 s :

Nisu Martiya sumeu pal sa Sinsibris in tr Kugunakku in Parsu asib su in Elamti ubawa. Homo Mertius nominatas, illius Cincipris, in Cagunaka in Persia habitans, ille in Elymaide surrouit.

Nous voyons, par la traduction, que le nom perse doit être pronomé, avec l'anuwêra, Girichârie. Il ne paralle pas être perse, quoique le nom du file le soit : écat extainement parec que le fili d'un pêre touranien, demeurant en Perse, avait adopté un nom de ce dernier pasimais ce nom même signifiant «homme,» et que sud Arien n'aurait porté, paralt n'avoir pu être adopté que par un pernomage étranger à l'Arie.

Asib, ape, est le participe de aux « demeurer. »

Ligne 42:

Ispabbu ana Martiya agasii sa in ilisun rabu in ramanisun iddukusu. Prebenderunt Mertium illum qui in iis maximus inter magnates, occiderunt eum. Nous restituons

ce qui est exactement la traduction du perse agarbiya.

Dans la ligne 43, Phraortès dit aux Mèdes :

Les mots ulturs as Madai mala in bit sont très-intéressants; ils désignent les Mèdes nomades, les Parétacènes (parailabé = nomades =), et les Stroschates (catraurais = qui demeurent dans les tentes =).

Le colonel Rawlinson, et moi après lui, avons restitué dans l'original, après Méda, les mots hya eribbapogiu d'ha; c'est là une erreur que nous fait reconnaître la version scythique, dans laquelle les mots assyriens sont interprétés par un mot précédé par un coin horizontal,

et qui répond au perse yads, probablement els désert, la plaine. Ce mot se trouve plus tard dans la phrase des Perses révoltés, âyet rédispareit, had aplady fraisers, et qui réginité equi rédient tourneis vers la ville en venant du désert. Cest fondé sur ce passage, que M. Raviinson a cru dévoir compléter ains le texte perse; cependant la version seythique nous apprend que le mot qui fint leuen n'est pas rôt, mais yads.

Le Mède révolté devait trouver un appui contre les Perses ariens surtout chez les peuplades qui n'appartenaient pas à cette race, chez les Méde-Scythes, dont nous entrevoyons ici l'importance réelle.

La syllabe pan, du mot lapanya, est écrite ( , comme dans l'inscription de Nakch-i-Roustam.

Ligne 44:

Upki anaku ukum altapar ana Madai Uridarna' sumsu nisu galla Paráai ana... Tunc ogo exercitum anisi ad Median Hydarnes nomine homo servus meus Persa...

Le mot altapar, ¬\$\(\text{r}\)\e, est un iphteal de sapar, ¬ez, qui, en assyrien, a la signification de \(\text{-envoyer}\); \(\text{n}\) i est mis pour astapar, d'après la loi phonétique que nous avons déjà signalée.

Le mot Parsari n'a pas devant lui le déterminatif exprimant « homme, » qui se voit pourtant devant le mot gallà.

Ligne 45:

Uvidarna' itti ukum ittalak ana Madai ana kasadu in ir Maru' sumsu sa Madai ... Hydarnas cum exercitu profectus est ad Mediau ; in veticado in urbe Maru nomine Media...

L'inversion ana Madai ana kasadu serait réellement très-difficile à expliquer, si l'on ne construisait ana Madai avec le commencement de la phrase.

Ligne 46:

In silli Urimizda' ukum attua idduku ana nikrut hagasunu yum 27 sa arah 10 siltav itibni. Ia umbra Oromazis exercius meus occidit rebelles illos: die 57 meus 10° prubium beimus.

Le dixième mois s'écrit [ ], et correspond au perse Andmaka.

Ligne 47:

..... Kampadu (1) sa in Madai in libbi idaggalu paniya adi ih sa anaku allaku ana Madai. ..... Gempeda in Media: ibi expectarunt me. donec ego venissem in Mediam.

Nous avons déjà vu in libbi pour «là, » l'adverbe de lieu.

Le moi idaggalu, vyry, vient de 'yr satlendre, sawr, masere', qui s'est encore conservé dans le moi hidry uyr événdraf, dont on ne countil pas la racine hébrique. Il vient, comme le moi français, de la racine satlendre (Sandard, Sandarde, en allemand, de sand stare). Cette racine dagal emble être différente pourtant de talal ou tagal dérivé de radaf, ayant la signification de «servir, adore». Ce verbe yrs se construit avec la préposition passi, littér-llement «la face, ils attendirent mon visage. «Le reste du passage ne donne lieu à aucune remarque. Le nom Kanyado, la Cambadelea, est muidé.

Ligne 48:

[Alik]ukum nikrutu sa la idammú inni dúkusunutu. Esercitum rebellium qui non obedinat mihi occide cos.

Nous avons ici la phrase, si souvent répétée » Va et défais les rebelles. » Il n'y a rien de nouveau, que le mot sidamus inni - qui m'obéissent. - C'est le paël de non, littéralement - faire du silence pour quelqu'un, écouter quelqu'un. « Ainsi nous lisons dindt, sepp. » la sujétion. «

Dūkusunūt (où le nu est prolongé, contre l'habitude) est l'impératif de dūk, κυψηνι. Ligne liq :

Le mot tabase est, dans toutes les inscriptions assyriennes, employé dans le sens de «bataille; « il semble de la même famille que yer, et il se peut que taba se soit formé de tambas. Le verbe cité se trouve-surdout dans l'ipitalai, sous la forme yerce» « il combatti, « et mantabis (pour muniațai et muniațății, d'après la règle déjà exposée) meste eles combattants; e le monogramme de «bataille» est ETET.

Le mot in est exprimé par h, et nous savons que telle était l'expression signifiant « vec» en casdo-scythique; le signe se prononçait naturellement int en assyrien, et, parce que sine veut dire « temps, » la lettre h est devenue, en assyrien, l'expression usitée pour « temps, »

Uraștu est l'Arménie, dans la forme babylonieune; les inscriptions minivites donnent Urarțu. Ararat.

Ligne 50:

Nikrut ibhuru numma ittalku ana hazzi Dadarsu ana ipiru tahaza, upki itibuu saltur. Robelles colire, una profecti sant versus Dadarsom ob faciendum profesam: postes fecerant pagnam.

Les deux mots perses haguest pouvide "ils se rassemblèrent, sis marchèrent- sont rendus pur try, veg y veg; baire sunam sindis." Nous connaisone d'îls le verbe ve, par le mot sadisé des inscriptions de Perrépolis, comme significant rassemblage. Quant à susman, nous n'evous aucum mot que nous puissions comparer avec ce terme dans les langues sémitiques; mais nous avons des analogies dans d'autres adverbes et conjunctions finissant en sue; par exemple, yeç susman a'ainti; segpt samanes ou segte samane a valleurs; segt lima «counter; segte saman «ainti; segpt samane» aux et le la faut que samane ail le seus d'assamble, et cous le transcrivons segt. Ces adverbes, du reste, rappellent complètement ceux des Arabes, qui se forment on i; par exemple, kç; kë, cet.

Le perse pasis révvant, - en persan par, est rendu par l'assyrien aus dans in aspectuur.

Cette racine pra dans met pas tant l'homonoque hérbeur par, mais pluble le met arbe, despertinere ad. » La phrase aver pe sa dansi veut dire d'abord « dans la relation, » ensuite elle
a été prine dans un sens matériel, et a précisément l'acception de l'allemand in deu Berrich.

L'idée est aussi représentée par le signe E-X\*, qui a la valeur de day; sinsi, dans l'inscription de l'obélique de Salmanasser III, on trouve la phrase pe; que « ils vintrent à ma rencontre. » Le même nout, avec la préposition is, veu dire à l'égard, a cues de ; amis l'aborchodonsor dit, des murs dont il entoura Babylone, qu'il les a construits, sape, qu'e » ob

défendedeum leBlum.

Ligne 51:

Nous arrivons maintenant à un des passages dans lesquels la traduction assyrienue se distingue le plus de l'original perse. Tandis que ce dernier se contente de dire que tel capitaine a tué heuscoup d'encemin dans une bataille, la version babylonieme, peut-être pour se conformer à un sage suitir par les rois d'Auyric, donne le nombre précis des tués et de prisonniers. On ne peut se défendre du soupcon qu'il y ait eu beaucoup d'arbitraire dans ces retèvements; se ron ne coupreud pas pourque le rei perse avant vous lière un mystère de ces chiffres, généralement très-élevés, à ses sujets ariems. C'est encore une concession de plus faite aux sujets àemitiques, et peut-être aux dépens de la vérifié même; mais rappelon-nous aussi qu'il était dans le génie sémisique de préciser, par des chiffres, les faits pour lesquels les Ariens se contentent d'indications vagues.

Dans la bataille de Tigra, en Arménie, Dadarsès tua cinq cent quarante-six ennemis et fit cinq cent vingt prisonniers. La première phrase est claire; la seconde pourtant demande des éclaireisements utilérieurs.

se transcrire par u paltut ussabit ou par u baltut ussabit. Dans la première supposition, le mot Fuir, v et le mot voudrait dire « fugitif; » mais la seconde transcription est également admissible, quoiqu'elle nous conduise à une racine בלם qui, en assyrien seul, se trouve avec la signification de « vivre. » Nous connuissons un substantif 272, que nous avons traduit jusqu'iei par «souche,» et, en effet, il se peut que le terme ait eu cette signification; mais il me paraît maintenant certain que le verbe 273 est souvent le verbe employé pour exprimer l'idée de vivre, en concurrence avec ren qui, au surplus, dans un syllabaire assyrien, est employé pour expliquer le signe 💺 din, auquel, ordinairement, on attribue la valeur de balaju. Il se peut alors que la phrase que l'on rencontre si souvent, balatu sum ruhuk ana sirikti surkav, doive être traduite par "vitam ætatis remotæ concede, " et non pas "stirpem ætatis", etc. " Le nom de Saneballat ne serait pas alors «Sin semen dedit, » mais «Sin vivificat, » Quant à ussabit, c'est l'iphtual de nay "prendre; " quelquefois on ajoute un signe - , qui peut être lu nu, mais est encore fort douteux, car le mot assabbitun ne répondrait à aucune forme, et il faudrait assabitun, c'est-à-dire le niphal.

La lettre — — qui, du reste, n'a pas, dans ces passages, la même forme qu'elle a ailleurs dans les iuscriptions, peut être le signe indicatif d'un chiffre. La phrase s'écrit alors neys reys net fugientes cepit, ou nege neys net vivos cepit.

l'u passage du prisme de Tiglatpileser I (col. VI, ligne 70 et suiv.) est ainsi conçu:

10 nahiri puhali dannuti ina mat Rasni au sidi Habur lii aduk 4 nahiri balput Decem opros muses ingentes in terra Resen et sipis Ghaboren occidi, quatuoe opros vivos

lu usashita karnisunu urrisunu itti nahiri baltuti ana irya Ilassur ubla.
cepi. corpus corum, pelles corum, cum spris vivis ad urbem mesm Elasser tali.

משרת נחרי פְּחַלִּי נְנֶת אוַ רָשׁן וּשׁרִי חַבֶּר לו אַרֶבְּ - אַרְפָּג נְחַרִי כּלְשָׁת לוֹ אַשְׁצְבֶּת - קַרְנִישָׁן קרִישׁן אחי נְחִיי בּלְשׁת או פֵּריָ אַלְאַכָּר אַכְלָא:

· Études ausyriennes, p. 157.

Dans la phrase suivante, le perse paúy thritiyms - pour la troisième fois - est traduit par in aoniti salni. Nous desons ainsi prononeer le chilfre qui, dans ce passage, est écrit par un monogramme que nous ne nous rappelons pas avoir vu ailleurs. Souit est allié de très-près à l'hébreu nou et se transcrira en assyrien 1747.

Dans la ligne 52, il n'y a à noter que la date du 9 du mois hádigareis, laquelle est exprimée par le 9 du même mois; le texte imprimé porte (1 et 1 je ne vois d'équivalent possible que (1 et 2 et 2), idéogramuse du 8' mois. (Voy. p. 92.)

Rien n'est à remarquer aux lignes 53 et 5h: la ligne 55 pourtant demande quelques éclaircissements.

. . idduku in libbisunu 2024. In saniti & nikrutar ibhuru numma illiku' ana hassi Unissi .cecida es iis 2024. Vice secunda rehellor coiere una preferti contra Onissen

> ana ipis tahasa, ad faciendum prolium.

Le mot perce regiue Denuroup- est exprimé avec plus de précision par 200 f. Le mongramme de second se els nêmes signe  $\mathcal{E}_{ij}$ , qui a féquinent les valueurs honôtiques de ras et de last. Dans l'idiome seythique, hat voulait dire -deux, - précisément comme encore aujourell uiu dans les langues fouraisemes; en finnois, haboli, en naguex, het. Nous serons que  $\sim 2$  varis effectuent les valueurs de dire et d'eau; sinch air dir nei signifique que les deux fleuves, et écsi la traduction touranieume de Sennaar, vayue, re qui veut dire la même chose en langue aestyrieme.

Au lieu de l'iphtaal ittalku, nous lisons iei le kal illiku, et l'idée de hataille est rendne par le monogramme expliqué tahan par les syllabaires comme par l'inscriptiou même.

La ligue 50 ne présente pas de difficulté. Elle nous apprend que le mois de davarrollars, le printenpa, est rendu par le second mois <u>Ceré f.</u> [c. - le mois du taureau, - d'après nous du 22 avril jusqu'au 22 mai approximativement. Cest à cette date que se livra la batallé d'Autiytus, où deux nillé quarante-cinq ennemis furent tués et quinze cent cinquante-nemf faits neisonnière.

La ligne 57 ne contient rien de remarquable, si ce n'est la phrase :

ana kasadi ana Madai in cundo versus Mediam

qui rend le perse

yatha Madam pararaçam quum Media appropinquassem.

Nous trouvons dans la ligne 5g la plirase «avec peu de cavaliers» ou «avec quelques cavaliers fidèles :-

> itti iși iliya sa śuśi utama illik va eum poucis equitibus illic profectus est.

Le mot que je transcris en est exprimé par cet idéogramme-ci :

Ce groupe se retrouve en scythique et en arménien; j'ai adopté la transcription vou, car, sur l'obélisque de Nimroud, le rhinocéros est nommé susu pirati « le cheval de pirati.»

Les trois signes E.J., IV, E.J., sont obscurs; ils rendent le perse amutha «là.» Je voudrais écrire E.J.-IV E.J. hama, ce qui serait parent de l'hébreu p.

La ligne 6a commence avec un mot écrit  $-\frac{1}{N} = \frac{1}{N}$  mu aby  $\mu_i$  qui rend le perne ducemplaniy  $\lambda$  am porté,  $\lambda$  mon palais. Un mot bab-lonien autre que babiya  $\mu_i$  rent in subju  $\mu_i$   $\mu_i$  mu demeuvre; mais le mot, dans l'étal actuel, se lit suadisque, ce qui ne donne pas de sens,  $\lambda$  moins qu'on ne veuille admettre que  $\equiv$  nit aussi in valeur de  $\mu \mu_i$ , et que nous ne sommes pas ne dett de prouver. Le moi médos-eptique correspondant est  $\mu \mu_i$ .

La phrase continue :

ukum gabbi immarusu, upki in zakipi in ir Agamatanu altakansu populus omnis vidit cum; postes in crucem in urbe Echstanis suffizi cum,

Nous connaissons déjà les verbes en et ver « voir ; » le perse a harurasim hara acaina. La phrase suivante est ainsi conçue dans l'original :

> paçdva adam Hagmatánaiy araddsim u:maydpatiy akunaram tuse ego Echotanis illic eum in crucean suffixi.

Le mot zatip 2, pour lett plente les inscriptions ninivites donnent plus correctement zatip à avec un [EI], est tout à fait identique à l'araméen ppr, qui a exactement la même signification. Le mot veut dire, en hébreu, «ériger,» et ensuite «consoler;» on voit combien d'acceptions différentes peuvent se développer d'une même racine dans des langues congénères.

Les Assyriens disent, en général, «faire monter en croix; « ainsi Tiglatpileser IV dit : אַן אַשְּלָּי אַרָּאָרָ אָדְרָּאָרָ (titéralement : «en croix je le fis monter (voir p. 278). «

Dans la ligne 62, la leçon Sitraniahma confirme la prononciation Cithraniahma, avec l'anousvara, proposée par nous il y a longtemps à cause du gree Triantechnes.

La tigne 63 donne une rédaction un peu différente de celle de la ligue 60 :

ukum gabbi immarusu upki in ir Arba'il in zakipi askunsunu diki et baltu populus onnis vidit eum, postes urbe Arbelis in crucem suffizi eos occisos et vivos.

La ville d'Arbèles doit se lire Arba'il, ou plus exactement bit Arba'ili יבירז אַרָיכוּ - la maison des quatre dieux, - et ainsi s'explique le nom מים מים מים מ'Osée (chap. x, 14).

¹ Peut-être l'hippopotame, si *pinit* est le mot égyptien c'est un ...[1] m., et non pas un z [1] l. Ce n'est pas le zeud algun «bois, » venant de 2€ idh «allumer; » le mot perse

<sup>\*</sup> Le mot perse est décidément actud, et non acté; car dérive de 31 sak «briller,» en latin «US. uro.»

Darius ne fit pas seulement attacher à une croix l'usurpateur Phrsortès et les prisonniers, mais aussi les cadarres des morts. Il rapporte ce fait, qui ne se trouve pas dans le texte perse, comme une menace aux Babyloniers, exécutée plus tard.

Dans la ligne 64, il y a une phrase eils se nonmaient ceux de Phraortès; » matheureusement le mot assyrien est bien fruste. Nous ne saurions substituer, pour le verbe, que iggabu - [4] - - 4. Mais les traces qu'on voit sur la pierre indiquent un autre mot.

Le mot e habitant e est rendu par asib and.

Ligne 66:

upki ukum ana ili Ustaipi iksudu Ustaipi ukum suativ.... tune esercitus versus Hystaspens ivit. Hystaspes exercitum illum....

Nous avons ici la troisième personne 1921, de 1922.

Le mot man'r, pour lequel les inscriptions habyloniennes donnent manu et des formes aunlogues, nous parall étrange à cause de l'biatus. La signification comme pronom dénionstratif est assurée.

Dans la figne 67, le mot \*beaucoup\* est rendu par \*six mille cinq cent soixante morts \*t quatre mille cent quatre-vingt-deux prisonniers. \*La phrase vst baljut usabit, et il est clair qu'il y a ici l'iphteal \*il prit. \*

Ligne 68:

La foruse takkiranni est la troisème personne au féminin de 321 avec le suffixe de la première personne, 3338. Le ET indique la fin de la phrase; c'est le signe de séparation. Dans la ligné 70, le nombre des Margiens vaincus est fixé à quatre mille denx cent trois tués et six mille cinq cent soinante-deux prisonniers.

Ligne 71;

Le mot anb est écrit a-si ib, d'où nous avons la preuve de la prononciation de ⊱ comme sib. Ligne 72 :

> upki anaku ukum sa Purśu mi i at... postes ogo exercitum qui Persidem.....

attendre (\* 🔁 🗏 () IIII eet Mediam. Mais je n'oserais faire cette restitution, car, si elle cut été possible, le colonel Rawlinson l'aurait proposée.

Dans la ligne 73, le nom perse d'Artavardiya est écrit Artavarziya; ecta semble provenir de la forme zende, et non de la prononciation perse.

Il n'y a rien à noter depuis la ligne 74 jusqu'à 77.

La ligne 78 nous donne la forme altabus, l'istaphal de מיריבש, איריבש, laquelle est trèsrare.

Ensuite nous lisons:

Urizdăta agasă sa ikbă Œosdates ille qui semet dixit.

Ikbû est le kal 1255, de nap.

Le passage de la ligne 79 est plus important que les lignes précédentes.

```
.....ita: Exite et Hysnem occidite et .....
```

Nous avons ici deux formes do l'impératif au pluriel, mais avec la désinence féminine space, etc., etc

La ligne 82 nous donne le passage suivant :

```
Upki nisu agasu in libbi (?) ukum rabu sa Uvizdātur ispuru.
Postea homo ille in exercitu maxinus quem Geodateo emiserat.
```

On remarque ici le verbe - envoyer - au kal, et pour « le plus grand, - mathista, nous avons simplement rabă.

La ligne 83 contient encore des faits qui ne sont pas consignés dans l'original. La version assyrienne dit que le vainqueur Hyanès lit mettre en croix les tués et les prisonniers.

kunsun]. sufficit].

Le mot E al Trad i probable que A ce qui correspond au V de la ligne 51, exprime l'idée de 23 cennemi, « comme dans les inscriptions assyriennes.

La ligne 86 contient les mêmes impératifs au singulier.

..... altapar umma. Alik ra dūku ana ukum nikrūt ..... emisi (diems) ita: Exi et occide exercitum rebellium. Nous avons déjà parlé de cette forme 📆, qui, en tout cas, est plus régulière que le 🕁 et hébreu.

Ligne 87:

.... ukum Babilu nikrut idduksun ussabbit sunut ukum sa in libbisunu.

est exacte, mais cela pourrait être une faute pour 
La ligne 88, qui parle de la punition du Babylonien Arakh, est encore autrement rédigée que la traduction seythique, qui, pour ce passage, tient lieu du texte perse effacé:

.... ubbutů upki niimi altakan umma. Arakhu u ramani...

Il s'agit d'un décret dans lequel Darius s'introduit lui-même avec ses paroles; mais la partie de l'inscription où elles étaient rapportées se trouvait dans la partie ellacée de la ligne 89. La ligne go dit :

.... g sarrisunu ussabbit Gumatar sumen Magueu, su uptarris ikabbi umma
.... g reges corum cepi. Gomates nomine Mague: ille mentitus est divit ita

Le perse aduraciya est traduit par uptarrio. 3º personne iphtaal de 700, 1900.

Partout, comme à la ligne 91, le mot eil excita à la révolten est traduit par unakkir, la même forme de l'iphtaal de 122, 1200, pour 1200.

Nous restituons ainsi la ligne 95 :

[Annut 9 sarri sa] isbatu'u idduku ukwa attua in bibil [takaşi]. Hi 9 reges quos ceperant et occidenat exercitas mei in pagnis.

La phrase perse dit seulement : "Ce sont les neuf rois que je pris dans les combats." La version assyrienne est mutilée; au lieu de

Le sujet au singulier est construit avec le verbe au pluriel.

Également mal copiée, la ligne 96 doit être lue ainsi :

Le perse a

Paçdra divasis mand daçtayıl akunaus. Postea Deus eas in manun meam dedit.

Le mot diva est traduit par celui d'Ormuzd, pour ôter tont doute possible aux Babyloniens qui n'adoraient pas le bon principe de Zoroastre.

· Au lieu du El EE I du texte publié, il faut lire El EE I

Nous avons déjà partié de la signification idéographique du signe £1, dont la forme archaique £1 rappelle Tinage dont la dérire. Le mot se prononce en susyine has ét et signe a la valeur de kat. Le mot ŝut « main » pourrait ne pas être d'origine sémitique, et il est possible qu'il soit pris des vainces touraniens, car, dans les langues de l'Oural, il eviste un not qui lui resemble assex. Néamonion so pourrait faire venir le mot das mains de la encine sémitique ny, preheadere, program. En ce dernier cas, le touranien kat et le mot assyrien de même son se seriarique pel fellet d'une coincidence singulière, nuis fortuits.

Le lecteur connaît déjà (voir p. 177) le mot indanassumut, aoriste de p., sans élision du » initial.

Ligne 97:

Nisu sa uparrași lu madu saalsu, ki tagabbă... Homo qui mentitur multum înspice eam. Si cogitas ...

En perse, on lit:

Martiya hya drawiana ahatiy avam ufraçtam parçd... Homo qui mendax est eum examinandum examina.

Nous avons démontrét que le perse parş ne pouvait être autre chose que le perseu مرسخن -interroger. - La version babylonienne nous donne raisou, car elle traduit le verbe iranien par l'assyrien - here, qui a, on le sait, la même signification en hébreu. Quant à hanada, il

ne nous est plus inconnu. (Voy. p. 207.) La ligne 98 est une des plus difficiles; cependant, à raison du groupe complexe qu'elle donne, et qui veut dire «table, inscription,» elle est une des plus instructives de ce docu-

<sup>&#</sup>x27; Inscriptions des Achéminides . p. 36 , 162.

ment. L'ordre de la phrase est interverti, de sorte que l'original ne saurait être d'un tresgrand secours.

Les mots hamahydyd tharda - dans toute l'année, toujours, - ne semblent pas être traduits. Les trois caractères, malheuresement très-mutilés, que je regrette de ne pas pouvair miens explicuer, ont l'apparence de

ie les lis ainsi :

Le mot sațari est déjà expliqué dans l'inscription de Van (voir p. 148).

Quant au passage de la fin de la ligne, il est du petit nombre de ceux dont il faut encore ajourner l'interprétation. Pourtant, J'ai pensé à restituer la version assyrieune d'une manière hypothétique, et qui, an mois, ne présente pas de contre-sens.

Ge mot, si la traduction est calquée sur l'original, doit être exestement celui de Asmadaydaharda «dans toute l'année. «Mainteanat la lettre » de indique à elle seule «année. « et, par cette identification, l'explication de darda, comme le U persan, semble être définitivement établite. El veut dire «jour » et » — l'probablement » leure, « de sorte que le perse Asmadayda dardar est expriné par « an, jour, heure. »

<sup>&#</sup>x27; C'est er que je propose pour 🌠 🛏 🏋, qui ne me donne pas de seus.

La ligne 100 finit une phrase très-obscure :

dibbu [i]kabbi umma. parsātur sina tahulum dicat ita: mendacia her'.

Le sens de l'original a été méconnu par les autres interprètes: Darius assure qu'il n'avait pas écrit sur ces rochers tout ee qu'il avait fait, mais que, malgré cela, ce qu'il avait omis n'en scrait pas nuois vrait.

Le sens de la phrase assyrienne peut se rendre ainsi en latin :

Ne crais qui videbit banc tabulam dieat ita : Mendaria lare

Nous aivons que les mols à partir de sabula, qui est évril iei dappu, qui est le mot perse dipir, le sanserit fettu, le talmudique v<sub>1</sub>, et qui semble s'être propagé jusque Chine et en Mandehourie, comme je le sais par une communication de M. Sehott. Il n'est pas certain que <sub>225</sub> av Steme de daptiga, aimi qu'on le croit généralement: mais il se peut que ce terme doive assis son origine au thopu assirie ou texthique.

Sina est le féminin correspondant à parsatur » les mensonges. » On rencontre encore, dans la ligne suivante 101, le mot dippu :

atta ki dippi<sup>2</sup> sa anaku ibusu u katibtur . tu si tabulam quam ego feci et seripta .

Expliquons d'abord notre lecture.

mais qu'il faudra changer en :

Nous sevons que la lettre  $\overline{\mathbb{M}}$  la a également la valeur dip, et peut-être même cette valeur de dip est-elle les on originals; reluit de la pourrait des adopté raminé, à came du sémitique (ab, m² » table. » Ce qui est certain, c'est que la lettre correspondant au balylonien  $\overline{\mathbb{M}}$  dans l'écriture seythique,  $\overline{\mathbb{M}}$   $\overline{\mathbb{M}}$  , nà se allement celui de dip et jip. Dans la ligne 100, dipie et étri  $\overline{\mathbb{M}}$   $\overline{\mathbb{M}}$  , c'en nous pouvons affiguer, pour rette sessimilation du non à la lettre, les mots dibluit d'arqua leuits , » sexège, toujours en comexion avec prive et arève pourpres et evicle). En déchor de cela, nous lismos dans le yllabire  $\overline{\mathbb{M}}$  ,  $\overline{\mathbb{M}}$  sous pour peut d'aux leuits . Ta déchor de cela, nous lismos dans le yllabire  $\overline{\mathbb{M}}$  ,  $\overline{\mathbb{M}}$  et arève

Done nous voyons que la lettre hu a encore la valeur idéographique de «table, « et elle pourrait même être formée de l'image de la table. Une autre lettre ayant la même signification  $\mathbf{x} \in \mathbf{x} = \mathbf{x} = \mathbf{x} = \mathbf{x} = \mathbf{x} = \mathbf{x} = \mathbf{x}$  a raison de la notion qu'elle pepréenne, la valeur idéographique de  $\hat{n}_{P}$ . Cette lettre se trouve dans le dernier mot, copié ainsi par le colonel Rawliuson :

' Voyes le restitution en corretteres sémitiques, qui n'est, à cet endroit, qu'une sumple hypothèse. — ' Le dessin de M. Bawlinson donne hippi, mais le hippi, hi est strement une faute pour hippi di C'est le mot chaldaique mono, avec cette même transcription megan; «l'écrit.» Ligne 102:

.si itti ka liriku' u ki kitbi annut tapisiinu ana ukum.....

. . . . tempora tua prolongentur et si tabulas has despicis, populo. . . .

Le mot \( \times \) [\( \times \) [\( \times \) est l'hébreu rv, et le mot est expriné idéographiquement par \( \tilde{\text{L}} \).

Parce que si indique, en casdo-scythique, «avec,» ce qui se dit itit, un son analogue à ituu \( \times \) fo temps, \( \times \)

Libby at le présait de  $\gamma s$  -prolonger, et rappelle la phrase  $\gamma s$ -pro-pro-, du quatrieme sommandement de Dieu. Il se pomrait andrea que les dist tits qui onit ai, qui consence, la partie de la ligne conservée, de sorte que les lettres  $\Sigma \uparrow \uparrow s s = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$  exprimeraient  $\gamma s$ -que que la consence de la ligne conservée, de sorte que les lettres  $\Sigma \uparrow \uparrow s s = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$  exprimeraient  $\gamma s$ -que que de monogramment par un monogramment  $\gamma s$ -produce  $\gamma s$ -produce

Le mot «table» est écrit E , et il n'est pas à lire dibbi, je pense, mais plutôt kibbi. Le signe E seul rend «écriture,» et lé n'est que le complément phonétique pour indiquer que le mot doit se prononcer kibbi. On voit que c'est un pluriel masculin, à cause du pronon annut qui sint.

Le verbe lapissima est un pael à la seconde personne de pason  $\tau$  mépriser, passer sous silence;  $\tau$  mous devons le transcrire par geze. Le not se rencontre quelquefois dans les inscriptions de Ninive, et nous savons que son représentant idéographique est  $\mathbf{b} = \mathbf{HI}$   $\mathbf{i}i_l$ ,  $\mathbf{i}i_k$ ,  $\mathbf{r}il$ .

La ligne 1 o 3 commençait probablement par ul tokubbasumui - tu ne les promulgues pas. » Dans la ligue 1 o 4, nous avons enfin un passage où l'assyrien seul nous est conservé intégralement: aussi sommes-nous réduit, pour l'interpréter, à nos propres forces. La phrase

> ... ibusu ul anaku ul ziriya in dinātav asīggu ana liktav u muski, .... ... soci acc ego nec stirps mes secundan leges imperori, usibas et jarībus ....

Les mots in dinâter adigru sont très-clairs; nons les avons déjà expliqués par «j'ai gouverné selon les Jois, « le seythique correspondant est batur ubbs happagi, ce qui doit avoir la même signification. Ukbu vent dire grueralement « grand; » mais il doit aussi avoir la signification de » loi. » Hupa vent dire « premier, » le verbe est donc « être grand, dominer. »

Ge qui suit est d'une intelligence difficile, et il ne paraît pas que l'assyrien ait été la traduction littérale de l'original, bien que le sens de la traduction lui soit conforme. Nous ne la comprendrione pas si, heureusement, un syllabaire ne nous fournissait pas des lumières inattendues:

° Ce syllabaire explique les objets tels que «pierre, table de pierre, loi. « Il est singulier

que le premier mot de notre passage soit expliqué par le second, qui, à Bisoutoun, est

Liktur est κρι) «Thabitude, «Thébreu 1250 de 350 «aller, la coutume, « dans le sens juridique, et probablement appliqué surtout au droit de propriété; car κριφτ manufai et κριφτ manufai viennent l'un et l'autre de 120, – 1..., qui veut dire « prendre,» et, en hébreu, γτυ est « la propriété». Le mot signifie donc probablement «droit ».

Le scythique correspondant est aak innu ibbakra inni istukra appattuikkinnaat. Les mots ibbakra et istukra sont formés comme situkra «menteur;» ils semblent rendre les idées de rinjuste et de vviolent. "

La phrase se transcrit ainsi avec son complément :

« Je n'ai pas commis de violences, ni moi, ni ma race; j'ai gouverné selon les lois; je n'ai pas péché contre les coutumes et les droits. »

Je crois également que ce sens permet de reconstruire parfaitement les mots perses mutilés.

La fin de la ligne 105 a :

Le most manus a le seus d'un pronoun indéfini que nous connaisons édijs, manus atta est t-io qui que ta sois. - la terme - - El Ți făi inquelogă dificulti-s; on pourrait le Îrie dadă; et il est équivalent à une appression rendant esuccesseur, comparable au Ji-sa rache. Muisous avous édij făi treanspreur que - - - El seut ot explique par aguerar, ce qui pent signifier - finir, - en debrar de - compléter, succèder. - Il est, du reste, possible que nous ne soyons pas encore complétement arrivé au vui sens. La forme préfraible dans notre passage pourra être surgemenie, vape, que nous trouvons dans le prime de Tiglatgifeser I (col. VI, 5-7).

Les caractères confiformes pourmient aussi se lire sir-ki-si, ngg \*nécessité, obligation.\*

Le perse drau; and «menteur» est donné par niou sa yuparrapu «homme qui ment; » i mot suivant, que le colonel Rawlinson écrit

forme impossible, doit être corrigé en :

et ce mot 1773 veut dire s'impie, c comparable à l'hebreu 722. Aous comaissons de la mème racine le mot 7727 5/6506/is, que l'ou trouve dans les inscriptions de Nabuchodomoor!. D'après les principes de l'otthographe assyrienne, le son de parsinai ne peut s'exprimer que par per risarai, et nous ne faisous ici qu'introduire une modification toute naturelle. Liene 106 :

> ki dippu suatar tammari u salmanu agannutu si tebulam illam inspicis et imagines illas.

Il n'y a pas de difficultés; tammari une est la seconde personne de l'aoriste de une evoir, «
et reud le perse vainday. Le mot salmon, écrit Em. El [[Em., est le pluriel de n'u «image. La forme an est la terminaison d'un masculin pluriel; prys correspond à agannut.
Ligne 107:

Larabbia 1975, est le précatif du pael de 1971, que nous avons déjà vu, et veut dire -bénir, - correspondant au perse faduarine, qu'ul hénisee. Nous savons que telle est la véritable lectura au lieu de donaute, qu'avaient donné les prenières copies de sir Henry Rasbinson. Nous comussions l'impératif du pael au féminin 1927, et le participe au féminin 1929 (Baciption de Sarpine, nacion de sarpine nacion de

Il manque à cette phrase «ce que tu feras.»

La ligne 108 est très-mutilée; il ue reste que trois mots pris dans la phrase, dont on ne peut dès lors saisir le sens.

Les deux derniers mots sont importants et clairs :

Uramazda lirur Oromazes exected

Lirur est אינאל, précatif de אינא #maudire, et, comme en hébreu, nous trouvous ce nut souvent, par exemple, sur le caillou de Michaux, dans les mots : אינא לא נקשר לאריוטו: « Qu'ils les maudissent d'une malétiction saus refdehe.».

Voyez Études assyrrence, p. 39.

Le commencement de la partie conservée est ainsi copié;

Mais cela n'a aucun sens; le caractère in mai doit être in la comme la première lettre de la seconde personne d'un futur, et il faut lire probablement, en changeant quelques traits seulement:

Le sens de la ligne 100 est très-facile :

[niss agannist] ittiya ituru' adi ili sa anaku ana Gumāti agasi homines isti cum me foerant quum ego Gometem illam

Ligne 110: [Magun adduk]
Magun occideren.

Il n'y a absolument rien à remarquer ici. Les lignes suivantes contiennent les noms des conjurés.

ligne 110:

..... Uvisparu' Paršai Uvittana' suussu pallu sa Šuhrū Paršai (tilina) Œosparis Persa, Otanes nomine filins Sochris Persa

Ligne 111

..... sumsu palla sa Za'te' Parsiai Ardimanis sumsu pallu sa l'eabhu
..... pomor filius Balve Pers, Arlimanis nomuse filius Orisi.

Le nom du père de Mégabya est nommé Lopyre par Hérodote; si si se Mahdhya. Dudyès, et le nom est transcrit d'une maintére peu rigureures, écut le soul extrupel parmi les que rante noms d'hommes que contient l'inscription de Bisoutoun. Du roste, le même nom se trouve ussis dans la Bible, so di s'écrit sey. La raison qui a fait adopter une sorte de tradistion d'un nom proper nous est confidèment inconuer, ou ue assurait la develuer dans l'intére de la prise de Balylone par Zopyre, personange qui ne pouvait avoir un nous spérial chez les Balylones. D'alleurs, ai l'eventure racentée par Hérodote in est pos contrivivés, elle se rapporte à une époque postérieur à la rédaction du texte que nous avons sous les yeux. Le nom du père d'Ardinanias et l'enfalse Ochous. Au lier de

il faut lire :

<sup>&#</sup>x27; Qu'bien la tarabbi, τρης κή «που educabis (sc. liberos).»

Il est clair que la seule articulation possible après ♣ ☐ II ab, est un b; cela doit être — [4] ba, qu'on a pu confondre avec [E]; aussi le colonel Rawlinson fait-il accompagner ce deraier d'un point d'interropation.

La traduction seythique a conservé en entier la prière adressée au successeur de Darius de protéger les hommes à l'aide desquels ec roi tua le Mage. La dernière ligne de la version assyrienne s'y rapporte: nous n'avons que les mots:

.... agannutu lu madu suddid

Suddid est l'impératif régulier du paël de ביד, dans lequel je reconnais l'arabe בּב "renforcer, élever; " il se transcrit ביף, et rappelle les impératifs connus בין, et d'autres.

Voilla le texte asyrien de l'inscription de Bagastina. Nous ne remarquerons pas que ce beu decument fait diduxt à no sirvestipions presupe partout où sou déchiferent surait di prêter un guissant secours à celui des inscriptions de Babylone et de Niñve. Il nous fournit, les vruis "enorse beauvong de mote, et nous en assure l'interprétation : il visurier quedique. fois à notre nick dans l'extusue des documents originaux; mais combien cette importance as servicielle pas plus grande, si mous le possédioni dans son intégrité. Ce qui it du sijourch in sa valeur principale, ce sout les remeignements qu'il nous fournit sur des signes syllabiques : écet la , après tout, la basse de notre déchiférement. Contônis il ne faut pas coubier que l'inscription de Bisoutonn ne nous fournit pas autant de mots assyriens que l'ensemble des autres textes, quoique son crettone d'apsec ceux-ci natablement es étendes.

Nous devions espérer, de la traduction asyrieme, de grands éclairciasements sur le calendrier peres, cen rous avons dans les inscriptions de Ninvie la mite des doum emb shalp-foineirs, mais, malbeureusement, des neuf nome que continenent el Foriginal et la traduction seythique, cinq seulement (hes x', 8', 9', 10" et 1 x" mois) sont conservés dam les fragments de la traduction et emerce, parmi ces cinq, ne trouvel-on pas les mois de Garenapoda et Ba-gagodás, qui nous auraient appris si la série des douze mois commence à l'équinoce du printemps ou à celni d'automen. Mai interption elle-agine reul très-probable cette suite, qui ext presque la même que nous avious déjà donnér à vant de connaître les points de repérqui nous sont offets par la traduction assyrieme :

.," mois. mars-avil. ... Bigspiles (ascilio un dieu).

' criticulus ... Therefore (printmps).

' mai-juin.

' injuinite. ... Adama (?).

' juilts-moit. ... Germanule (mois de la cholour).

' septembre-orbobe.

' septembre-orbobe.

' cholor-oserubur. ... Thigaras.

<sup>\*</sup> Voyez p. g1; Inscriptions des Achéménides, p. 50, et Études assyriennes, p. +26.

| 9*  | mois, | novembre-décembre | Athriyddiya (merifice au feu). |
|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
| 10  |       | décembre-janvier  | Andmaka (sans nom).            |
| 11* |       | janvier-février   | Varkazana (mort aux loups).    |
|     |       | Clarica man       | Vineldan                       |

Nons nivono pas les nons des mois qui correspondent à peu près à nos mois de septembre, actibre et novembre, par la raison que la guerre ne se fut grénément pas, dans ces contrées, à cette époque de l'année. C'est le temps des fortes chaleurs, la ssion insalubre, l'époque de la récelle, et le commencement des pluies torresticles. Nous devons remarquer que les dates les plus avancées des batailles sont celles de Patigrabans et du mont Parps, les : et 6 Garmapado, écetà-dire à peu près le se a le 1 es 7 juillet.

N'onblions pas que ces mois ne sont pas ceux du calendrier de Zoroastre, mais qu'ils appartiennent au culte antérieur à Cyrus, à celui des Mèdes ariens, adopté par les Perses, et dont l'usage se perpétus même après l'institution du mazdésime.

Outre la grande inscription de Bisoutoun, neuf autres servent à désigner les figures des capitis de Darius. Elles sont importantes en ceci qu'elles donnent plusieurs noms propres, qui sont perdus dans le document principal. La rédaction en est uniforme; elles sont ainsi concues:

L'image du Sace Skounka n'est pas accompagnée d'une légende assyrienne, ou peut-être ne l'a-l-on pas vue. La table supplémentaire, qui contient les récits des expéditions postérieures contre les Susiens et les Saces, n'est pas accompagnée de traductions scythique et babylonienne.

Nous faisons suivre maintenant la restitution du texte assyrien, autant qu'elle a été possible. Nous meltrons entre crochets les parties restaurées par nous et dans la transcription sémitique et dans la traduction française.

## (PRANCESON AND MARKETS)

"ו אנגור ורות באות נברי גם יירי אל התנופה או בלא את הקבור המיני העודה או היינו בי היינו בא המיני בא המי

כבל מהת הננת גשו פהקר- אן ששו [\* לְכָאר אָסוּרְסוֹ- נשו אַיִכ אוַ שְּשוּ לְכָאר אַסְאַלְשוּ]- או פּלְלִי שׁאַרטוּרָא רִינֶת אחזי אן ככל פחרת הנגירת אַשְׁקנוּ שְׁלְּפָנֵי אַחִייִ [10 יִקְנְשְׁן או עַבְשׁו יִצְבָשׁ כְּרָוֹשׁ סְרָא] דְבָהָא וַקְנִּי -אָנְסוֹוָרָא סרוקא יוְננו - אַרסוֹרָא יִפְּקוֹנו ערי עלי שסרוקא הֹנָת [" אַכְנָש - און צוֹלִי שאַרסוּרָא סרוקא הֹנָת אנבו] אַנָּנְשׁ : דְרַיִּוְשׁ סרא רבהא יהבי - הנא שאנט אַנְבָשׁ או פּלְלי שאַרְסוֹרָא - אָפָנִי שאַן סר אַתר - [13] נשו בסבויא שׁמשו פל בָרשׁ אַלְרג ורשו אחונו או פנחוי הג שו הננא או סר יחר - שנסכווא הנשו אחשו ברווא - נשתו אבושו - אחרו אמשו - [ ב אפני במבונים או ברונים הגשו ידָד. עלים ש במבונים ידָד או ברונים או יָקִם אַל מגר שברנים דיד. אַפּגי במבונים או סצר ויי יחלך - כי בסבונים אן | ספר יחלך - אַפָּני יְקִם לבִשׁ כִישׁ יְחִוּדֹ - אַפְנִי פַרְצָּת אוֹ סְתָּת לְמָאר יקאר - אוֹ פּרָטׁ קוֹרי - וסתת שנית: דרווש סרא לבהא יפכי נשו סוש נסתא שמשו - הנשו] יהבוא אלת פשיחודא ארכררי שרו שמשו אַלָת לכא יום יד אַרָת יֹב שוא או 🎒 לבָא יַתְבָּוּא • תָנְשׁוּ או יַקְם יקרְץ אָקא • אַנָם בְרוִיָּא אָתוּן בְּמְבָּוְיָא • אָפָּני יָקְם נָבי לְפָנִי בְּנְבְוֹיָא יִתַּבְרוֹ - אָן אַלִּישׁו יִתְלְכו - פִרם טִדְי [11 וֹטְהָת שׁנִית - אַן סְרוֹתָא יִצבת - לְבָא יום שׁ אַרְת תֹאָן סְרוֹתָאוּ יצכת- אַפּנִי לְּמְבָּוֹיָא מִית - יַחָר מִנֹשׁו מִית : דְרִיִּוְשׁ מַרָא יָמָבִי - 🌃 הַנָּת מְרוֹחָא שָנְמָתְא הַנְשׁו מָנְשׁ אַן בְּמַבְּוֹיָא יכם - הַ] נָת אָלָת יום רָהָק אָהָנו װִרָאָנו שִיא - אָפָבי נָסָהָא הַנָשׁו פֹנָשׁ פַרוּהָא אַן [" כָּהָבְּוֹיִא יָכְּבּוּ - פַּרְס וּפַדְי וּפַּהְרָה שנית - ] ......... שוא אן סר יָהָר ג רְדִינִשׁ סְרָא רְבָּקֹא יִקְבִּי- טַנְסָא יָאן [יֹנּ אָל פַּרְסְיּ- אָל סְדְי- אָל סָנְסָא אָלְת אִתוּן ורְעוֹ שִׁאָן נְסַהָא הַנְשׁוּ סִנְשׁ סִרוּהָא יִכּם - יָהָם מָאר לְפָנִישׁוּ יָבָהָנִם - 🌃 שׁיַהָם לְכֹארָא יַרְדָ- שׁבַרוּיָא קּרְמָא יְסְנִר- אַן לכא הוא לְסָארָא או הָקָם הָדְן - אָמָא - אנסלא הָסטנו שׁלָא כַרְוּיָא אננו שְפַּר בְּנָפָא יִשְּׁלְשׁ אַנְיִי הַנָּטוּ מָנָט יִנְי שׁאָנָכוּ אַכָּשִׁר ּ אָפָנִי אַנָבוּ אַרְפוִדָּא אָצַלְא ּ אַרְפוּדָא יַצְפָרְנוּ אַן צּלְלִי שָאַרְטוּדָא 🛚 יום דאַרח אַ אתי נשי ישֶרת עליָש אַנָּכו אַדְךָ אַן לָכוֹ רְתָשׁ הַנְשׁוּ בַּנְשׁ וֹדְנִי שׁאַמְשׁוּ אַן עד כְּנְאָוֹרְשׁ פֹת נִכְי שְׁקְשׁוּ שׁאַן פְּרִי יים הַנָנָא אַרְלָשׁוּ וסרותָא אָלָת צַלִּישׁו אָכָם · אַן צַלְלִי שׁאָרְסוְוְדָא אַן סר אַתִּר] · אָרְסוֹרָא סרותָא אָנָם רָדְט: דְרָיַנְשׁ סְרָא רְבַּהָא יִקְבִּי · סְרוֹהָא שׁלְפָּנָיִ [\*\* וַרְּצָן אַחֵּון יָנְשׁוּ · אַנְכוּ אַשְׁתַּר · אָנְכוּ אַן אַשְׁרְשָׁא ] אַלְחָבָן װּ · אַנְכוּ אַטְּתְּבְשׁ בִּיתִּי שאלהי שנסתא הנשו סנש יבל- אנכו 🎺 אונן...... שנקרי שנסתא הנשו סנש יבסְשָנָת · אַנְבוֹ יְקָם אָן אַשִׁרְשׁו אָלָתְבָן זו פרט סְרָי [<sup>12</sup> ומָתְת שְׁנִית · כְּטָא אַן מָנְתוֹיָ · אָמָא] אַן צַּלְלִי שְׁאָרְטוֹרָא אַנְבוּ אַמָּחַבָּשׁ - אָנָכו אָפָהַקַר עָדִי עלי שַבִּיה אַחון אַן אַשְׁרְשׁוּ [" אָרְהַכָּן ווּ - אָנָכו אָפַהַקַר] אַן עַלְלִי שָאָרְשוּוּךָא - לְבִּי שְּׁנְסְחָא הַנָשׁוּ מִנָשׁ בִּית אַתְּנוּ לָא יָשׁוּ : דַרָּיָוָשׁ [\*\* פּרָא יְבָּהָא יָקְבִּי הַנָא שׁאַנַבּוּ אָעַהָּשׁ אָפָנִי שָׁאַן קר אַתְּר וּ סרָש רָבָחָש יַקְבי עַלָּש שאָנָבו אַדְךָ אַן נְפָהָש הַנָשׁו פַנְש אָקבי נְשוֹ [10 אָשְנָש שְׁקְשׁו פַרְ שְׁוּפַרְקְשׁ הָנְשׁׁו אַן עלסתא מקבוא - יַקבי אָמָא אָנָבו פַר עלסתא - אָפָבי עלסתיי יִקביו לפָנְיָ - 🏗 אַן הַנְשוּ אַשׁנָא יַקּלְבוּ אַן פַר עַלְסְתָא יקר - זנשו כבלוי] נרנהכעל שמשו פל אינרי שוא אן כבלו יחבוא - אן יקם יפרץ - אנכו [xx נכובראפר פל שנכונחד -אָפָּרִי יָקָם שׁבָּבֶּלוֹ נְבִי אוָ הָגָשׁו נַדְנָתָבָּאַל | יַחַלְךְּ- בְּבֵלוֹ יִתָּכִי - פְרוֹת שַבַבֵּלוֹ יִבְּכָת : דְרִיוָשׁ סְרָא יְהָכִי - [בּבּ אָפִבּי אנמי אַן עלמָתּש אַלְתַּפָר - הַנְשׁוּ אַשְׁנָא ...... אַנ] בו אַיְכָשׁוּ וּ דְרִיוָשׁ סְיָשׁ יְבָרִּיִשׁ יַחֲכִּי אַנְבִּי אַנְבּי אַן בְּבְלוּ אַלְךָ -אן עלי 🦰 ברגַקבעל שנבורָרָראַער יַקבוּ-) יַקָם שנרָנְתַבעל אן עלי רַקַּתָא יָשְׁוו אַבְּאַ כְּלוֹ דִּנְלָת טְליּ אַפְּבִי אָבו יַקְב אָרָפוֹנָא יָאַפּרק · אַן שׁנָת או נָפּלי אָשׁרכָב · אַן טֹנָת סוֹפִי אַרן }- אַרְפוֹנָא יָצִטְרנוּ · אַן צּלְלי שְׁאַרְפוֹנָא רְנְלֹת נְעָתְכֵּר · אַדְּדָּ - יַקָם שַגַרְנַתְּבַער יום בוֹ אַרָח שׁ צַּלְהָא נָצָתַבְשׁ זּ דְרַיַוָשׁ סְרָא יְבָהָא יִקְבִּי אָנָבו אַ בָבָלוֹ אַמְּלֶךָ- אַ בָּבָלוֹ לְכָשֶׁר אן צר זונא שָׁמִשׁו שׁשַר פָּרָת - ["כּ נַרְנְתָבעל שִׁיקּ]בו אָמָא - אַנָבו נָבוּבָּוָראָצָר - [אַמִי יָקִם - אַן עבש תַּתַאַא יִתְלֹךְ] - אָפְבי צלְתָא נִנֶּתְבָשׁ אַרְסוּרָא יִצְּסִרְנוּ אַן צַּלְלִי שָאַרְסוּרָא יִקְם שְׁנַרְנַתְבַעֵּל (™ אַרְךְ צַלְתָא נַתְּעָבָשׁ יום [בֿ אַרַח ₹-....... י דְרַיַנָשׁ סַרָא רָבָהָא יִקָבי- אָפָכי נַדְנָהָבֶעל הַנָשׁו אַן נַשִּׁי יָצֵרֹג עַלְיָא שׁ 🌃 סוֹסִי אַן בְּכֹּלוּ יְלְךָ- אָפְבִי אָנְכוּ 💮 יין דְרַיַנָשׁ סַרָא רָבָהָא יִקבי- אָפָכי נַדְנָהָבֶעל הַנָשׁוּ אַן נַשִּׁי יִצְרֹג עַלְיָא שׁ אן בכלו] אַחַלְרַ או בַּלְלִי שאָרשוֹרָא בכלו אַצָּברע ונרנַתְבַצֵּר אַפָּברע אַפָּרי אַנבי או בכלו אַן (\*\* נַרְּנְתָבער אַרָּךְ : דריוןם] קיא יְבָהָא יִקְבִי- עִּדִי שִׁלִּי שׁאנבו או בְּבַּלוֹ אַהֶּר- אַנָה שִׁיְבָרָאנִי- סְרָס- עַלְטְהַא - פְדִי- אַשְּׁל- [14 אַרְשְׁקְא-

או אליטר ולילוא - [47] או ללכה לפלה) אפאי- אלכו אסוף בל אליטרא (או לטליב או אלטראי- אלטלה, קפון ולטנסא או פלים אפר הואי

ויצָבַ חו או מרָתָא הגשו שאו צלישו רבו או רָסְנִישוּ יִרְכוֹשׁוּ : רְרָיִוָשׁ (\*\* סָרָא רָבָתְאוּ יִשְׁנִי - נְשׁוּ) פרוַרָּתְשׁ (שְׁסְשׁוּ שוף - שוא או פורי יתבוא - או יקם יפפי | אָפָא - אַנָּכוּ הַשְּׁהָרִתִּי וֹרְע שַׁאָנְכְּשְׁהַר - אָפָנִי יַקְם שְׁכַּדְי פַרְאוֹ אוּ כִירת לְפַנִּי אלחפר אן סדי - אוררנא שסשו גשו גלי פרסי - אן 🍑 יבו אן גלישן אלחגן - אַקבי אַטָא - אלך יָקָם שטרו שלא ידָסוני רודַ- אַפָּכי] אָוּדָרָגָא אַהי יָקָס יִחָלֹדָ אַן סְדִי- אַן כְּשֶׁר אַן עִר מָרו שְׁמְשׁׁנִי שְׁמִרְי סְרָיִי - תִּנְשׁוּ רָבוּ...... לְא כָּלוּ - אָרִמוֹדָא יִצְּסְוְנוּ - ] אַן צְּלְלִי שְׁאָרְסוְרָא יֻקָם אַתוּיַ יִדְּדָ און נְכָרֶת תִּנְשָׁן - יום כֹּוֹ אַרָת - בְּלְהָא ישתקשו - ["" אָפָנִי יָקָם אַתוּן מָסָא לְשִּׁ יָצָבְשׁ - אַן] נְסָפּר שְׁסְשׁוּ שָאוּ מְדִי אוּ לְבַשׁ יַנַגְלוּ פָּגָּן - צַּּדִי עְּלִי שַאָּנְנוּ אַיְּדְ אַ אָרָי אָהָע אָרָבָי אָן אָרָשָא יָקָבִי אָקָבָי דְרָרָשָא שָׁסְטוּ אַרְשָׁסְי גַּלְי · שׁוּא אַנָכוּ אַלְּקַפָּרְשׁוּ אַן אַרְשְׁמָא · אָקָבִי אָקָא · אלד] יַקָּם נַבְּרָת שָׁלָא יִנְפוּנִי רוּכְשָׁנָת • [\*\* אָמָבִי דְרַרְשָׁא יִמְלֹדַ • או נְשֶׁר או אַרְשְׁמָא נְבָרָת יִבְּחָרוֹ נְסְא יַחַלְכוֹ או יוצא דַדְרָשָא או עכש הווצא • אָפָבי דַדְרָשָא צַלְהָא יִנְהָבָשׁ • או ער זוו שְׁפְשׁוּ או אַרְשְׁפָא • אַנְכוּדְא יַאָבְי זַיִרְשָׁא צַלְהָא יִנְהָבָשׁ • או ער זוו שְׁפְשׁוּ או אַרְשְׁפָא צללי שאַרמוּרָא יָפָם אַתוּי יָפָם שׁנְכָרָת אַלְדָּ-יוֹם מֹ אָרָה בֹּ יִפְתַבְּשׁוּ צַלְהָא וֹאן שְׁנָת בֹּ וְכָרָת יִבְּּהְרוּ נִכְּא יִחָלְכוּ אוּ הָבָּא רַרְישׁא אַן עַבָּשׁ הַחָּבָּא אַפָּבִי יַעַהָבְשׁוּ צַלְהָא • אַן עַר הְנָרָא טְסְשׁוּ אַן אַרְשְׁמָא • אַרְסוֹוָא יַבְּסְרְּנוֹ • אַן צַלְרִי שאַרמוּדָא יֹה אַרָח בֿ יַצָּחַבְשוֹן צֶּלְתָא. יַיְדָ אוְ לְבָשׁן דְּשׁ וּבָּלְמָת יְצָבַת דְבָּי אָן שָׁנָת בֹ נְבָרות 🏁 יִבְּחָרוּ נְמֶא יַחָלְכוּ אן חַפא דַרַרְשָׁא אן עכש הַחָבא - אַן ער אַחָיָקא שָמשׁו אן אַרשִׁקא יִעַהְבְּשׁו בּלְהָא - אַרמוּדָא יִצְּמַדְנוּ | · אַן ער אַחִיָּקא שָמשׁו אן אַרשִׁקא יִעַהְבְּשׁו בּלְהָא - אַרמוּדָא יִצְּמַדְנוּ | · אַן ער אַחִיָּקא שָמשׁו או אַרשׁקא יִעַהְבָשׁו בּלְהָא יַלֶּם אַתוֹיָ אוֹ נְבָּרֶת יַרֶּךָ יִוֹם פֿ אַרָח הַ יִּעְתַכָּשׁוּ צְלְתָש ⋅ [∞ אָפָני דְּדְרָשׁוּ טְטָא לְא יִצְּכָשׁ · יִדְּנֶר פְּנִי · צָּדְי צְּיִיי שאלד אן סדי]: דִרִיןש סָרָא רְכָהָא יִקְבִי - אָסטא שְׁמָשׁוּ גַּלִי מַרְסִי - אַן אַרְשְׁמָא - (\*\* אַלְתַפּר - אַקְבִּי אָקא - אַלֹּדְ יִפְּבּ ישנברורת רובשו - אָפָבי אָסטא יחלך - או כשר או אַרשְׁטָא ] נכָרָרת יִכְּחָרו נָמָא יִחָלְנו או הָפָּא אַן עָבְשׁ חְּחָבְאׁ י אַפָּבי יִצְהַבְּשׁוּ בִּלְהָא · [<sup>10</sup> אַן טָת אַצָּר שְׁטְשׁוּ אַן אַשְׁר ּאָיִטְוְרָא יִפְּטָרָנוּ - אַן בְּלְלִי שְׁאַיִטְוְרָא יום מוֹ אַנִת <sup>ז</sup> יְקָם אַתוּיְן ייד אן לבקו בכד - אן שנת שני נכרת יכחרו נסא ילכו אן חפא אספא אן נפש תחנא - 🎤 אן אותירש שמשו אן • אַרְשָׁקָא צַלְּקָא יָצָתְּכָשוֹ • אַרְמוֹדָא יִצְמוֹנָגוֹ • אַן צַּלְלִי טָאָרמוֹדָא יָזָם אַתוּיַ∫ אַן נַבְּרֶת יִדְךָ • יום לֹ אַרת כֹ יַצְּתְבְשׁוּ צַּלְתָאי ירָד או לכשון ב<u>מה - בלש</u>ת יְצָבֶת דָנִם - [<sup>18</sup> אָפָבִי אָמסא יִדָגַל פּגיָ צַרִי צָּלִי שאלך או סְרָי: דְרְיָןשׁ סְרָא יְבְהָא יִמְבִי · אפבי אכבו אלית בכלו אחלך - אכשר] אז סדי - אן כשר אן סדי - אן ער כנדר שמשו אן סדי - אן לבא פרורחש שוקבי אָמָא - אַנָבו סר-סְדֵי - אַן שָבֶּשׁ תַּחְבָּא - אָפָבִי צַלְּתָא נְעָתַבָּשׁ -] אַרְסוְדָא יפּסִדְנו - אַן צַלְלִי שָאַרְסוִדְא יָקָם שְׁמִּרוַרְתִשׁ יצי עלים אוך - יום לב ארח די נעתבש צלקא - נוך אן לכשן ...... בלפת נצכת .... אפני פרורתש אתי] יצי עליא שמוםי יצא - וַלַךְ אַן מָת רַנָּאַ שְׁמָשׁנו אַן מִדְי - אָפְּדִי אַנָבוּ 'אָמַ [ → אַתוּן אַלְתַפֶּר - שָאַן עַלִישׁוּ וַשְּכָתוּ - אַן מַנְיְ יָשְׁילְכוּ אַנָבּנ אַפָּשׁו ולשָנְשׁו ואָונִישׁו אַקְבִּץ ּאָשׁכְשׁו אוֹ בָּכִי אַתוּיְ | יְקָם נְבּי יִסְרוּשׁו - אָפָבּי אוַ וְקַף אוַ צֵּר תְּנְסְקוֹ אַלְתְבָנְשׁו · · וּנְשִׁי · · · · דַּרָיַוָשׁ סַרָא רָבָּהָא יָקִבּי - נְשׁו שׁהַרְנְּהַהָּא שְׁמְבֹּוֹ אֶמְבֶּרְתִּי - הַנְּשׁוֹ לְפָּגִי יַהָבָר - ] יָקבּי אַן יָקָם אָמָאּ - · · · יַדְיַיִּוֹשׁ סָרָא רָבָּהָי - נְשׁוֹ שׁהַרְנְהַהֹּא שְׁמְשׁׁ יֹי אנבו סרא ורע שאוכשהר - אפני אנבו יָקם סרי [<sup>50</sup> ופרס אלתפר - הַהְסְסָפּרָא שְׁמַשׁוּ סֹרְי גַּלִי רְבוּ אוַ עְּלִישָׁן אַלְתְבוּ -אַכָּכִי אַמָּא - חַלְדָ וַיְקָם שְׁלָא יִדְמִינִי דְדָ - אָפָנִי הַחִמְּסְפָּרָא אַתְי יָקְם יַלְדָּ - בְּלְתָא | אַתִי שׁתְנְנְתַּחְשָׁא יִעְבָּשׁוּ - אַנְמוּדְא ישַּסְרָנוֹ - או פַּלְלִי שאַיִסוּדָא " יָחָם אַתוּי או יָקָם שנבְּרָת יַדְךּ - וּאו שׁתַרְנְּתְּחָסָא יִשְּׁכָתוּ - או נַרְיָ ישׁכִּישׁוּ - אָפְנִי אפשו ואונישו אַקַּגֶּק - או כבי אַחוּי סִיכִּט אַשְׁבָּשׁוּ 'יָקִם נָבִי יִפְּרוּשׁוּ - אָפָּכִי אוַ ער אַרְבַּנָאָר או וַקּף אַשׁבְּנְשׁוּ רְיכִי ובלמו: [40] דָרַיָּדֶשׁ סָרָא רָבָּהָא יִקָבִי - הָנָא שָאוּ מְדִי אַעָּבָשׁ : דְרַיָּדֶשׁ סְרָא רְבָּהָא יִקבי - מְהָת פּרְתוּ וּוַרְכָנָא שְׁמְשׁוּ לֹפְּנִי יַתְבָּרָא - אַן פָרוֹרָתָט יַקָּרָא - װשְׁתְּפָבָא אָבוּן אַן פַרְתוּ אָשׁבּ [60 יֻקְם אָלְת פָגִישׁו יְפְתְשׁר יִתְּבֶּר - אוְ עָר אָוְפָפְּוְוְתִשׁ שַׁטְשׁוּ אָן פָּרָתוּ נָבָרֶת תַּתַּאָא יִנְתָּבָשׁוּ ] • אָרְשָׁוֹרָא יִצְּטְדְנוּ • אַן צַּלְלִי שָׁאַרְסְוֹרָא וּשְׁתַּסְנָּא יִיִּתְּבָשׁוּ ] • אָרְשָׁוֹרָא יִצְּטְדְנוּ • אַן צַּלְלִי שָׁאַרְסְוֹרָא וּשְׁתַסְנָא יִיְדְּ אַן נַבְּרָת תַּנְשְׁן • יום בּב אָרָח זֹבּ יִצְּהַבְּטוּ צַּלְהָא • אָפָבִי פִיתּ הַנָּח אָן אָנָכוּ יִחָר • הָנָא שָׁאן פִּרְחוּ אַנְּתַבְּטׁ וּ דַרְיָזֶשׁ פַּרָא רְבְּהָא יִפָּבִי • אָפְּבִי יָקִם 🐿 שפרָם אן ושִׁתִּסְפָא אַלְתִפר אָלָת רָנָא -] אָפָבי שְׁיָקָם אַן צַלי ושְׁתַפָּא יְכָשְׁרוֹ • ושְׁתַפָּא יָפָם שָׁאָתוֹ [10 ...... אַן צַיר פתגרבנא שַטְשׁוּ או פַרָתוּ אָתִי נָבֶּרֶת צַּלְתָא יִצְּתָבָשׁ - אַרְמוֹדָא יִצְּקְדָנוּ - אָן צַּלְלִי שָׁאַרְמוֹדָא ושְׁתַבָּשָׁ או נָבֶרֶת יַדְךָ - יום אֹ אַרמוה] ישָהבשו בֶּלָתא יַדָּדְ אוַ לכשן וֹדְס וכְלְשׁת יָפֶכּת דֹקפּבּ :. [™ רַריִיָשׁ שְרָא רְבָהָא יִקְבּי - אָסְבִי מָת אַ־ אַנְבוּ יחָד -

קנא שאן פרְתוּ אָנַבָּשׁ :] דְרָיַנִשׁ סָרָא רָבָּחָא יַקָביי סָה סָרָנוּ שְׁמַשׁוּ הָכָרָנִי - נשׁוּ פְרָהוּ אָנַבְשׁ : [\* אן גָּלִישׁוּ רָבוּ אוֹ יִקניקוֹ יִשְׁהַכָּנוֹ - אָפָבִי פַרְבָּי גַלְי דַנַּרְקָא שְׁמְשׁוּ שָאוּן בַּחָהַר פַּחָא אַלְהַפָּר - אַן עַלְישׁוּ אָקַבִּי אָבָא - מַלֶּךְ יָקָם שְׁלָא יִנְשׁוּיִי רוך - אָזָכִי רְוֹרִשָּׁא יִתּלֹךְ אָתִי יָקִם - יִפָּתְבָשׁוּ דְּלֹהָא אָתִי סִינוְיִי - בי אִרסוֹרָא יְּקְסִי אחון אן נבורת וַדָּך - יום כנ אַנָח ט ינַקבשו פּוֹרָתא - יוַדְּן או לבשו דינ וּבְּלְשֶׁת יְצָבָת וֹדְּסֹב : וְרִיּוְשׁ סְרָא רְבָּרְא יקבי - אַפני סָת אַן אַנָבו יָתֶר - הָנָא שָאוֹ בַחִּקֶּר אַכָבָשׁ : רְרָיָוֹשׁ פרא יְכָבִי: נְשׁו אַוּזְרָהָא שַׁפְשׁוֹּ, אַן עָר הְרָוָא אן קית יותנא | שַׁבְשׁב אָן פַרָס אַשְׁב - שוא יַתְבָוָא אן פַרָס יִתְבי אַן יַתְם בין אָבי בְרָוּנָא פּר בְּרָשׁ - אָפני יַקְּבּ פרס סלא אן כית אן כית יצבר - לפגן אתון ותבר - אן אווניתש יחלכו - שוש אן כיר אן פרס יתר : בניש פרש יבתש יַקבי - אָפָני אָנָנו יָקָם שׁפַּרָם [" שַּלָּא יִתנר או פּרָם וֹמַרִי אַיֹּהָפֶּר - אַיִּהַברויָא שְׁמְשׁוּ פּרְשׁיּ אָּהּ לְּלִּשְׁן רְבּוּ אלחבן }- ויַקָס שפרס אתן יחלנו אן סדי - אפני ארחברעא אתי יקם 🌃 או פרס יחלד - או כשר או פרס און ער ביואר שַׁבְּשׁוּ אוֹ פּרט אוֹנְרָהַא שְּבֵרוֹה יְבָנוּ אוֹ בנִם הַנְּבָּא יִהְ לְּךָ - יְבַּתְבָּשׁוּ בְּלְהָא - אַרְפוֹנָא יִפְבִּרנוּ - אוֹ בּלֹלִי שָּאִיפוֹנְא [ני וְקָם אָהוֹיָ אַן יְלָם שָאַוּוְרָחָא יְדָךְ - יום 5 אַנָח בּ יִשְׁתְבְּשׁוּ בְּלְקָא ז רְרִיְנָשׁ בְּרָא יִבְּנִי ז אָפָנִי ] אַוּוְרָאַשׁ חַנְשׁוּ אתי יקם יצי לליא סוסי ילד - אן 🏻 🏁 פסיחודא - אַלָּת לכא שנת ילך או חפא שארתברויא או עבש החפא - אן שדו פָרָנָא שִׁסְשׁו יַנְתָבְשׁו פַלָּתָא-) אָרִסוֹדָא יִפְּסָרָנו-אוֹ פַלָּלִי שארסורא יָכָס אַתוּי יַרָּדְ אוֹ יַקס שׁאַווּרְתָא· · [יֹל יום T אַרְח הֿ יַבָּתַבָּשׁוּ צֵלֶפָא ואוֹ אָוּוְרָהָא יָבָבָתוּ וֹנְשִׁי דְנִי שְׁאַהָשׁוּ יַקְרוּ יְבַּבָּתוֹשׁוּ יַקְרוּ יַבְּבָתוֹשׁוּ יַקְרוּ יַבְּבָתוֹשׁוּ יִקְרוּ יִבְּרָתוֹשׁוּ יִקְרוּ יִבְּרָתוֹשׁוּ יִקְרוּ יִבְּרָתוֹשׁוּ יִקְרוּ יִבְּרָתוֹשׁוּ יַקְרוּ יִבְּרָתוֹשׁוּ יִקְרוּ יִבְּרָתוֹשׁוּ יִקְרוּ יִבְּרָתוֹ וַנָשׁי רָנִי שאַקשׁו נָבִי אַן זְקָפּ (\* אַשְׁכָּן - אַן נַר אַיִרִידָאַ שְׁבַשׁו אַן פִּרָם אַן זְּהָף אַשְׁבָּנִשׁנִת : רְרִיַּיְשׁ פְרָא יְבַּחָא יקבי - הַנא שאָן פַרָס | אַרְמָנכָשׁ : דְרַיִוֹשׁ סָרָא רְבַהָא יִבָּכִי - אַוֹדְקא הַנְשׁוּ שׁיַקְבוּ - בַּרְנֵיא - שוֹא יְקְבּי יְקְבּיּ אַ: אַרָּחָתִי אוַ מָצָא שׁאַונָא פַּרְסִי שִׁכְּשׁוּ נַלְי - שׁפְּהָא אוֹ אַרְחָהַי וֹנְשׁו רָכּוֹ אוֹ עֹלִישׁן ילְתָנָן אוֹ | אַרְחָתִי אַטָא - חַלְנָא נָאַו אַנעט דונא דונא דונא ישפר און דייַןם פרא יַקט - אָפָני ילַךְ יַקָם הַעָּטוּ באווַדְהָא יָבפּר און הַבא שאָוונָא אָו עבט " אַנעא דונָא דונָא אַנאַן תַּחַפָּא • אַן ער כַפַּטְבָנָט טְבַיִּטוּ אַן אַרָּמִינִי ] יַעְיבָנָטוּ פּוֹיְתָא • אַרְטוֹרָא יִפִבוֹנִט • או פּרְלִי טְאַרְבִינָא (נו יְקֹם אַתוּיְיָ אַן יום שנברת יוד - יום ל ארה ל יעתקשו ברהא - אן שנת שנת יום שנברת יתלנו אן הצא אוונא יבחרו נמא אן עבש • אָן מָת נְנָרָהָוָא שְׁטְשׁוּ ] יִנְתְּבְשׁוּ פַּלְתָא • אַרְטוֹרָא יִפְּטְדְנוּ • אַן פַלְלִי שׁאִרטוּרָא (<sup>12</sup> יְקְשׁ אַתוּיְ אַן נבְּרַת יִיְדְ יום ז ארח יל ינתבטו צלמא: דריוש פרא יבהא יתבי - אפני גשו הנשו שאן לבא יהם רבו - שאוורתא ישפר - אתי יקס יצי קליא [מו שמיםי ילך - אן ער ארשרא שמשו אן אימתי ילשד - אפני אוונא אתי יקש אן עלישו יתלך - אן נְשׁר הָנָשׁר ] יָנָבָח - וּנְשִׁי רָבִי שָאַתְשׁר יִוְדָּ- דִיבִי וּבְּלְשָׁת שְׁוֹלֶם 🍧 אוֹ זְקוּ אַשְׁנְנִשְׁוֹת זַ דְיוִשְׁ סְרָא רְבַּוְאַ יִקְבִי - אַקּבּר מת אן אָנָט יַחֶּד - הָנָא שָאוֹן אַיָהַתָּי אָכָבָשׁ : דְרִיוָשׁ מַרָא יְבָהָא יַלְבִי - כְּרִי צַלִּי שׁאָנָט און פָרָם וּטָרִי (מ' אַתר - אַן שנת ב פבלוני לפנן יחברו - גשו ארמו פרל חלותא ארשקי שוא יחבוא אן בבלו. אן עד רבלא שמשו יחבוא - יחבי אן יקם שכבלו אָמָא - אָנָנו נְבּוּבְרָרְאָשָׁר פֹּד נְבּוּנְתָר - אַפָּנִי יְקָם שׁנָבוֹו לְפָנְ [ 🎽 יְתְּבֶר - אַן אַרְתוּ תְּנְשׁו יְלְךְ - שוא בבלו יאָבָת • שׁנֹא אָן מֶר אָן בָבָלוֹ יָהֶר • אָפָבי אָבוּ יָקָם און בָבַלוֹ אִשְׁפָּר • אונְרָפִיָּא שְׁבִשׁוּ מֶדְי נְלֵי • שׁיִבוּ אוֹ ] עְלִישׁן אַלְּחָפֶּר • אָפָא - הַלֹךְ וֹרוֹךְ אַן יָקָם נְכַרָת ["\* שׁלָא יִדְטוּנִי או כבלוי אַפָרי אָינָדפֹרָא אַתי יָקָם או בְבַלוֹ יִתְלְךְ- אַרְטוּרָא יִצְטוּנִי - אַן עללי שארטונא אונופרא ) ישם שכבלו נכורת יוד וישניפנת - ישם שאו לבשן " יתכר או אוכו יתלך - ישם בב אָרָח אַ אַרְחוּ הָּנְשׁוּ שְׁיַקָּכִי אָשָא - אָנָבוּ נְבּוּבָרָרְאָבֶּר - יַבְּבָּת וּנְשִׁי שְׁאָנָשוּ - אַן אַנְבוּ - אַפֵּנִי אָנָבוּ נָאָבוּ שִּׁרְחָבְּוּ אָקא - אַרחו ונִשי רְנִי (\*\* שאַקשו און בְכלו און זַקף לשבְנו - ואן זַקף אַשְנַשׁנִית ז] דְרְיַוְשׁ סְרא רְבַּהָאו יַפְּבִי הְּנָא שאנבר אן בבלו אינכש : דַרִיןשׁ סָרָא רְבַּחָא יַבָּכִי - חָנָא שׁאַנְבוֹ 🏁 אַנְבְּשׁ - שְׁנַת אוַ בַּלְיִי שאַרְסָוּרְאַ אַעְבְּשׁ או לבו שסקת יתורא - אם תחתי אנתבש - או בללי שארסורא אונטנת - ] ותשל סריטן אתנת - נסקא שמשי כנש - שוא מַתְרַץ וַקְבֵי אַמָא - [\*\* אָנָנו בְרָוֹאָ פָּל כָּרָשׁ - תָלְשׁו פָרֶס וְתָבִי - אַשְׁנָא שְׁבַשׁוּ בַּלְכִי - שׁיא יַפְּקִרץ וַפָּנוּ אַמָאי - אַנְטּוּ 🦫 עלְטָתְא - תָּנְשׁוּ ] עלְטָתָא יָתָבֶר - נְדְנָתָבַעֵּל שְׁטְשׁוּ כָבַלוְי - שׁוֹא יְשָׁתִרץ יַהָבִי אָכָא - אָנָטוּ נְבּוֹכְּדְיאִנִיר ု 😗 פּי נְבּוֹנְחַדְי הַנָשׁו בָבַלוֹ וַהָּבֶר - מַרְהָיָא שַׁמָשׁו פָּוְקִי - שׁוּא וְפָּהַרף יָבַנִי אָמָא - אָנָבוֹ אַכִּגָשׁ כַר בּלְפֹתא - הָנָשׁו בַּלְפֹתא | וַהָבֵר - פֿרְוַיְתְשׁ שָׁשָׁפּוּ שְׁדְּי שׁׁמִּ יְשָׁמִיץ יָקָבִי אָשָּׁאּ אָנָכוּ חָשְׁמִרְמִּי [20 דיג אַנְבְּשְׁכִּי- חָנְשׁוּ סְרִי יְתַבֵּר - שְׁתְּרְנְחָחָטִא שְׁשְׁשׁוּ אַסְבְּרְתִּי

שוא יְפָּחֶרץ יִקְבִּי אָמָא - אַנְבוֹ מָר אָסְבָּרְתָּי וְרַע | אָנְכְּשָׁתַר - הַנְּשׁוֹ אַסְבֶּרְתָּי יְתָבוּר - פְּרָדָא שְׁמַשׁוֹ מַרְנוְי - יִי שׁוּא יְפָּחָרָץ ישבי אפא • אנכו פר פונו • נולשו פונו יִמִנר • אִנוֹנְנְאַ שְׁפְשׁו פּנְפִי • שׁוֹשׁ יְפָּבְרִץ יִשְׁכֹּא • אַנִבּו פר פּרְנְיְא פּרְ כְּרְשׁ • הַנְשׁוּ שָּרֶם יְתַּנֶּר - אַרְתוּ שְׁמָשׁוּ אָרְשָׁמְי - תָּנְשׁוּ [20 יְשָּׁתְיוּ יִקְבֵּי אָקא - אַנְכוּ נְבוּכְּרָרְאָצֶּר פֶּד נְבוּנְהַר - הַּנְשׁוּ בְּבֵּד'וּ יאבר ז דריוש סרא רבתא יוזבי או סדי ם הונת] יצבתו ויודבו יום אתון אן כבל 🏻 פלת הונית: דריוש סרא רבתא יקבי - סתת שלפנן יתכרא - אלו שפרען נברת ישכן - אנסא נשי הנגרת יתכרו | יקם - אפני ארשורא או קתן יכרנשנה [\*\* לבו שבבא יארש אַרטוּרָא יַלְתְּכְנָשְׁנָת : רָרִיָשׁ סְרָא יְבָהָא יְתָבִי אַתְ שְׁסֵר טְבָּכָּי אַלְת פַרְצַּת נַצְרָבְ אַן נַצְּרִי-] נשו שיפרץ למאר שאלשו - כי הקבו [10 אמא - סרותן לא נמר לחר : דריוש פרא רכתא יקבי - הנא שאיכש - שנת יום שעת אן צללי שארסורא אעכש - את שאפכן החוו שאנכו אעכש - שטר שאן שטר להפפני (\* עליך - אנמא לא חקבושו פרצת : דריוש ברא רבתא יקבי - ארבוודא לפחרה שתנא אפתא - שפרצת לא אַעבש | שנית יובו שעית : דריום סרא רָבָה איָבָפי - און צַלְלִי שׁאַרְסָוִדָּא [<sup>140</sup> שנות מארות שאַנָּבְשוֹ - ושׁאוֹ שׁמֵר הָנְשׁוֹ לְא יִשׁמֵר - און לבָא הְּבָא - נְשׁוֹ שאַפָּכן יַחָנוּ שְמֵּל חָנְשׁוּ וּלְא יַקָּרָא שָאָנְכָשׁ שַנָּקָא - לְא לַתְּ]קַפְּשׁוּ שִׁיְקְבִי אָמָא - פִּרְצָּרו שׁן: דְרִינְשׁ סְרָא דְבָּרְוָא יקבי - סרי שילכו מחרי - לא יעבשו הנשן עבשית שאיבשן אנכו - לבו שאנבו שנת יום שעת אן צללי שארמודא גבי אַנְבָשׁוּ: דְרִיַּןְשׁ] סְרָא רְבָּהָא יָקָבִי - אָת כִי תֹכִי רְפִּי שָׁאָנִכוּ אָנִבָשׁ וֹנְתַבְּהָא אָן (100 אָנָכוֹ לְּהַקְפָּנִי נְלִיךְ - שׁלְא הַפָּטן רָפָא - כִי לָא הַפָּטַנְשׁו והָקַבּושׁו אַן יָקָשׁ - אָרְטוּרָש לָרְבָשׁ אַן צַלְיֶךְ - ווֹרְצָךְ לְבָּ]שׁם - יוסך לאַרְבוּ - וכִי רְפָא אַנְהַשׁ תמסן - אן יַקָם (נוֹנוֹ לָא הַקְבוֹשׁוּ אַרְטְוָדָא לִרְכָבָ - ואָן אַלִיךְ לָא לְהָר וְרָנָא : דְרִיְוָשׁ סְרָא רְבַהָּא יִקְפִי - הְנָא שׁאָעָבִשׁ שנת יום שנת | אן צללי שאַרפורָא אַנְאַבָּשׁ - אַרפורָא ואַלְחִי (١٥٠ שנת שיתרָן : דְּרְיַנְשׁ פרָא רְבּחָא יִפָּבִי - אַן לְבָא הָנָא אָרסִירָא יִפְּסָרָנו ואַלְהִי שָׁנָת שִׁיחָרָן - שׁלָא רִשׁע אַנכו - ושׁלָא סָרָכָא | אַנְבָּשׁ - אֶל אַנכו - אָל ורְצֵי - אוַ דְנָרת אַסְנִי- אוַ לְכָּחָשׁ וְטָשׁכַת [\*\* אַל אַחְטָשׁ אוַ נְבְלְאֹ וֹפַרְכָּשׁ - נְשׁוֹ שׁאוַ בִּיחִי יְפַּחַקר - חָנָשׁוֹ אַסְרְרָסוֹ -ונשו שפרכן - הגשו לכאר אטאלשו: דריוש פרא רבהאן יהכי סנא את פר שמנסר אזכן - נשו שיפרץ ונשו פרכן ושלים לא סרד - לפאר שאלשו: דריים סרא רבחא יקבי - מנא את שאפני ותפר שטר הנשו שאשטר - ושלכן חננת - לא נכרשנת ואן יוסיך גבי נצרשן -) וכי שמר שאת המר וצלמן הנגת - (107 ולא הנכרשנת - וצרי שאן אליך יראי הרששול אים אים ולאיר ווואר לבשם ולווכ] ו יוסיף ואיסורא ליבש (\* גבי שהצהבש אפבי - וכי שסר הגשה וצלקו הענת תמר והנכרשנות - ועדי שאן אליך ודעש לש הרששונות - ארמורש ליכור והכלי | לא הרכי וארמורא לְאָרֶר (100 גבי שׁתּצָתַבָּשׁ אָקְכִי : דְרָיָלָשׁ סֹרָאֹ רְבָהָא יִקְבִּי - הַנָּגָרת נְשִׁי שׁ אַתְן יִתְרוּ צָּדְי עֵלְי שׁאַנְכוּ אוּ נְטִקאוּ הְנְשׁוּ · יסגש אַרֶךְ · שׁבַרוּיָא יָקָבוֹ · חָנָנָת אַתְיַ יְתְרוֹ · אונרפרנא שׁמשׁוֹ פְּלֹ | אוִספרא פּרְסִי · אותנא שׁמשׁו פּל סחרא פּרְסִי ווו בכרא שסשו פרל מרונים פרסי - אורונים שסשו פרל בנבננה פרסי - בנבנ שא שסשו פרל ואתא פרסי - ארוסנש פרי אַנמו (<sup>111</sup> פרסי - סנא אַת סר אָפבי - סין שנשי שאתי דריוָשׁ סרא יהרו - ושאו לבא בסרשן ואָא אַנּתבש -נשי | מַנַנְרז לְפָאר סְרָר :

TRADUCTION PAITE SUR LE TEXTE ASSYRIEN DE RISOUTOEN.

σ['Moi, Darius, grand roi, roi des rois, fils d'Hystaspe, petit-fils d'Arsamès,] Achéménide, roi des hommes, Perse, roi de Perse.

"Darius le grand roi dit : Mon père fut Hystaspe, le père d'Hystaspe, [\*Arsamès; le père d'Arsamès,] Ariaramnès; le père d'Ariaramnès, Téispès; le père de Téispès, Achéménès.

«Darius le grand roi dit : Par cette raison ['sommes-nous appelés Achéménides ;] depuis longtemps sommes-nous puissants, depuis longtemps notre race fut une race de rois.

"Darius le grand roi dit : Huit de ma race exercèrent le pouvoir royal avant moi; [\*je suis le neuvième : dans deux séries nous fûmes rois. «Darius le grand roi] dit : Par la grace d'Ormuzd je suis roi, Ormuzd m'a confié la royauté.

-Darina le grand roi dit: Voici [Plea pays que je possédais; par la grâce d'Ormund je] devins leur roi : ln Perse, Élam, Bahylone, I'Assyrie, I'Arabie, l'Égyple, les peuples de la more, l'Aisè Mineare, l'Ioniie, [¹a Médie, l'Arménie, la Cappadoce, la Parthie, la Saranjei, l'Airiane, la Chorasmie, la Bactriane, la Sogdiane, le Paropanisus, les Saces, les Sattagydes. l'Araboie, la Moisi: l'ieu dout vintertois novoinces.

«Darius le grand ou dit : ] Voilà les pays qui m'obéissaient; par la grâce d'Ormund ils étant mes esclaves, [\*ils m'apportaient leurs tributs; ce que je leur ordonnais.] ils l'exécutaient jour et nuit.

« Darius le grand roi dit : L'homme qui était obéissant dans ces contrées, [†] e l'ai beaucoup soutenu; mais l'homme méchant, je l'ai sévèrement puni; ] par la grâce d'Ormuad ji fait exécuter mes lois dans ces pays; l'ordre qui émanait !\*de moi était strictement suivi.

« Darius] le grand roi dit : Ormuzd m'a donné la royanté; Ormuzd me soutint jusqu'à ce que j'eusse recouvré [ 1 cet empire. Par la grâce d'Ormuzd j'ai conquis] la royanté.

Durius le grand rei dit : Voici ee que je fis par la gréee d'Ormand, après que je fis rie, l'Un homme, nomuné Cambaye, hi de clyrus, de moter rece, fuel, avant moi roi nici ce Cambyse eut un frère nommé Sinerdis; un fut leur père, une fut leur mère. ["Ensuite Cambyse lau Sonerdis. Quand] Cambyse tans Sinerdis, le peuple ne avaril pas que Smets avait de fue. Plus natz Cambyse narries vars l'Egypte. ["Dorreque Cambyse dait absent] en Égypte, le peuple tomba dans l'impiéré, et les fausses croyances devinrent puissantes dans ces pays, en Pere, en Médie ["et dans les sutres provincies."]

-Durine le grand roi dit i. fin Mage, nommé Comaté», le souleva. Ce fut dans Pisiochea, pets de la montigne nommé Aradarils, le quatroritame jour du douzième nomie, l'avuil dans les évelues. Il mentit devant le peuple ou dissait : de suis Smeetis, le frêre] de Cambyare, et dans le peuple curière es sépars de Cambyare, et alla si hij. le Peres, la Médie [1<sup>e</sup> et le sutres pravières. Il saint le pouvoir; ce fut le neuvième jour du cinquême mois quand il sutres pravières. Il saint le pouvoir i saunté Cambres monart de bis-ineme tou vin ta la mort.

- Darius le grand roi dit : ["Cet empire, que le Mage Gomatès euleva à Cambyse,] avait appartenu à notre race depuis des temps reculés. Après que Gomatès le Mage out enlevé ["la royauté à Cambyse, la Perse, la Médie et les autres provinces,] il y régna en maltre, il devint roi.

-Darins le grand roi dit; il n'y out personne, ["mi Perse, mi Mele, ni personne de notre rec, qui) est unesté e l'empire au Mage Gomalte. Le pougle le crigianti leasoupe, ["parce qu'il avant tue beaucoup de recu qui avisient comu le véritable Saucrétis; pour cels il aurait tue beaucoup de monde, en œ disant inis; e l'un feut pas qu'il s'apreprietur que je ne uiu "pas Saucrétis, le fils de Cyrus. Personne n'ous dire quoi que ce fit au sujet de ["floma-epas Saucrétis, le fils de Cyrus. Personne n'ous dire quoi que ce fit au sujet de ["floma-epas Saucrétis et Mage, jusqu'il ex que je visus; l'Invoqui d'urmuul Cyrusul me suintit par la grâce te Mage, jusqu'il ex que je visus; l'Invoqui d'urmuul Cyrusul me

d'Ormuud, [\*\*] le dixième jour du cinquième mois, je tuai, avec quelques hommes devoués,] Gomatès le Mage, et ses principaux adhérents. Ce fut dans la ville de Siktachotis, dans la province de Nissea, en Médie; [\*\*\*cest là que je le tuai et que je lui enlevai l'empire. Par la grace d'Ormuud je devins roi;] Ormuud me confia la royauté.

«Darius lo grand roi dit i la royanté qui avait été ravie [\*\*a notre race, je l'ai recourée; c'est moi qui l'ai] rétablic de nouveau. Le fa ceci : les maisons des dieux, que le Mage Gomates avait détruites, je les ai [\*\*electées; je les ai rendues au peuple, ainsi que J'ai restiute le saceredoce et le pontificat aux familles auxquelles] Gomatès le Mage les avait enfevés; j'ai ré-tablif l'Édat uva non ancieme base, et la Perse et la Médie, [\*\*el les autres provinces; comme ç'avait dés autrefois avant moi, ainsi je le fis jura la grée d'Ormati; je travaillais jusqu'à es que j'euser efinigéer notre maison dans son ancienne place; (\*\*je travaillais jusqu'à tot que j'euser émitgéer notre maison dans son ancienne place; (\*\*je travaillais pour refaire tout par la grée d'Ormatd, ] comme si Gonatès le Mage n'avait pas applianté notre maison.

-Darius [29 le grand roi dit : Voilà ce que je fis, après je devins roi.]

-Darius le grand roi dit : Après que j'eus tué le Mage Gomatès, un hounne [\*Ponumé Attrinès, fils d'Opdarmès, se révolta] en Ellam. Il parta ains : -le sui roi d'Ellam. Abros les Élamites firent défection, [\*Pils allérent vers est Attrinès; il fut roi d'Ellam. Essuite un hounne de Bablyone, ] nomme (Minhalet, fils d'Ainir, ils elva abblyone; ] mentil évante le peuple ainsi: -le unis [\*Pathachodousous, fils de Nahonid. « Mors tous les babitants de Babylone deviat rebelle, cedicial d'extriné.

 Darius le grand roi dit : [35 Alors j'envoyai une armée vers Élam; cet Athrinès fut amené prisonnier, je] le tuai.

» Darius le grand roi dit : Essaite je marchai sur Babylone, contre l'ec Nidnitabel, qui se nommai Naubredomoso; l'Irarde de Nidnitabel se tamis sur des redacus, le leng dei Tigre. [8 Alors je partageai l'armée en deux parties; je fis mouter l'une sur des chameaux, je fis amener des chevax pour l'autre.] Ormand me southit per la grace d'Ormand nous fronchimes. Er Tigre; je battie [\*\*Plarmée de Nidintabel.] Le vingt-sixième jour du neuvième mois nous tivrdmes la bataille.

-Darius le graud roi dit i Alora je mardais vers Babylone. Quanti Japprochui de Baby-lone (je renountris, la h ville de Zanana, sur l'Euphrate, ["Midhadel qui parlait] ainsi -1e suis Abachodonosor, ¡avec son armée, pour offirie le ombat.] Nous livritone la bataille. Ornund ne soutint jera la grace d'Ormand je battis Tarmée de ["Midhadel». Nous livritones la bataille le [deuxiène jour du ditième mois. Une partie de l'armée ennemie fuit dans l'eau. l'enu l'emporta, l'armée nome fout dans l'eau.

«Darius le grand roi dit : Alors ce Nidiutabel se replia, avec quelques cavaliers, ["vers Babylone. Je marchai sur Babylone.] Par la gráce d'Ormuzd je pris Babylone, ainsi que Nidiutabel lui-même, et, dans Babylone, ["je mis à mort Nidiutabel.

Darius [le grand roi dit : Pendant que j'étais à Babylone, les provinces suivantes firent

défection : la Perse, Élam, la Médie, l'Assyrie, [41l'Arménie, la Parthie, la Margiane, ] les Sattagydes, les Scythes.

··[Darius le grand roi dit :] Un bomme, nommé Martias, fils de Sinsichrès, demeurant dans la ville de Cuganaca en Perse, se leva en Élam : ["di] parla au peuple] aimsi : -le suis - Immanès, roi d'Élam. - [Mais, quand ] étais proche d'Élam, les Élamites me craignirent, et prirent] ce Martias qui était leur chef et le toèrent.

» Pairis ("de grand roi dit: Un homme,) Phroords de nom, un Miele, se leva en Mégie. Il porta su peupla janis : Je suis Xultriès, de la race de Cyazarès. Alors le peuple de la Médie, qui ne demeure pas dans des maisons, "se révolta contre moi, alla se Phraortès, il fat roi de Médie, cui ne demeure pas dans des maisons, "se révolta contre moi, alla se Phraortès, il fat roi de Médie, Carmére de Peres et de Médie, qui n'était dévenée, était de petit monbre.) Mors je fas narcher une armée contre la Médie. Lu Peres, nommé Hydarnès, mon serviteur, ""je le fin érde au elle, le parial aiss: "Marche, défisi farmée de Médie, qui ne me re-commit pas. ; ll'hydarnès marcha avec l'armée contre la Médie, Quand il arriva à la ville nommée Marca, me Médie, ("dils téverent la batalie aux Médes, Cédic qui était chef ne tim pas longérenps. Ormond une soutint) par la grâce d'Ormond une armée défit l'armée re-belle, La vingt-septime jour ou divisiem nois, la livérent le contails et p''losis mes trouge n'opérèrent plas, et, à la ville nommée Campada, en Médie, elles m'estendirent jusqu'à ce que l'arrivase en Médie, elles m'estendirent jusqu'à ce que

e ("Darios le grand evi dit : Un Arménien, nommé Dadarès, non serviteur, je l'envoya en Arménie, le paria insis : "Nathere, dédia farmé qui ne ur econant pas, " "Dadarès en uit en route. Quand il s'approcha de l'Arménie, le rebelles se résuirent et marchèrent vers Dadarès) pour offirir le mobal. Alors Dadarès accepta la basilie, à a b'ule nommée Zuza, en Arménie, ["a'Ormand me soniart; par la gràce d'Ormand nies troupes définent le insurgés. Le neuvième jour du denxième mois ils livrèrent la batille. Pour la seconde fois je rebelles marchèrent à la remoure de Dadarès, pour offirir le combat. Ils livrèrent la batille de di-Auditine) qu'un du neuve mois, à livrèrent la batille en combat. Ils livrèrent la batille de di-Auditine) qu'un du neuve mois, à livrèrent la batille : Turne compet qu'un densième mois, à livrèrent la batille : Turne compet en que qu'un randre d'un remoure de Dadarès et pour offire le combat. Il à ville nommée Uhyàma, en Arménie, ils livrèrent la batille. Ormand me sonint;) par la grâce d'Ormand mon sarvée défit les troupes insurgées; le neuvième jour du butilère mois ils livrèrent la batille. ("Ensurte Dadarès ne fut plus rien, mais il n'attendit josqu'à ce que jeviusse en Médie.")

» Parias le grand roi dit : Un Perse, nomme Omisès, mon serviteur, je l'envoyai en Arménia (<sup>34</sup>e parlai ainni : Marche, détrois l'armée rebelle, - Omisès se mit en marche; quand il approcha de l'Arménie, les insurgés se rémirent pour marcher à la rencontre d'Omisès et pour offirir le combat. Ils livrèrent la batalite, (<sup>34</sup>à la ville d'Issid, en Assyrie. Ormand me soutiat; par la grize d'Ormand, le quintième jour da dittieme mois, non armée [ lus deux.]

mille vingt-quatre d'entre eux. Pour la seconde fois, les insurgés se réunirent pour marcher à la remontre d'Omisée et pour offirir le combat. [8<sup>th</sup> la ville nommée Autigrans, en Arménie, ils livrèvent la batsille. Ormand me soutiuit par la gréee, d'Ormand mon armée défit les rebelles le trentième jour du deuvième mois; elle en tus deux mille quarantie-cinq, et en prit vivants cinq cent cinquante-neuf, Piuls Omisée student juoyu'à et que je vinue en Médie.

» Darius le grand voi dit : Un Sagartien, nommé l'intantechnis, se révolte contre moi.] Il papria au prupule aimis : 4 es suis roi de la race de Cyanarles. Albre je fie marcher l'armée de Molifie ("ét de Perec; je constituai pour leur chef le nommé l'Echmaspadès, un Mèle, je bui paprial aimis : vet défoir farmée qui en ne reconnal pas. Techmaspadès en nit en route avec l'armée; il livra le condost) à l'iritantechnis : O traund me sonjuit; par le grâce d'Ormund ["mon armée défui l'armée rebelle, et piri l'iritantechnis : On l'imean devant moi. Albre je lui coupsi le ne et les oreilles, je l'expossi lié à la porte du pelais.] Le peuple entire le vit; ensaite je fin settre en croi le smorte et le vivints.

"["Darius le grand roi dit : C'est ce que ie sis en Médie.

» Darius le grand roi dit: Les contrées nommées Parthie et Hyreanie se révoltèrent contre moi; elle se déchaérent pour Pravorès. Et Hystapes, mon père, révoltèrent des Parties, l'et peuple lui devint ennemi et se révolta. A la ville nommée Hysponozatis, en Parthie, les rebelles hivèrent la basilie J'ormand me sousilit; par la grée de Ormand Hystapes détis en rebelles. Le vingé-lemième jour ("du douzième mois, ils livrèrent le combat. Emuite le pays fut à moi, Ceste et que jé fise en Parthie.

«Darius le grand roi dit : Enautie j'envoya les troupes de Peres, de Bhage.) Après que les troupes fueret arrivées ampet d'Hystape, edui-ric les rémin au austres, ("A la ville nommée Paligrabana, en Parthie, ils livrèrent la bataille. Ormund me sontint; par la grate d'Ormund Hystape défit les insurgès. Le premier jour du cinquitiem non, il li strivert al bataille; il lua six mille cinq cent soitante d'entre eus, il en prit vifs quatre mille cent quatre-viage-dours.

«["Darius le grand roi dit : Ensuite le pays fut à moi. C'est ce que je fis en Parthie.]

«Darius le grand roi dit : Le pays nommé la Margiane se révolta contre moi. Il y avait

un homme, nonmé Phradhe, ("dia le reconnurent pour leur chef. Mors Jeuropai vers ce rebelle un Perse nomé Dodarcis, non serviteur, qui était astrape en Bactriane. Je lui parlai aimsi : «Va, détruis cette armée qui ne m'obéit pas.» J'euis Dadarcis marcha avec les troupes; ils invrient la battaille avec les Margiens. ["Ornuazi me soudint; par la gréce d'Ormuzi mon armée détic feel des révelles. Le vingétroisième jour do neuvième uois, ils invrèrent la battaille; il tua] quatre mille ceut trois d'entre eux, et en prit vifs six mille cinq cent sossistate-dem.

» Parius le grand roi ["dit : Ensuite le pays fut à moi. Cest e que jo fis en Bactriane. » Parius le grand roi dit : Un bomme, nommé Cóodules, résishit dans la ville nommée Tarava, dans la contrée lutia, jen Perse. Il se leva en Perse. Il parla an pouple ["ainsi: » le sais Sonerdis, le filis de Cyrux. » Alors les Perses qui n'ont pas de maisons vinrent de la plaine. Ils frend défection de moi, is allérent vers Cóodades; if fut roi en Perse.]

» Darius le grand roi dit : Alors je fis marcher les troupes perses [\*qui n'avaient pas fait défection vars le Perse et la Médie. I'un enstitain le éche un Perse nommé Artabardes, non serviteur.] Eumite l'armée de Perse marcha avec moi contre la Médie, et Artabardes alla avec ses troupes [\*Contre la Médie, Lorsquil d'eminait à travers la Perse, près d'un endroit nommé Ralan, ex-perse, Géondates, qui s'appelait Surreits, marcha contre la pior ordirei combat; jle li brêvent la bataille. Ormund me soutiuit; par la grée d'Ormund [\*mon armée défic celle d'Ocassèles, Le douzième iour du deuxième mois, ils livrèrent la bataille.

«Darius le grand rei dit Emuite] (Escolatis éculiti avec un petit nombre de cavaliers vers [\*Pissiachada; de là il sortit, pour la seconde fois, à la rencontre d'Artabardès, pour offiri le combat. Près d'une montagne nommer l'araga, ils livrèrent la bataille.] Ormund me souint; par la griée d'Ormund uno armée défit celle d'Escolatès, [\*Le sixième jour du cinquième mois, ils birèrent le combat, et prirent et d'éscolatès et ses principaux suldérents, la

"Darius le grand roi dit : Plus tard, je fis mettre en croix cet Œosdatès et ses principaux adhérents, ["dans la ville nommée Châdidia, eu Perse.

» Parius le grand roi dit : C'est ce que ] je fis eu Perse.
» Parius le grand roi dit : Cet Cestalste, qui s'appella ["Smerdis, avait envoje une arraée en Arachosie à l'encoupte du l'erne llyanès de nom, mon serviteur, satrape en Arachosie. Il avait instituie un hodf en Arachosie, parlant insit; et Aller, défaitse es Upuiss, et ["Faz-smée qui recenniul le roi Darius. « Alors cette armée qu'UEsolstà avait envojée marcha è la renentre d'Illanès pour lui diriè le combat. A la ville nommée Capsisalanie, en Arachosie, il às livrèrent la bataille. Ornuad me soutinit par le grâce d'Ornuad ["mon armée défit celle des reledles. Le trenième jour du divième mois ils livrèvent la bataille, et pour la seconde fois, les insurgés se réunirent et marchèrent à l'encourte de llyanès pour offirie le combat. Dans la contrée noumée Gandatusa, ji là rivrèvent la bataille, Ornuad me sonitit; par le grâce d'Ornuad ["mon armée défit celle des insurgés. Le septième jour du doussième mois ils livrèvent la bataille.

» Darius le grand roi dit :] Alors eet homme, qui fut le chef d'armée qu'Gondates avait envojé, s'enfuit avec une trumpe composée de peus (p'esvaliers. Il parvint jusqu'à la ville nommée Arada, en Arachoise. Alors Hyanès la poursaviri.] prit cet homme et tua serprincipaux adéferents; morts et vifa ["di les fit mettre en eroix. Alors le pays fut à moi : c'est ce que] ie fis en Arachoise.

» Dains le grand roi dit : Pendant que J'étais en Perse et en Médie, [\*\*les Babyloniena firent défection pour la seconde fois. La Arménien, nomme Arakh, fish de Haldits, se levas à Babylone. Il s'insurgea dans la ville nonmée Dabbla, parlant] ainsi an peuple de Babylone se viet de la le de la destait de la courte moi, [\*\*et se déclara pour est Arakh, qui éempara de Babylone; il fut roi de Babylone se viet Mors j'envoja de troupes à Babylone. Un Médie, nonmé Intaphrès, non serviteur, je les leur domait jour chef, et je l'envoya, parlant ainsi : v'a et défein farmée insurgée [\*\*qui --> ne me reconnaît pour chef, et je l'envoya, parlant ainsi : v'a et défein farmée insurgée [\*\*qui --> ne me reconnaît pour chef, et je l'envoya, parlant ainsi : v'a et défais farmée insurgée [\*\*qui --> ne me reconnaît pour chef, et je l'envoya, parlant ainsi : v'a et défais farmée insurgée [\*\*qui --> ne me reconnaît pour chef, et je l'envoya, parlant ainsi : v'a et défais farmée insurgée [\*\*qui --> ne me reconnaît pour de l'envoya, parlant ainsi : v'a et déclara pour noit le vingie autre (chée) je peuple, qui était évolté avec eux. ]\*\*es déclara pour noit, le vingie deuxième jour du onzième mois, ect Arakh, qui avait dit : -le suis Nabuchodomoor, fut qui proje, lid et ses principaux adhérents ; ilme farmal jamenés. Alors je rennés, a deces, ainsi conqui : -(Qu'Arakh et ses principaux adhérents ; ilme farmal jamenés. Alors je rennés. Alors je rennés.

- Darius le grand roi dit : C'est ce que je fis à Babylone.

Durius le grand voi dit ; Ce que j'ai fait, ("sp: l'ai fait de tout temps par la grée d'Ormund Parce que ces pays se révoltèrent, j'ai livré dis-neud batulles; par la grée d'Ormund le les ni partifies, et je pris leurs neuf rois. Un blage, Gonatés de nons, mentit en parlant ainsi ; l'\*-l's suis Simerdis, fils de Cyrax; - celui-ei amenta la Perse. Un Élamite, Athrinés de nons, mentit en parlant ainsi ; s' suis rois d'Élami; - celui-ci] amenta Élam. Un Babbisonien, Niditabel de nom, mentit en parlant ainsi ; s' suis 'Abachedonosor, l''fils de Nabondi; - celui-ci amenta Babjone. In Perse, nommé Parlant ainsi ; s' suis 'Abachedonosor, l''fils de Nabondi; - celui-ci amenta la Parlant ainsi ; s' se suis 'Abachedonosor, l''fils de Nabondi; - celui-ci amenta la Amirès, l''de la race de Cyavaris; e-celui-ci amenta la Medic. In Sagariten, Tritautechnès de nom, mentit en parlant ainsi ; s' se suis roi de Sagarite, abachedonosor, l''mentit en parlant ainsi ; s' se suis roi de Margiane; e-chi-ci amenta la Margiane. Un Perse, Cécodalès de nom, mentit en parlant ainsi ; s' se suis roi de Margiane; e-chi-ci amenta la Perse.

Un Arménien, Arakh de nom, ["mentit en parlant ainsi : s' se suis Nahachedonosor, fils de "Abadonies, celui-ci amenta la Perse.

« Darius le grand roi dit : Voilà les neuf rois] que mes armées défirent et tuèrent dans [<sup>50</sup> ees batailles.

e Darius le grand roi dit : Ces pays qui se révoltèrent contre moi, le dieu du mal les rendit

rebelles, et il fit que ces hommes-là ameutèrent] le peuple. Mais Ormuzd les donna dans ma main; [970rmuzd les livra, comme c'était mon désir.

 Darius le grand roi dit: Toi qui après moi seras roi, tiens-toi bien loin de tout mensonge; l'homme qui meut, punis-le sévèrement. Si tu penses ainsi, [\*\* ma royauté sera impérissablé.

« Darius le grand roi dit : Ce que j'ai fait, en toute époque, je l'ai accompli par la grâce d'Ormund. Toi qui après moi j'verras ce que j'ai fait, que l'inscription qui est gravée sur cette table messeve de témoin, ["et que to ne la prennes pas pour mensongère.

 Dariul le grand roi dit : Ormuzd peut t'être témoin que cela est la vérité, que je n'ai fait de mensonge] à aucune époque.

Darius le grand roi dit: Par la grace d'Ormuzd [185] ai accompli bien d'autres œuvres qui ne sont pas consignées dans cette inscription; mais, pour cette raison, l'homme qui verra plus tard cette table, et qui n'y lira pas ce que j'ai fait ailleurs, ne devra pas] s'autoriser à parler ainsi: « Ce sont des mensonges.»

"Darius le grand roi [101 dit : Les rois qui vécurent avant moi n'ont pas accompli d'œuvres telles que les miennes, puisque, à toute époque, j'ai fait tout par la grâce d'Ormuzd.

• Dairaj le grand rei dit Tei qui verras ces tables et les inscriptions, [1<sup>mq</sup>qu'elles tenei-guent que tu n'effices pas ces tables. Si tu ne les effices pas et que tu en répandes le contenu dans le peuple, qu'Ormaud te rende heureux, qu'il étende ta race, qu'il prolonge tes jours. Mais, si tu effices ces tables [1<sup>mq</sup> et que tu n'en répandes pas le contenu dans le peuple, qu'Ormaud Candennièse, que tu n'aires pas de progénitus.

-Darius le grand roi dit : Ce que j'ai fait à toute époque,] je l'ai fait par la grâce d'Ormuzd; Ormuzd m'a soutenu, et les [100 autres dieux qui existent.

• Darin le grand rei dit : Et, si Ornaud nix soilenn, et les nûtres dieux qui existent, c'est parce que je sui pas été méchant, ni menteur, nix ajèt je comissi dispiratée, nis noit mer nec. Jai marché dans les lois, les droits et couttunes [\*\*\*]» ne les si pas lééss. L'homme ne rec. Jai marché dans les lois, les droits et couttunes [\*\*\*]» ne les si pas lééss. L'homme ni qui était dévout d'an manison, je l'ai soinente, et l'homme méchant, je l'ai s'evèrement pair.

\* Darins le grand roij dit : Toi qui après moi sens roi à ma place, l'homme qui ment, et l'homme injuste, [\*\*] "me les éparque pas, punis-les s'évèrement.

-Darius le grand voi dit : Toi qui viendras après moi, et qui verras l'instription que fai écrite ct cei mages, ne les mutile pas, et toute la vie protége-les. Di, et la tovis cette inscription et ces images, [™et que tu ne les mutiles pas, et que tu les conserves, autant que tu asras de la progrimiter, qu'Ormund te brimse, qu'il écrite da trace, [qu'il prénoige resipurat, et qu'Ormund fasse prospèrer [™tout ce que te entreprendras. Et, si tu vois cette inscription et ces images, et que fu le les mutiles, et que tu ne les conserves pas, autant que ta auras de la progéniture, qu'Ormund fanéantisse, ] que tu n'élèves pas tes enfauts, et qu'Ormund mudisse [™tout et que te tentreprendras.

«Durius le grand roi dit : Voici les houmes qui furent] avec moi quand je tuai le Mage

Gonzates, l'"uni s'appelait Smerdis, Ceax-ei furent avec moi : Intaphemès de non, fils d'Otto-parès, Peres; l'Unicho de non, fils de Sochrès, Peres; l'Unicho de non, fils de Sochrès, Peres; l'Unicho de non, fils de Mardonius, Peres; Rydarbis de non, fils de Mardonius, Peres; Rydarbis de non, fils de Dodys, Peres; Megabyses] de non, fils de Dodys, Peres; Megabyses de non, fils d'Othos, l'Univers to i qui sera rei après moi, fils d'Othos, l'Univers to i qui sera rei après moi, fils d'Othos, l'Univers de la viole de l'appel se l'appel de l'appel se de l'appel se l'appel se la viole de l'appel se l'app

### CHAPITRE VI.

### INSCRIPTION DES FENÉTRES.

Nous avons gardé pour la fin la petite l'égende qui se trouve sur les fenêtres de Pessépolis, Quoique t'hes-bève, elle est très-difficié e sigliquer, parce qu'elle constituit de termes architectoniques, mois qui se retrouveront souvent dans les inscriptions suifiagner d'Assyrie. La difficulté d'Interprétation des documents de cette nature se révêule par la multiplicifie des explications que l'on a proposées pour cette petite inscription. Nous avons défà, dans notre mémoires une les inscriptions peress, rendu comple des diverses manières de retrouve le sens de ce document, et nous avons maintenant acquis la certitude que, parmi toutes les interprétations proposées, et têve-différentes les unes des autres, la nôtre est celle qui se rapproche le plus de la vérité.

Ardactina dihangina Ddrayarahus khadyathiyahyd rithiyd karta.
Vestibulum marmoowum (in) Darii regis arde constructum.

Je ne reviens pas sur les opinions de mes devanciers dont on a reconnu l'inspactitude : je ne me permets que de rectifier la mienne, émise déjà avec un signe de doute. Davis traduit, «Chambranle de pierre fait dans le palais du voi Darius; «maintenant la traduction assyrienne me porte à donner l'interprétation suivante : «Colomade de marbre», construite dans le palais du vio Darius. »

La version assyrienne donne :

Cette interprétation prouve ce que j'avais avancé, que le mot d'ardaçatau, lein d'être un adjecti signifiant eflevé, « est, au contraire, un substantif dérivé de cette idée, mais ayant un seus architectonique.

Ensuite elle confirme la traduction de vitàine comme un locatif de vità « maison, »

Reste donc maintenant à nous rendre compte des mots kubur rimu galala,

Le premier terme se trouve souvent dans les incriptions assyriannes; il rient de la racine 22-2 efte haut. Ye fluthispien laghet veut dire e palais, et efect ce mot que nous renontrous également dans le langue d'Assour. Une question peut être soudevée : ce mot habylnien haber se reprote-t-al su palais sott entier, ou «1-4 l'unt à la partie de la maison reyale où se trouve l'inscription, éest-à-dire + la grando salle! - le crois devoir me décider pour le second : en out n'indique que le grand vestibale hyportje.

Mais, pour rendre l'idée d'ardenteu » la salle elécée, » la version assyrienne sjoute rénu, de ris » haut; employé quelquéois comme adjestif. La même expression pourtant sert de terme technique : Naluchedonosor parle des rén qu'il construisit à cêté de ses portes, et je ne doute pas que le moir rim e acte ha nême sidée que l'inscription de Poirsis indique par le substantif l'aber. Le mongremme rendant rim est -1/4, signe que nous savons avoir la valeur syllabelle de an  $\cdot$ 1; le sen semble être celui de portique, -

Du reste, nous u'avons qu'à rappeler que la racine hébraique σ.», très-rapprochée de celle de un, et ayant le même sens, compte parmi ses dérivés le mot μου», l'expression unitée pour palais. » Nous nous bornons à citer comme appartenant à la même fauille la racine συπ, d'où dérive a par a pyramide.»

Quant au mot galala, il vient sórement de 5½5 eltre rond. En chaldaique, le mot 555 veut dire pierre, et spécialement emarbre; a ainsi le Talmud dit p553; 55 evane de marbre, e Cette interprétation confirmenti et la lettre et, l'explication du mot porte athaigsina «fait de pierre,» comme le prototype du perse moderne dia «pierre.»

Dans ce cas, on retrouverait le perse athañga dans un sanscrit açabu, qui n'existe pas sous cette forme : la racine ae pourtant a parmi ses dérivés le mot açma, qui veut effectivement dire e pierre.

Le mot galal, du reste, admet une autre interprétation philologique, celle de «voête élevée. » Je n'en parle du reste que pour mémoire, parce que des raisons archéologiques ne me font pas supposer que les Perses aient eu des voûtes en pierre.

Nous voyons donc dans le mot galal le mot « pierre » ou « marbre , » quoique ce terme ne soit pas précédé du monogramme indiquant « pierre , »

Le reste de l'inscription ne souffre pas de difficulté.

Your l'inscription de Londres, col. III. L. 59, comparés avec la transcription cursive qu'en donne Ker Porter.

ce cas, que la transcription par un o. Les savants anglais qui écrivent le met assyrien séar sont en désactord avec la langue hébraique, ainni qu'avec la transcription donnée par la Bible du nom de « Sargon.»

Ipsu est le status emphaticus de ipis ou ibis pay eccuvre, e et nous transcrivons le texte entier ainsi :

## ככר רים גלל אן כית דריוש סרא עבשא :

« Vestibule à colonnes de marbre, œuvre (construite) dans le palais du roi Darius.»

La traduction médo-explhique est fort difficile à expliquer; mais elle est trè-instructive, en ce qu'elle confirme enzore une fois l'antériorité de l'écriture tournienne. Le mot ries est traduit pur hara-sinne, dont harav vent dire c haut, « comparable au magyare rie. En effet nous trouvons dans les syllabaires la lettre AEEE for interprétée par ressieux de la racine connue reasume « forte éloré, ».

#### CHAPITRE VII.

### INSCRIPTION ASSYRIENNE DE DARIUS A PERSÉPOLIS.

Nous terminerons ce chapitre par un texte dont nous ne postedons plus l'original perse, et qui, par cela même, forme le trait d'union entre les inscriptions trillinganes et celles de Balylone. Ce texte n'a été analysé que par M. de Sauley, qui a reconan qu'il ne correspond ni à l'inscription perse à côté de laquelle il se trouve, ni à la version touranienne. Le lecteur appréciera les restitutions que nous avons cru devoit faire.

<sup>1</sup> B n'y a pas de lacuse entre ces deux lettres, comme le porte le texte publié par M. de Saulcy.

TOTAL SECTION OF STREET OF tern terre u to to do no. in the box of go a repi The control of the co TO THE THE TENT THAT THE TENT - M. in. pill. in. U - re - me as - da. c - ge - ni hu The state of the s 15. E I EII. E E EII I I I I C

E | Feet | V | E | Feet | Feet

18. 

The second second

| Que | Qp | Grid | William | Grid | William | Grid | Grid | William | Grid |

a - - bil.

teo. Quoique ce texte se rapproche, en général, des autres inscriptions des Achéménides, il appartient fasimoins, à cause des différences du détail, sur plus difficiles qui nous soient parreuns. Le sexistère-neinh à creire qu'il à jumis cisté de version perte de ce texte, qui, plus que tout, autre, semble destiné à ramener à la foi mandéenne les sectateurs du culte sémitique des Babjoniens. Ce document se trouve asprès de deux instriptions perces coletes H et l'aont une version assyrieme nous aurait baseucou papris; car elles sont rean-plies de termes inféressants, qui ne se lisent que là. Mais la raison de ce manque de traduction nous parait simple, car articul l'inscription l'in exàdresse qu'aux Peres seuls. Darius énumère les pays qui se trouvent sous sa domination et qu'il contient à l'aide du peuple peros; il enjoint à son successeur de ne pas reducter l'enuent de le profeger son pays, et, dans l'unscription I, il glorifie la Perse comme belle, riche en hommes et en chevaux. Rien de tout clea nes tervour dans le têxte assyrien.

L'émmération nominale est remplacée par une série de quatre natégories de pays, en debons des provinces maltresses, la Peres et la Médie. La détermination de lour signification a été une des plus difficiées et des plus longues dont je puise me souvenir. Après avoir cherché partout le sens des adassai agu et des solutioni sulfi de l'eau et de la terre, j'à pemé, en m'aidant de la forme ady silla i une te teste de Nacha-Housstam. A décomposer ces deux termes en ad et dans les deux démonstratifs, le plus proche age, auns, et le plus éliginé sill. En comparant le terme ado un dis avec l'anale 25 et 25 etiliers, l'ai et pouvoir la sistribuer la notion du région, de sorte que ces compositions vyps et výros indiquent « près» et «bin, » ou « ne deç» « et au deb.».

Les expressions qui rendent, dans le texte sémitique, les idées de mer et de terre, sont expliquées, and hen ti />= [7] [E] = [7] [E] = [7] (enti-i représente, bana la transcription phonétique, pe-me-me-i-ne. Mais alors il y a un histua très-difficile à expliquer, à moins que l'on a y veuille voir un férnismin d'un dérivé loral en ai, comme, par exemple, le calibou de Michaux nous fournit le nom propre d'une femme s'appelant : nyarp-repi. Mais qu'est-ce que propp? I è propose de rattacher ce mot au groupe des racines our giénter, » nez « avoir soif, » par va dessécher, « de sorte que le mot asyrien significarie à la terre altérée, de désert. Nous tràdusions ce poissage ainsi : « Ces pays-ci en depè de la mer, ces pays-là au délà de la mer², ces pays-ci à un désert, »

Nous avans voulu commencer notre interprétation par la plus grande difficulté, cer le reste présente moins d'obscurité. Le traduis le mot >= 1 [T.E.] de — builté par êtres auminés (voy, p. 248), quoique je ne me rende pas cancientent compte de la termination n. On ressurquera, du reste, la notable différence du style de cette inscription, surtout dans le protocole.

Il est évident, par la répétition de la forme [ [444] (1. 8 et 16), qu'elle n'est ni identique à [ [ [ 444] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ] [ [ 445] ]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est l'inscription I où se trouvent les satrapies qui out sidé Burnouf et Lassen à retrouver l'abplabet arien.

La femme de Hier-Sergos (Khorsabad).

Compares l'inscription de Natch-i-Roustam, p. 175

gnification de « pays plat. » Nous prenons donc l'idéogramme figuré ci-dessus pour l'expression de « montagne , » et le transcrivons ng.

Le dernier mot me paraît identique au terme assyrien [f = 4 = ], dont le second signe a la forme babylonienne = [] [] (voy. p. 114 et 203), et la signification de #faire.

I'ai cru devoir restaurer et lire (l. 13) Augunit e telles sont, = et, à la fin de la ligne i 4, τοςν. ibburu e à assemblerent, = sans compter des restitutions insignifiantes (l. 21, 23, 24). Voici la transcription de l'inscription :

איקור איקור בי מרא אוק לאות ליבר, או מו מוקר א " איקור או בי מראק אות בי אוני אות היא אות ה

Tels sont les textes trilingues dont nous avons eru devoir donner l'explication. Nous avons voulu étendre, autant que possible, la base sur laquelle il faut asseoir l'interprétation des inscriptions babyloniennes et ninivites. On comprend notre préoccupation à cet égard, Dorénavant il ne s'agira plus d'invoquer le secours d'une traduction; il faudra marcher seul, sans autre assistance que celle que nous fournissent ou les textes dans leur ensemble, ou les principes de la philologie comparée. Mais combien nombreux sont les écueils que nous aurons à éviter et auxquels nous n'échapperons peut-être pas toujours! Notre interprétation ne se portera pas que sur une seule sorte d'inscription; nous en verrons qui appartiennent à des ordres d'idées bien différents. Un mot, une syllabe bien comprise, peuvent nous mettre sur la voie de la vérité; mais aussi, en revanche, il faudra bien neu de chose nour nous écarter du droit chemin et nous laisser pendant assez longtemps dans notre erreur. Car les racines d'une langue, et surtout d'un dialecte sémitique, se prêtent à beaucoup d'interprétations, et, si l'on ne se défie pas de ses rapides progrès, si l'on n'est pas en garde contre sa propre sagacité, on arrivera à des résultats qui peuvent intéresser un instant par leur nouveauté, mais qui seront renversés par des appréciations moins brillantes peut-être, mais plus solides.

Le lecteur jugera, du reste, des efforts que nous avons faits pour porter la lumière dans ces ténèbres. Nous n'avons pas la prétention d'avoir allunde un flambeau dont la clarté fasse ressortir tous les traits du tableau; nous croyons seulement avoir éclairé les faits de sorte qu'on puisse se rendre compte de la nature de l'objet représenté.

# LIVRE III.

#### DÉCHIFFREMENT DES INSCRIPTIONS UNILINGUES DE BARYLONE ET DE NINIVE.

## CHAPITRE PREMIER.

#### INSCRIPTION CURSIVE DE NABUCHODONOSOR, EN SIA LIGNES

Nous commencerons la série des inscriptions unilingues par quelques textes que nous avons nous-même récueillis dans les ruines de Babylone, et qui viennent à l'appui des résultats tooperanhiques contenus dans le remier volume.

En voir un dont Foriginal est malheureusement pertu dans le Tigre. Il se trouvait sur le e été étroit d'une brique de la longueur ordinaire d'un pied babylonien, et haute de huit cestimètres. Favais fait extraire d'un mur d'une maison, à l'illab, celle brique qui m'avait été signalée par une vieille femme. L'inscription : e composait de six lignes; elle était éerate en caractères cursiès, et commençait aine.

Fort heureusement nous trouvons le nom de Nabuchodonosor sur le roc de Bisouloun. Nos lecteurs se rappelleront (voir p. 16, 40, 45, 92) qu'il y est écrit de cette sorte :

Nons avons déjà analysé, lors du déchifferment des signes idéographiques, les differents étéments dout se compose les mont du destructure de Jéruspien. Nons avons ve que += [±±était un des idéogrammes du dieu Nebs, et qu'il pouvait s'interpréter par le dires du sceptre. de l'onction ou de la royanté. Effectivement, nous remarquons partout, dans les inscriptions assepriennes, que Nebe sel la divinité à laquelle les rois font remonter l'origine de leur poissuer royale. Mais le mot que nous rencontrons sir n'est pas -- [ = ]. mais -- [ - ] - [ = ]; et cecleux signes ont été contractés en un seul, qui a la forme =- [ [ = ] = . On sait que -- [ = ] = est la forme habijonieme de l'auyriem [ - ] -, représentant la syllate al, comme les idées r'aires un et radministres - vys. Or ce groupe de l'inscription habijonienne, sinsi que l'infergramme ninvitée, est été-seourt remplacé par les letres

Les livres des Sabéens silentifient le dieu Nebo avec la plantée de Mercure, et il n'est pas sans vraisemblance que cette assimilation soit empruntée à l'ancienne astrologie des Chaldéens'. Le nous semble l'indiquer; car, comme l'a déjà remarqué Geseinus, Nebo pourrais signifier le prophète, celui qui annonce le soleil. Il faut avoner que la forme répétée si souvent de Aubier rappelle on ne peut nieux le nots hérore user el traibe des

Mais pourquoi les Grecs et les Juifs n'ont-ils pas transcrit Nebio, Nabio au lieu de Nebo et Nabo?

Les tetes du musés britansque nous donnent une réponse très-décisice. La tablette 8. 10;7 nons formité hacissus du manières décrére le nous de Yebo, et que nous s'immérons pas ici, la plupart d'entre tilles jue se rencontrant pas dans nos inscriptions. On y remarque aussi le groupe phonétique cité; rangé du côté des monogramues; mais, à la droite du heteur, tous ces assemblages de s'ignes exprimant le dire Vebo out expliqués uniformément par

Done la tablette mentionnée nous fait voir que dijà, du temps de Sardanspale V. l'écritare était restée en arrière de la prononciation. C'est le fait le plus aneien de ce genre qui poisse être signalé d'une manière certainne, et il rappelle le phénomène qui s'est produit sur une si vaste échelle dans la formation des langues ronanes. Le document dit aimplement : «Erives Aubies, mais prosponce Autien.

Noss ninisiones pas davantage sur les deux éléments qui se trouvent à Bisouton comme à Balsplone, et pormettent, dans les miemes textes, avec les représentats phonétiques de badure et de suer. Noss répétous seulment que l'ensemble du non fournit une phraseimpérative, comme la plupart des nons balsploniers. La signification de Valududursquar est observe, pure que le sens du mot fashur est renore à trouvey. Si, au lieu de Josher, il y avail hadure, la question servisi évolue; en pourrait abors rattacher ce mot à la racine vay qui, en arabe, signifie e puissance. Il eaiste pourant, en arabe, un mot 3-5, et qui va partie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On trouve pourtant dans les tables astronomiques une étoile nommée Siètes, qui pourrait être identique au Xexés vi Épico's 2077por d'Hésychine. — <sup>1</sup> Voir p. 56, et Études auspriennes, p. 11.

faitement, au point de vue de la grammaire, et qui a le sens de «jeune homme; » de sorte que le nom du roi chaldéen signifierait » Nebo protége le rejeton. »

Le nom du père de Nabuchodanssor se compose également de trois éléments, dont le premier et le dernier sont les mêmes que dans le nom du fils. Celni du milieu est pallo «fils ; « dons Nabopallassar signifie : « Nebo protége le fils ».

Cette dernière étymologie est sêre, tandis que l'autre repose sur une hypothèse.

Nous avons également expliqué déjà (p. 65, 67, 157) le nom de Babylone tel qu'il se présante ici, et qui reud par des monogrammes l'idée de porte de Saturae. Nous rancontrous ce nom souvent écrit sur des briques en caractères archatques, auxquels nous identifions les lettres assyriennes:

Le dernier signe se trouve comme déterminaît d'une terre, d'un pays ou d'une ville, après une série de nome propres. Pauri cercie se trouveut Bayrie, La Susiase, Créade, Ninive, Chalanne, Berrippa, Cest-à-dire des noms géographiques appartemant à la Mésopoiannie et à la vallée du Tigre, L'idéogramme d'brasél, où Lés se trouve également, est le seul qui ne sont pas de cette catégorie.

L'inscription continue :

Ges mobs nodfrent accune difficulté pour l'interprétation. Rola n'est pas préciément identique à l'adjectif rabs «grand; » il en diffère èn ce qu'il se trouve toujours seul. Il est donc substantil et correspond à l'arabs Geseigneur, » qui est prounné pir les Arabse comme s'il y avait robé, avec un d'homme. Vous avons déjà dit que ce terme se trouve dans le tire de Darius, à Bioutoun, (Vo. p. 194).

Quant à nahadw, pour lequel l'inscription de Londres a nahadar, nous y reconnaissons l'arabe », qui, d'après la transformation des racines i en 12, est devenu en hébreu va majesté. Ge verbe assyrien nahad se montre dans beaucoup de dérivés; nous le rencontrerons bientôt dans le nom de Nahonid où ny est le participe de l'actif. Je ne l'ai vu, jusqu'ici,

que dans la voix de l'istaphal, sous la forme minor, dont on a fait minor (inscript. de Londres, col. l, ligne 36), selon un changement fréquent de lettres radicales.

Nahadu, ou plutot nadu, n'est autre chose que le participe nahad avec l'allongement emphatique rem.

Le titre de nahod est une des premières épithètes que se donnent d'ordinaire les rois; il est toujours employé, comme iei, seul et d'une manière absolue. C'est ainsi que Sardanapale V s'intitulait :

De ce protocole on a fait: «Sardanapale, fils d'Anakyndaraxès; » et, comme je l'ai indiqué ailleurs, ce n'est pas la seule fois qu'un nom de prétendu roi asyrien doive son origine à une inscription ninité ma llue et faussement interreféée.

L'inscription continue :

Voilà une phrase qui soulève de prime abord une difficulté grave. Nous analyserons plus tard ce qui est facilement explicable, le mot zanis; mais quant aux deux groupes, nous en issons, il est vrui, tous les signes, tout en ne pouvanis pas nous prononeer, avec autant de certitude, au suiet de la prononciation des idéogrammes.

Nous acons eru, il y a deux ans, que ces deux noto, fuient parfaítement lus bit seggue el bit side; nous avous expliqué ees ternues par des nous de villes, dont le premier significarai «maison de repos», et le second «maison de chasse. « Yous y vayions des nous de villes de la Mésopolamie, et touss étions, sur la lecture, sur la signification et sur l'appliration de ces nous, d'accerd aven ou eslaborateurs bitanniques.

Les testes de Vinive étudios par nous à Londres ont reuverés nos premières idées. Dans na fragmant que nous avous découvers, finemable des deux signes x<sub>peri</sub> Elfall se touve interprété par sous ecclui qui porte et sans doute aussi chomnes. Ces doux racines, des de cepter de ce de schomne, sou leur elles dans les même rapport que les germaniques bars écenhat s voe la racine bor » porter. ». Le document auque je fais illusion nous fournit au noiss une vinique de mongrammes simples et complexes, et qui tous se prononent sands. Seulement, ce mot ayant beaucoup de significations, on a sjouté, chaque fois, eclui qui hi est synopme dans le cas spéciel (voyz p. q.6). Dans ette liste on troub qu'ul hi est synopme dans le cas spéciel (voyz p. q.6). Dans ette listes ou troub

Done les trois signes ne doivent pas être pris comme des caractères phonétiques; la première lettre ne fait qu'indiquer l'ordre d'idées anquel appartient gaps : aussi sak, à lui seul ; sienifiet-il e lète, chef. »

Ces troi lettres entrent encere dans beaucoup de groupes complexes, et nous en avondéjà mentionel, p. 63/. Leur emplié fréquent nous prove que l'ensemble des syllabes que nous voyous ici ne doit pas se lire hisogope, mais qu'il a un son tout différent, identique au not qui exprimait, en habytonien, l'âlré de « maison de chef, palais. 1. Ediffice qui est dégagé par ces lettres est edui dont les ruines s'appellent aujouarl'hui Bobli. C'étalt la pyramide qui renfermait le tombeau de Bellus, et que Nabuchedonsor, dans l'inscription de Boripaq (ver, Étalez asspriense, p. 36/), a nommée le temple auquet se rattache le plus antique souveair de Bablytone. Nous croyons que le mot se prononçait non, le mot sémitique syant le seus de s'pyramide. "

Mais aucune preuve n'a eucore confirmé cette prononciation très-plausible. Nous n'aurous de certitude, à ce sujet, qu'ajrès avoir rencontré une tablette ninivite expliquant directement cet idéogramme par un mot écrit en caractères phonétiques.

Une plus grande difficulté nous attend encre à l'explication du second not BIT-ZIDA. Dans les tablettes de Sardanapale,  $= \prod_{i=1}^{N} z^i + \sum_{i=1}^{N} d^i = \sum_{i=1}^{N} d^i$  sont interprétés par différentes expressions assyriennes; nois, jusqu'ici, je irái pas remarqué une explication du complex ride, et encore moins en ai-je trouvé une qui ious, fases comprendre notre groupe composé, lu dans pressue touts les inscriptions habbylogiennes.

En tout cas, ee ne sout pas d'es noms de ville comme nom l'avions ern; en; a Ninive, il y a deplement un Bistila, dont une incription de Sarlanquape V (Layard, pl. LAXV) fait foi. De même, le mot de bénoggene se trouve souveut où il ne peut signifier le nom de cité. A Babylone, comme a Ninive, le BIT ZID4 est la deueure de Nebo, et le burid dit de Bellino, qui contient l'avunnération des édities d'estés par Naburhodonosor, de même que la grande inscription du East-Indiai-House, dit expressément que ce temple de Nebo n'était pas à Babylone proprement dute, mais à Borspipa.

Les ruines du BITZIDA ne sont autres que celles qui nous étonnent aujourd'hui sons le nom du Bira-Nivaroud. C'était la Tour de Babel, le temple des sept planéres, appelé par par les Arabes, et très-probablement nommé genz Sorie par les Babylonicies.

Dans toutes les inscriptions, Nabuchodonosor se nomine reconstructeur de ces deux édifices, tandis que ses successeurs, Nériglissor et Nabonid, premient le titre de conservateur. Cette circonatance pourrait donner quelque poids à notre assertion.

Le mai Lasia, jr., est le participe présent de jr., racine assyriente qui se trouve en beaucôup de dérivés. Pour décider la question, si ¶, qui représente se et ze, correspond un z on à un r, nous dirons que nous en avors la solution dans la forme de E∏ ☐ ☐ ☐ zu ma-ma, où il ne peut y avoir de doute. Comme nouvelle corroboration, nous trouvous asset souvent l'infinité de ce verbe en retaion avec le même mo BITS/GRAT de BITZIAL. Nabuchodonosor se vaute d'avoir employé les jours de sa vie à la construction de ces édifices et. pour l'infinitif, on lit (cf. inscr. de Londres, I, l. 12):

Done la question des consomme radicales est résolue, et la racine est pr (coyez p. 36). Le rice connais pas d'équivalent dans les autres langues sermitiques, mais la signification en est parfaitement claire. Le verbe remplace quedquedia ceux de ura résire, su us « fonder, re et se treuve employ é seve cui; à la videnament l'acception de « recontraire, restaure». Nous lions entre autres : gus araus » je construinis » (inser. de Londres, col. III. 1, 66); up rizonam « lib farent construitis » (on « Pénnlés » (inser. de Londres, col. III. 1, 66); up rizonam « lib farent construitis » (on « Pénnlés » (inser. de construit » (on » p. 88).

Il serait possible, et les différents passages où se trouve ce mot semblent le confirmer, que cette racine renfermit l'acception de « fortification. » Il existe une racine pa d'une origine parfaitement distincle et ayant le sens de « ébranler, » l'arabe  $\hat{\mathbf{j}}_2$ ; ainsi ay vent dire » le trenblement de terre, » rarbe  $\hat{\mathbf{i}}_2$ ),  $\hat{E}hudes augriennes, p. 111).$ 

Le passage de cette inscription, confronté avec les textes parallèles, nous démontre que la syllabe sins est représentée par le signe t;—E], qui souvent est substitué aux deux lettres—

... 1 — ni n. La mènue permutation a lieu dans les inscriptions de Khorsabud, où Sargon pend le titre de zania Sisser ses m. « constructeur de Sisson; ...

Nous transcrivons done cette phrase ainsi : - אַחָיאָר אַרְיָּרָה pi-

La ligne 2 de l'inscription commence ainsi :

Cette phrase ne présente pas de grandes difficultés. Les mots sont tous connus. Le nom du père de Nabuchodonosor signifie «Nebo protège le fils. »

Tout ce que nous avons explaçaé jusqu'air constitue en grande partie la légende des prinque habiphonisme de Aubendousson: La différence unique qui distingue les docunerats innoubrables dont nous venous de parfeir se résume en ce que les mots ruds suddes sont omie, et que le terme résus especieir es et sinéré à la suite de paull. Les inscriptions de briques sont écrities en style archaique, dans lequel les nons propres ne sont pas précéde de quis vertende. Après le protocole l'inscription continue par ce mot :

Ce verhe est transcrit 1234 de n22 répondre, dire. » Cette dernière acception de «commencer à parler » se trouve surtout dans le chaldaique de Daniel (rap. u., passiss). Souvent cette idée est exprimée par csa; «dire » à la première personne du plurie.

Il nous resta à expluyer encore ici la lettre E[r] vas dont l'usage a été longtemps mécennon. Elle finit hybraes, et indique un arrêt de la penée; mais de manière à faire attendre quelque chose ou d'analogne, ou de lié avec le sens de la phraes précédente. Nous avans défà fait allusion à l'emploi de cette lettre dant le record livre (viur p, 2rp), et les nombreux passages où nous renconterous encore ce caractère achéverant de mettre en évidence l'asser que non tai vavos attribut.

Ce qui suit est parfaitement clair :

La qualification que le roi Nabuchodonosor donne partout à Nabopallassar, c'est celle de « père qui m'a engendré. Le moi bonia, aussi écrit bonios, est le participe du Lai avec le suffice de la première personne de verbe na 2 créere, que nous commissions déjà. Les verbes n'à sespriens ont généralement le participe en s', comme s'ils correspondaient aux verbes arabse qui ont, pour troisième rodicale.

Nous trouvons souvent cette locution écrite phonétiquement. Les locutions aba bawia, et domine (inser. de Loudres, col. IV, 1. 71), prouvent une fois de plus l'interprétation du signe EET pête.

Les deux mols qui suivent sont intercelés devant les termes de constructions que l'on recommande à la divinité. Cest comme une invocation pour éloigner de l'œuvre le mauvais ori; on peut comparer le méchalitai des Arabes et les expressions unitées en Europpe dans le même but. Ainsi l'Espagnot met après le nom de la reine : que Bieu garde, » et l'Allemand superstituix ajoiet aux s'égos, qu'il donne savieurés.

To a selfly Limog

ment:

Le mot imgur est la troisième personne du verhe νας; il se lit dans des passages qui s'emblent impliquer le sens de «être propice, bénir.» Ainsi Nabuchodonosor implore Mérodach (inser. de Loudres, col. IX. s.f.) de cette manière: νας των γων ελείnis fœuvre de ma main. «

De même nous voyons sonvent dana les inscriptions de Khorsabad (inser, des pavés, L ao),
τρος κότο pays qui ne me sont pas favorables; « cela veut dire « des pays ennemis,
je les ai agréfiés à mon empire.»

Le nom du dieu dont il est question ici s'écrit de différentes manières ;

La dermière manière de l'écrire exprina ple syllables mêmes. C'est Dagos pr., le Dagos des Plénticiers. M. Hinrist, dans un savant mémoire sur la mythologie des Assyriers, avait identifié ce dieu Dagos avec le dieu → 1 ∠IIII ∏r. dans lequel je crois reconnaître le dieu. Nicrech. Mair fellentifié du → 1 − 1 ∠IIII que Polagos nec démontrée par la comparaion de toutes les inscriptions de Sargon avec celle du même roi à Nimroud. (Voyes Layard, pl. LXXXVIII.).

On avait prononcé Bel le nom de dieu de notre passage, et avec raison; mais on avait omblié que ce nom n'a rien d'individuel, et qu'il revient, par sa signification de seigneur, à tous les dieux, précisément comme toutes les déesses s'appellent Beltis ou Mylitta "souve-raine." Le dieu Bel xazi étopyèn doit avoir un autre nom, et ce nom est Dagan.

Mais d'où savons-nous que le dieu de notre passage, sans doute un des Bélus très-nombreux, fût celui qu'on désignait sous le nom de seigneur tout court? En voiei la preuve. La souveraineté, la suprématie se dit rybz2 en assyrien. Ce mot est écrit phonétique-

Done, l'idéogramme mythologique était employé pour exprimer le son et la valeur de בעל

En effet le nom de Nidintabel, de l'inscription de Bisoutoun, contient, comme dermer élé-

ment, le groupe  $\mathbf{z} = \prod_{i=1}^{n} \mathbf{q}_i$  un r'est que la contraction graphique des deux lettres  $-1 - \prod_{i=1}^{n} \mathbf{p}_i$  précisément, comme le nom de Robo  $-1 - \|\mathbf{z}\| = \prod_{i=1}^{n} \mathbf{p}_i$ . Let de contracté ne  $\mathbf{z} = \mathbf{z} = \mathbf{z}$  inscriptions de Babylone, aurtout celles sur briques, d'un intérêt priré, apriment souvent. dans les nome prepres, l'ébenne lle par le groupe qui se trouve à Biomotionni il n'est par unité à Ninve, et le seigneur Dagon, qui est le seigneur propressent dit, est ordinairement cerit  $\mathbf{z} = \mathbf{y} = \mathbf{q} = \mathbf{y}$ .

Ce dieu, sous cette forme, est uni à son époure → I → I I → III . Comme Bel est nommé le père des grands dieus, ainsi la déesse est qualifiée de leur mère. C'est Taouth, non, l'abyssus, qui engrudre les antres créatnres; elle est l'épouse du dieu Bel, qui est appelé 125 àons, « démiurge. »

Les tois signes qui composent le nom de Belus sont lus idéographiquement deut donius adjus  $(g', x_0)$  on moude. Cest ainsi que je peliptique le cractère  $\prod_i$  dont les saleurs syllabiques sont kit;  $i, d_0, g_i$ , et peut-être encore d'autres. Le syllabaire K. 1 o l'expline par gi et par fais, que je ne sais comment interpréter dans une langue sémitique. Mais le pelheir et le person moderne  $g^{(i)}$  fromdes (g) une provient pas de guild, genit g) adhl, d'ois et dérrère person moderne  $g^{(i)}$  fromdes (g) une provient pas de guild, genit g) and, d'ois et dérrère g) sont là pour mus guider, et, puisque les termes na sont gas forejine perse, je ne doute pos que le persan moderne ne nous sit conservé u un note l'antière au rivolutoje ca soyrience.

Le Dagon de la croyance des Chaldéeus dati donc probablement le même qui, d'après Daunscins, se nommait Âπαστῶν. Le ne sais comment vultiquer ce une socte forme, mais je me souvieux que l'inscription de l'obelisque de Salmannsser III (1, 5) le nomme gray que le père suprème. « L'écrivain gree n'aurait-il pas altéré ce mot en Åπαστῶν?) Cela n'est pas impossible.

L'inscription du saillou de Michaux désigne, comme étant fils de Belus-Dagon, le dieu Minip, qui est qualifié de fils de Sira expo ele nodisque. « Belus avait sept lifs, comme il est dit daus un inscription du musée britannique; mais malheureusement cette inscription est mutilée, de sorte que nous ne connaissons pas les noms des enfants de ce dieu.

La grande inscription d'East-India-House ajoute à imgur Bil encore généralement w nimiti Bil : je ne suis pas très-sir du sens de ces mots, mais je serois assez enelin à les traduire par «et la progéniture de Bel.».

Le inonogramme qui suit, E. [...]., se forme, en seythique [...][...], et en assyrien [...][...], que nous retrouvons comme le premier élément du nom primitif de Khorsabed pre-un. Le signe veut dire «enceinte, enclos.» Dans le cylindre de Bellino, le passage parallèle à notre visque veut dire «enceinte, offolique, L. et (860 av. J. C.)

L'Etamologie proposé d'un prétonde labere 1928

<sup>3</sup> Voyez, par exemple, Obřiopez, I. vs (860 av. J. C.) et zilbura. où cette décose est nommée - femme de Bel-Dagon, mère des grands dieux. - Dans la tablette de la Gallerian photographique, pl. 138 (850 av. J. C.), cett notus décese est déliguée conne la femme di disse de déliguée conne la femme di disse de l'acquier nome la femme de disse de l'acquier l'acqui

manque de toute probabilité, et doit être rejetée sans merci. Mieux vaudrait encore regarder AΠΑΣΩΝ comme abléré de AYAKΩΝ, et représentant l'être primordial des Babyloniens, 172° N13.

<sup>a</sup> Voyez l'expliration de l'inscription de Londres

doeument fournit 111 dur, «le pourtour;» et puisque «le mur, » comparable au grec wass-60os, se dissit dur « cinctura, » la partie de la vallée de l'Euphrate qui était voisine du mur «èspeleit Dura; ce nom «ès conservé jusqu'aujourd'lui.

Une autre valeur est celle de vap. Thébreur van, et elle orme le premier étément de 

□□□ → □ el pays de la forteresse de Dieu, » "aveze, dans lequel je crois reconnultre le nom d'Israèl, auquel les Assyrieus, qui n'en comprensient pas le seus, croyacime 
pouvoir attribuer une signification tirée de leur propre dialecte. Les nous propress, en général, 
ue sont jamais plus mul compris que dans une langue très-approchée de l'folime originaire 
sinis les Grese crurent reconnaître lo seus de Javaés reblance, dans le nom de Lucius, et 
fon a voulu expliquer le nom assembre par assona servipeux, la langue herbansaique étaut 
réellement l'idiome sacré des Hindous. On voit par la transcription des noms bébraiques en 
assyrien, comme par la munière de la Bible de rendre les noms de Ninive, que les deux 
peuples, malgré l'faillié de leurs langues, ne comprenient pas leurs appellations nutuelles. 
Nous reviendrons sur ce point, et nous montrerons combien sont changés les noms propres 
sémitiques, en passant d'un peuple ésmitique à l'auxel.

Le mot raba est connu; le passage parallèle de l'inscription de Londres fournit

Les mots suivants n'offrent aucune difficulté: le mot var veut dire eil fit, et nous pouvons traduire la phrase entière :

«Nabopallassar mon père, qui m'a engendré, a fait la grande enceinte de Babylone (que Bel-Dagon protége).»

Mais la suite de l'inscription est beaucoup plus difficile :

Comme nous l'avons dit, il est malaisé de comprendre même le sens général de cette phrase; je soupçonne que c'est celui-ci : - Puisqu'il était sage, soueieux des habitations, confant (?) en le dieu?

Le premier mot spic se lit souvent au commencement des phrases, et doit indiquer une conjonetion : dans la plupart des cas, il semble être employé comme l'Ichraique γ2 car.-Ainsi, dans l'inscription d'Ounqueyer. Nabu-instout implore pour ses édifices le secours du deu Sin négligé par Nabonid, et dit : 127/129° γ22 и229° γ22 и23° equ'ils soient tels que sont créés les cieux.»

Il continue ainsi : איני אָרָי אָן הַאָא אַליהְרָ רְבָּי אַר הַבּני און הפר Nabonid, roi de Babylone, allait dans les péchés contre ta grande divinité. \*

Le second mot est un peu obseur : c'est probablement —  $\prod_{i=1}^{n} \lim_{i \to \infty} i_n + i_n$ , sign - profond, prudent. » Il se pourrait que ce terme fût le même que nous inons souvent dans les inscriptions de Nabuchodonosor et de Nabuchi :  $\prod_{i=1}^{n} A_i - \prod_{i=1}^{n} \lim_{i \to \infty} g_i$ , comme titre royal;

toutesois il est sûr que ee mot précède, dans l'inscription de Londres comme ici, les mots mudnin na.

La lettre ► 11, dont la valeur idéographique est « seigneur, » a également le sou de in. C'est ici qu'il faut adopter cette valeur, le mot mudnin étant également écrit - ( AT - E mud-nin (cf. Layard, pl. LXIII, l. 2). Le mot au doit être séparé de ce terme, d'abord parce que quelquefois il ne s'y trouve pas après le participe cité; en outre, nous avons d'autres formes qui se rattachent à pro mudnin, dans lequel je voudrais voir le participe de l'aphel de pr. Ainsi nom eonnaissons par et par, 1" et 3° personne de cette même voix, assez rare en assyrien.

Quant à mi, j'aimerais assez à le comparer au mot hébraïque nu « demeure, pâturage, « Le mar de Babylone était un vaste enclos, et certes il était construit pour protéger les pâturages qui se trouvaient près de la cité; il était donc fort naturel que le roi rendit hommage à son père, qui avait commencé cette œuvre de déscuse, et qu'il en expliquât le but.

Le reste de la phrase

est encore un mystère à nos yeux. Nous voyous l'ensemble des deux premiers signes quelquefois dans les inscriptions de Sargou (inscr. des Taureaux, l. 1061), mais saus pouvoir en déterminer ni la valeur ni la prononciation. Le signe [ → [] signifie à lui senl² un, comme nous l'avons vu dans notre explication des inscriptions trilingues (voir p. 135).

Abandonnant pour le présent l'interprétation de cette phrase, nous commençous celle de la ligne 4 :

Nous avons jei le verbe ann, dont la signification semble être «fouiller.» Cette acception, du moins, explique les nombreux passages où l'on rencontre ee verbe. Quoique la racine n'ait plus en hébreu le seus indiqué, il semble que quelques traces s'en sont conservées; je ne rappelle que en «l'excavation, la caverne, « Gesenius a directement supposé une racine inusitée un, avant eu le sens de rereuser.

Quant à usabri, c'est le shaphel de ce même verhe vere. Le mot birissu se lit, dans les passages parallèles, hiritire et hiritire : notre forme est un développement anomal de hiritire. Le substantif est pro; quand le suffixe de la 3º personne s'y joint sans voyelle intermédiaire. le o devient o, et la forme sera roppe : c'est ainsi que nous la lisons quelquefois. Ensuite le p s'assimile à la lettre suivante, et nous avons ien.

<sup>&#</sup>x27; Quand je cite l'inscription des Taureaux de Khorsahad, c'est celle qui est cotée G.

dence, que ce signe n'est autre chose que la clon perpendirulaire représentant l'unité, accompagné du complément 'Les tablettes astronomiques montrent, jusqu'à l'éxiphonétique in , à cause du moi jutir.

Le mot 🔼 lu, quelquesois dip, semble explétif, parce qu'il peut manquer sans que le sens de la phrase en soit le moins du monde changé,

Le ra finit la phrase, tout en préparant le commencement de la suivante :

Nous voilà en face d'un terme d'architecture babylonien, et la difficulté de son explication est hien réelle. Nous avons déjà vu dans l'inscription des fenètres de Persépolis un mot kubur (p. 250); mais il n'est pas certain que kibir, qui se lit ici, comme dans beaucoup d'autres passages, soit dérivé de la même racine. Le terme de Persépolis vient sûrement de la racine , tandis que le mot *kibir* peut provenir, à cause du remplacement de 🖭 ki par ki en babylonien, de la racine 222 et de celle de 222. On pourrait, dans ce dernier cas, admettre pour kibir l'acception « d'excavation. » Il est évident, par les passages parallèles des autres inscriptions de Nabuchodonosor, notamment du document de Londres (col. IV), que Vabopallassar n'acheva pas les murs de Babylone. Dans le passage cité, le roi ajoute, à la phrase «La grande enceinte de Babylone (que Bel et la progéniture de Bel la protégent), que Nahopallassar mon père construisit, » les mots אָ ישָׁכֶּלְל « et qu'il n'acheva pas. »

Le mot kibir ne peut donc s'appliquer qu'à la partie inférieure de la construction. Il se rencontre dans l'inscription de Londres (col. VI, I. 61), dans le récit de la fondation des murs de Borsippa:

> ina kupri u agurri agzur kibirsa in bitumine et latere sepsi marginem ejus

Ce sont probablement les bords des deux fossés (dames en terme de fortification) qui environnaient Babylone, et dans l'intervalle desquels étaient construits les murs eux-mêmes.

Nous rencontrons le mot qui cache le sens de bitume sous une forme inusitée; souvent il est écrit en caractères phonétiques 🔚 📥 🔠 kupri, et il est impossible de ne pas y reconnaître l'hébraique >> ayant la même signification. Mais nous le voyons aussi représenté par un groupe de cinq caractères que voici :

et dans ce passage nons lisons seulement

17 W 11

Le troisième signe se promoner geur - pontre et pont, » le ra final pourra être le complément phonétique. Quant à la première lettre, elle est expliquée, dans le syllabaire K. 197par magir, que je ne sais comment interpréter, à moiss que ce terme ue soit parent de 29 « relèvement des terrains » Le caractère en question indique également le pied babylonien, représenté, on le sait, par la longure de la brièque.

Le mot suivant est sadanis. C'est un adverbe formé en is, comme la plupart de ces sortes de mots en assyrien. Nous avons déjà eu l'occasion d'en remarquer plusieurs.

Le mot qui vient de la racine ne detre fort i n'est pas formé directement du verbe, mais du puriel pre, aissi que l'adverbe experi vient de pon, pl. de enn. Nous citerous parmi des adverbes formés en is:

Ces exemples, qu'on pourrait multiplier, démontrent le fréquent usage que firent les Assyriens d'une terminaison qui semble leur être particulière.

Nous avons parlé plus haut de la particule 12 la comme explétif; l'usage n'en est pas parfaitement défini; on peut croire cependant qu'elle avait parfois une signification restrictive,

Voyez Études assyriennes, p. 119.

comme si un «mais» devait suivre. La restriction est sous-entendue ici, ainsi : «Nahopallasiar a bien jeté les fondements de la grande eneeinte à Babylone, mais il ne l'a pas achevée.»

Quant au mot irit, c'est la 3º personne d'un verbe assyrien acv., dont le seus est bien, ordinairement, c'edit de constraire; mais il a do vair une nuane qui nous chappe encore; les passages des inscriptions semblent autoriser les acceptions d'arranger, de disposer sondriquement et d'orner. On pourrait produire, à l'appoi de cette idec, les différents verbes arabes commençant par les maines lettres : sous comaissons, aqui des significations analogues, etc., etc.,

Ce verbe ratah ne doit pas être confondu avec une autre racine assyrienne également fort usitée : non radah, « étendre, agrandir. »

Non sown pris, if abord, le mod irit pour la  $i^*$  personne, et rapporté dors le verbe à Nabelacholonous mules. Cela nous partial ajourel hui indunible, parce que la  $i^*$  personne s'évrinit  $i^* = \frac{1}{2} \frac{1}{$ 

Cette règle de distinction n'est pas sans exceptions, mais elles sont tellement rares, que nous ne nous croyons pas autorisé à nous départir de ce principe sans nécessité absolue.

nous ne nous croyous pas autorisé à nous départir de ce principe sans nécessité absolue. Après avoir rendu compte des travaux de son père, le roi réelame aussi pour ses œuvres la protection du dieu Mérodach. Il dit (ligne 5):

Le premier mot que nous rencontrous est celui du dien Mérodach. Il est ici entièrement écrit en monogrammes; car ce n'est que trè-rarement qu'il se fil en caractères phonétiques. Nous le trouvons ainsi sur le prisme d'Assarhaddon, publié par Layard (pl. XXII. 1. 33); on y voil le nom

Le nom véritable du dieu est dônc Mardouk, et la forme de la Bible Morodack, qui se trouve également dans quadques transcriptions greeques, pourrait avoir sou origine dans une prononciation populaire: entror aujourd'hui les Arabes de ces contrées sont fortement enelia à nicodurre entiré deix-consonnes des voyelles anomales au point de vue de la grammaire.

La forme du nom de la divinité est conservée dans les noms Mardokespad, Mesimandorus, et estité dans le nous de Mardochée, qui, comme souvent les Juifs ont fait, accepta nu nom babylonien, peut-être justement pour ne pass être pris pour un Israélite. Le nom de la divinité parall provenir d'une racine vyz, dont la simification nous est incomme.

On demandera mainteaunt quelles sont nos raisons pour identifier les signes  $\longleftarrow F$   $\mathbb{F}_2$   $\mathbb{F}_3$   $\mathbb{F}_4$   $\mathbb{F}_4$  de notre inscription à la divinité nommée Mardut. Elles sont suples, et nous les devous à la sagarité de MM. linicks et Rawlinson; ils ont les premiers recomm l'identité de ce nou par le nom de Mérodardhababan, mentionné dans les inscriptions de Sargon et de Semuchérich. Du savait que les deux dernières édements de ce nom

correspondaient vaguement à lad on part la dout, le second étant le dernier éfenient du de Serdanapale, et le premier de Valendalessar, tandi des l'extendances de l'extendances

Il serait très-basardé de vauloir expliquer les monogrammes par lesquels est érrit ce non. Le caractère  $\frac{1}{n}$  est le rejrecteunt de la splale par et du mot aume vie ha maines  $(K, \tau(n))$ : le signe K veut dire -jour, génération. Est-ce le dieu qui veille sur la vie hamine, qui préside aux operations horoscopiques Celan es erait pas impossible. Il est difficile qu'il ait quedque chose de commun avec la plantée de Mars, qui est K graf, car l'identification do nom chalche de telle plantée  $\frac{1}{n}$  expressible au point de vue grammatical : ce serait, cu outre, la seule plantée dont le nom arche de repeticuit le son d'une déclemme, dans l'addétenne.

Sardanapale III (inser. de la side, au commencement) qualific ce dieu de reye haz nys. ce qu'on pourrait traduire par le dieu seigneur de l'exploration. Il est nommé, dans le même passage et ailleurs.  $-\frac{1}{N} - \frac{1}{N} \frac{1}{N} \frac{1}{N}$  annulli, que je traduir par répeault. Cette interprétation est souteme par l'épithète donnée au dieu Mérodach, de  $-\frac{1}{N} \stackrel{\text{de }}{=} \frac{1}{N} \frac{1}{N}$  Dans la tablete. 6. 56, le sed au charières lettre de l'idéogramme sont expliquées par  $\stackrel{\text{de }}{=} \frac{1}{N} \frac{1}{N} \frac{1}{N} \frac{1}{N} = \frac{1}{N} \frac{1}{N} - \frac{1}{N} \frac{1}{N} = \frac{1}{N} \frac{1}{N} \frac{1}{N} = \frac{1}{N} \frac{1}{N} \frac{1}{N} = \frac{1}{N} \frac{1}{N} \frac{1}{N} \frac{1}{N} = \frac{1}{N} \frac{1}{N} \frac{1}{N} = \frac{1}{N} \frac{1}{N} \frac{1}{N} \frac{1}{N} = \frac{1}{N} = \frac{1}{N} \frac{1}{N} = \frac{1}{N} \frac{1}{N} = \frac{1}{N} \frac{1}{N} = \frac{1}{N} = \frac{1}{N} \frac{1}{N} = \frac{1}{N} \frac{1}{N} = \frac{1}{N} \frac{1}{N} = \frac{1}{N$ 

certain que la divinité de Mérodach n'occupe pas une grande place à Ninive, ville peu renommée pour son avoir astrologique, taudis qu'à abbjone, surtout du temps de Nabuchodonosor, le culte de cette divinité était certainement dans son plus grand éclat. Toute la dynastie habylonieume le met à la tête des dieux, et l'uscerpision de Borrippa le nomme le roid nciel et de la terre. Nebe pereida la seconde place, et les autres divinités ne parsissert que rarement. Ce n'est que sous Nabu-intouts que Mérodach est remplacé par Sin (Lunns), autre dépà dues les premiers Age de la monarchie chaldéenne.

Mérodach est nommé ici «le grand seigneur. » Dans les passages parallèles, cette appellation est écrite aussi

Ces lettres ne doivent pas être prouoncées selon leurs valeurs phonétiques; mais ce sont des monogrammes complexes. Le mot «seigneur» se dit bi iti; ce qui a donné naissance à l'erreur consignée dans un syllabaire, que \(\frac{1}{16}\), se prononçait également iti, valeur qui ne reparaît nulle part. (Voir Étude assuriennes, p. 4x.)

Le caillon de Michaux nomme également ce dieu «le grand seigneur qui est sans fin.» La phrase libit gatiya sukuru badis doit être traduite selon nous : «fais prospérer égale—

ment les essais de ma main. » Le mot ganya est la forme ballylunieune du univite banya, dont nous avons déjà parfé lors de notre explication de l'inscription de Bisoutoun (p. 230), la signification de ma main est un ne peut plus stre.

Quant à hhii, il doit correspondre, pour la signification, au mol poir les œuvres. - Le ne crois pas pourtant que le sens de ces deux moto soit déntique. Je suis port à hiré dérires rey de phr, racine alliée à l'arabe, \_ul - rassembler, exciter, essayer. - En tout cas, la signification que doit avoir le mot ne sourait être bien différente de celle que nous proposous. La même phrase se trouve aussi dans une inscription de Sennachérih (Layard, pl. XXMX. ). 1, 34).

Le met aulsvu pourrait être un impératif du shuphel de slex, qui se rapprocherait de Déféreu  $\infty$ , et de l'arale  $\mu_{\sigma}$ , être prévieux, respectables;  $\mu_{\sigma}$  servi aince  $\mu_{\sigma}$  respectables en reinde précieux, fortifie, - et nous voyoux, en effet, que les verbes suivants sont nis à l'impératif. Le ne peux pourrant eacher  $\tau$  ame lecteurs que cette forme saivar a quelque close de très-imultér, soirir serait en effet plus régulier, Cette difficulté puurra porter atteinte à l'exactitude de cette interpréciation,  $\pi^2 J$  a une suite explâcation possible.

L'adverbe àudis se lit souvent dans les inscriptions il est quelquelois écrit 

14 Jaulis. Je ne le prende plus, comme auparavant, pour un adjectif signifiant «nouveau»: c'est, au contraire, un adverbe appartenant à la racine vos «être uni,» de sorte que hadris aurait à peu près la même acception que l'hébraïque vos simul, en même temps, aussi.

Le mot naplié est un impératif masculiu du niplial de pie palaé. Nous trouvons la preuve

de cette assertion dans l'inscription du temple de Mylitta, à laquelle le roi s'adresse par la forme aspliri, impératif du féminin du niphal. Cette forme nous démontre également que la dernière radicale est un p., ce que nous ne pouvions pas savoir, puisqué !! remplace indifféremment ti. i. et ii.

Mais, queique la valeur granmaticale de asplir soit tout à fait évidente; il a été plus dificile d'arriver à en consultre l'exacte signification. Le verbe zève en hébreur veut dire peser\*; » le niphal voudrait donc dire proprement «être pesé, » passément. Mais, par une singulière counexion d'inféra, notus sonnues conduits à celle «d'être juste, propier, » précisément connect connec, en allemand, le participé du verles wigner peser, groupe, ne veut pas dire sentement «pesé, » nais «favorable. » Nous pourrions donc traduire unet à mot l'assyrien assifi per fallemand sei errovere.

Nous interprétous par conséquent cette phrase :

o O dieu Mérodach, grand seigneur, bénis également les essais de ma main; sois propice la La lettre El finit la phrase et la rattache à la prière finale, résument en quelques mots

ce que le roi nous indique ailleurs d'une manière plus explicite.

Gette phrase est très-claire. Le verbe ers, dont ris est l'impératif, s'emploir juste de la mêtue manière en hébreu, et une prière très-comus des shifs commence par ces mols urben ris s'accepte nos prières. Le terme togulique est peut-être tolomôge, ce qui se lit ailleurs; par exemple dans l'inscription de Londres. On sait, du reste, que le I tombe sou-vent après y, on en a une foud exemples. Sous sivois eru que la lettre [24] possifigalement exprimer la syllabe buf, pour laquelle il y a un autre représentant : asusi cette option n'est-elle pas prouvée. Mais le même mot se trouvé céri tolubri, à horsabid, avec le seus de s'errice-dans la phrase souvent répérée (paré des portes, au commencement); pèpe urbra y su sous que ve le rei qu'un merche dans le service d'asus non maitre.

Ce qui nuus intéresse ici, c'est que le mot tatadi vient du vérbe 521, l'arabe 3/2, qui, dans la 5º vois, veut dire, confier. "Nous connaissons le nom arabe du calife au 3/2. Mo-amaskali-billath. Comme en arabe, il y a eu en assyrien une formé dérivée tatal; c'est d'elle que provient le participe assyrien mutatkil, qui se retrouve dans le nom d'un des premiers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Teci nous montre que l'arabe « فاس» «bole, » pl. مانوس d'éfolde. ninis qu'il ent formé de cette racine; nous «argent.» p'est pas dérivé, conume on l'avait supposé. croyous, au contrnire : وما الأحاكة vient de D'rb.

rois d'Assyrie : Mulakkil-Nebo, c'est-à-dire « qui a confiance en Nebo. » (Prisme de Tiglatpileser 1, col. VII, 1, 34.)

Le mot atte, Thébreu que, signifie + tu., « t est eonnu par l'inscription de Bisouloun (voir p. 33 et 336). La position du proison personnel à la fin de la phrase ne manque pas d'une certaine vigueur, et rentre asser dans les habitudes du style de Nabuehodonsoor. C'est ainsi que nous avons remarqué son nou, qui ne finit pas seulement des phrases, mais des inscriptions entières. Le re refie le promon à la dernière phrase que voie :

Le sens de cetto phrase est plus clair que le reste; mais, quelque simple qu'il paraisse, il n'a pu être frouvé qu'après un long travail. Nous avions vu que le roi demandait toujours la prolongation de quelque chose jusqu'à l'époque la plus reculée; nous savone maintenent qu'il s'agit de sa vie.

Le premier und n'est pas baled, min styr, e'est ce qui résulte des passages parallèles, où on lit, au lieu de ce terme, Julian avec un ET-I pr final. La racine π'y, ne assyrien, veut dire semen, ¬ σπείρεω: en arabe. Lik a cette même signification, non avec l'acception de e engendere, ' mais avec celle de «répunde». El in dérivé seul, le moi lajk, e'gland, ' rappelle encore l'idée de la propagation. Olter moi balet gindiré «semener, ner« et enuisie vés; c'est le terme balsplonien qui subsistait à côté de roe, par lequel un syllabaire explique le monogramme suivant '.

Ce monogramme commun aux mots baya et balar est :, dont la valenr syllabique est din et din. Nous le savons par les syllabaires et par les passages d'inscriptions de Sardana-pale V (Layard, pl. LXXXVI, l. 16, et pl. LXXXVI, l. 18). Le mot balar est ainsi écrit dans le nom du père de Nabonid:

La même racine se trouve dans le nom de Sanaballat de la Bible, le préfet de Samarie, et dans lequel je crois reconnaître les mots assyriens

La racine aranifonne 272 vent dire «minere;» le mais il ne peralt pas que ce verbe ait de rapport avec retni rabbinique exprime des bas-rebes par 271712 c dont nous nous eccupons.

Les deux mots suivants ont été expliqués par les inscriptions trilingues; l'un est le pluriel de "jour, » et l'autre signifie « éloignés » ppp » pp. Ils sont quelquefois écrits

Il semble chir que le mot du l'in ne doit pas se prononere comme il est étrit ici; car du l'ine devin de l'ine des l'ine parissent signifier a jour, « et pent-être «génération; » pent-être rappellent-elles, par lusard, le son du mot assyrien dur, qui exprime cette idre. Le [§, à lui sent, indique « jointain, » et a, en balylonien, la prononciation secondaire de red.

Quant aux deux mots qui finissent l'inscription, ils sont loin d'être faciles à expliquer : l'un est un impératif, l'antre un substantif employé pour donner plus d'énergie à l'expression dont on se sert.

Le verbe auxé apparult fréquenument un assyrien, et rend asset auvent le seus de actorder. Nous serious pourtant porté à le prendre pour un shaphet de va » prolonger, ayant peut-être le seus de « multiplier. Le mot siráit serait alors un infaitif de shaphet, formé comme l'hébratique nozive « l'hamme. » Nous savons, d'ailleurs, que souvent les verbes sont ties d'un shappet, et il a spert que vez soit un haf formé du shaphet de vez, préciement comme nous connaissons per, dérivé de v.; Quant au most siráit » prolongation; » ajouteus que le syriaque l Asaix seut d'in « postérié».

Nons devons encore revenir sur la lecture de

rar on pourrait prendre 4 + 114 pour ar, et lire ar-ikti \* prolongation. -

Cette lecture offiriait un sens très-raisonnable, mais elle ne saurait être soutenue. D'abord le mot arikti devrait être écrit a-ri ik-ni, et ensuite, dans une inscription de Nabuimtouk, le mot en question est écrit

Quant à surfair, c'est un impératif paragogique, tel qu'on en connaît en bébreu. Le m rappelle la prolongation ju en arabe, changé en m en assyrien, selon la règle phonétique bien connue. Nous le transcrivons, ici comme partout, par un s.

La juxtaposition des mots sirikii et surker rappelle des jeux de mots assez fréquents dans

les inscriptious; souvent il faut se garder de conclure de cette similitude de son à une communauté d'origine, qui, en effet, semble exister ici.

Dans cette incription Nabuchodonosor ne demande qu'une chose à Mérodach, la prolongation de sa vie; dans d'autres inscriptions il cet beaucoup moins modeste; dans le texte de la tour de Babel il réclame pour tonjours; d'abord la multiplication de sa race, pois la solidité de son trône, la victoire de son épée, l'anéquitissement des rebelles et l'attaque heureuse des pars ennemis.

Nous faisons suivre, après avoir ainsi rendu compte de chaque lettre et de chaque mot, la traduction française de cette inscription:

«Nabuchodonosor, roi de Babylone, le seigneur majestueux, reconstructeur de la pyramide et de la tour, fils de Nabopallassar, roi de Babylone, noi !

- Je dia: Nabopallassar, mon père, qui m'a engendré, a entrepris de construire la grande enceinte de Babylone (que Bel-Dagon garde); car il était prévoyant, protecteur des habitations, confiant dans les dieux (?). Il a fait creuser les fossés, et a fait revêtir solidement les bords des fossés en bitume et en brique.

«Dieu Mérodach, grand maître, bénis aussi les tentativés de ma main; sois propiec, accepte mon humiliation, ô toi! Accorde-moi la prolongation de ma vie jusqu'aux jours les aplus reculés. »

 $_{\rm s}$  . En voici la transcription en lettres hébraïques, selon la disposition des lignes de notre nuscription :

ל לבוקרתאבר סד בכלו - קבקא נתקוא - ונן חוקאה ובקואה - " הקבל בנחקלאצר סד בכלו - אנכון אבו - לבחקלאצר סד בכלו - אנכון אפלב - לבחקלאצר - " חיקחם ולו יוסחי אב בנון יפור בקל " (קבד רקא מכבלו יוכבי - ימי בסוא פונון נוא ... " חיקחם ולו יוסחי - ו בכרסו או נוסף או בקלו בא יוסר החתה א שורכתא שיכוא:

# CHAPITRE II.

## INSCRIPTION DE NABUCHODONOSOR, EN HUIT LIGNES.

Gette inscriptioni, comme celle que nous venous d'expliquer, se trouve sur les côtés étroits des briques; elle est en caractères cursisi, très-nettennent accusés. Tous les exemplaires de cette inscription sout gravés à la main, et ne sout pas reproduits à l'aide d'un timbre qui auvait servi pour toutes les briques.

Il n'existe aucun exemplaire complet de cette inscription; mais on trouve, de toutes ses parties, des fragments qui ont permis de la reconstituer en entier. Le désument commence presque comme l'inscription en six lignes; il n'y a que rués notes de cette dernière qui manque. Nous n'avous donc besoin que de répéter la transcription latine du commencement.

Nabukudurrupur sar, Babilu zanin Harama u Sarha patlu sa Nabupatlusur sar Babilu anaku.
Nabuchodonosor, rex Babylonis, instaurotor Pyramidis et Turris, tilius Nabopatlussuris regis Babylonis ego.

Le document continue alors :

Le seus de cette phrase est très-clair. Nahuchodonosor parle du palais qu'il a fait emstruire et dont les ruines nous sont si bien commes sons le mm du &air. Les expressions sont parfaitement intelligibles.

Un des nots nouvoux que nous y rencontrons est noude, mais on recumula tinat de suite que c'est l'exact équisitent du non thérinque zour edeuveure, « de  $\omega$  edeuveure, « de  $\omega$  edeuveure, « de  $\omega$  edeuveure, « les vaites de la racine sexprienne dont nous devons l'intelligence aux retraductions persex La formation du substantiff par le se service est sémitique, « d, pour que nous n'ayons pas le moindre donte sur la nature de  $\frac{1}{k}$  qui, nous rementions souvent fe moit avec le sufficie de la première resonne souséeps.

Le terme *iarruliya* nous est aussi contru par les inscriptions trilingues. Seulement le  $\underbrace{dT}$  ru est quelquefois remplacé par un caractère, assèx rare r=[-1], que les syllabaires espliquent par uru, mais qui ne peut avoir que la valeur de ra, àvec la voyelle prolongée.

Le mot trut eterre «exi crit en toutes lettres dats les fragments que fai vus; on remarqueégaleiment que le nom de Bahíu est évrit en earactères sylhibiques la seconde fois, tandis que, la première fois, on a presque tonjours conservé l'expression par les monogrammes : » porte e le Saturne. « Cela est complétement arbitraire; car l'inscription de Loadres (vol. VII, 4. Os, 41) donn le mbure phrase écrite les deux fois il ciud de l'àlogrammes.

Les mots sa kirib Babilu ne se rapportent pas à ce qui précède immédiatement, mais plutôt au palnis qui est le centre de Babylone. La lettre traff est remplacée, dans le passage eité de l'inscription de Londres, par ri ib. dans quelques exemplaires de notre document nous avons

lu seufement : 11 pourrait ne pas y avoir d'omission du lei, la lettre mentionnée : 12 ayant également la valeur phonétique de lab, et pouvant, par cela même, exprimer, en assyrien, l'idée de - couur - et de « centre. »

Mais la ligne 4 présente bien plus de difficultés :

Quelque grand que soit l'intérêt qui se rattache à l'explication de cette phrase, nous deson, tout d'abord, avouer notre incertitude à l'égard de notre interprétation; nous savous cependant qu'il s'agit de la fondation de l'édifice, et des mesures prises à cette occasion.

Le mot vegu sourail est les haphel d'une racine vez, qui se trouve tre-souvent dans les inscriptions assyrientes, L'infinité nest vegu arazoite, mêt dans les dominents de Ninive. Vais quel en est le sens? Il n'y a que l'arabe 25 qui, parmi toutes les racines sémitiques, ait une forme déstingue à notre vecle, et cette racine, à la quatrième compagission correspondant au shaphel, veut direc trouver l'eau en fouillant, « et s'ondre d'une manière tréseibles. Nul doute que telle est la véritable signification du notre verbe vergue,

Le signe EE, dont la valeur ordinaire est i, doit avoir iei la prononciation de mils. Il.
se trouve au Musée britannique un baril de Nabuchodonoser encore médit, où uous Bours
un passage analogue à celui-ci (col. II, I., 18) et d'où ressort la valeur de mils, comme d'un
autre de l'inscription de Loudres (col. VII, I. 60). Nous reproduissois ce dernier:

augual mi aksud depressionem aquarum attigi. midjevit mi inifet suhter aquis fundamentum ejus taseirsidese, profunde strui.

normule convent avec us at doit avoir una comification proving

Le mot none permute souvent avec  $\mu$ , et doit avoir une signification prépositionnelle. Ainsi nous le trouvons dans une inscription de Tiglatpileser IV (Layard, pl. XVII, l. g):

נבוינשי סרשן סחרת כב רב ערשו אן זקף אשעלי :

Nabismusium regem eorum: sub porta magna urbis ejus in crucem ascendere jussi.

Le terme int (la lettre  $\mathbf{r} \rightarrow \mathbb{H}$  est quelquefois remplacée par  $(\mathbf{r} - \mathbf{r}) = \mathbf{A} \mathbf{r} = \mathbf{r} \mathbf{n}$ ) est difficile à eupliquer. Le mot  $\mathbf{r} \mathbf{x}$  vout dire «réceptacle» en hébreu, chaldaique et syriaque; mais à quoi bon mentionner «les puits, les réceptacles» d'une habitation sitnée sur les bords mêmes de l'Euplirate?

Abandonnant une idée que nous avons nourrie pendant des années entières, nous avons vu ensuite, dans le mot ien, un mut alhé à la racine vers, avec la signification de «fondation.-En prenant dans ind le d'comme radical, nous aurions tuujours la même racine ve pour y ratiacher le sens de «fonder.»

Mais Feade approfondió des autres textes, surtout de cux de Ninive, a démontré que la dernière lettre ELM renfermait un gruissecut. Nous rattachous donc définitivement re mot int la racine gene, en hébreu gen étendre, » en arabe ha-, emilieu » gene vent dire le fondementir la présence du g dans la racine est prouvée par les formes assyrieunes abust autres. Mais la lays grande difficiells ones attend quand il signif d'exploquer ELM dernière lettre lor, quedquefois face, perante avec ELM, dont la lettre finale du mot habylonieu est strement un I. Nous avons rur que le mot devant être kirable, et nous y avons même ur le prototype de la ville moderne de Kerbela, staties à quedques lessres sealement. de Babylone. Rien n'est plus erroné, et les syllabaires cux-mêmes mus l'ont montré.

D'abord \( \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} E! — est expliqué par un mot babylonien bérour « probodeur, » d'un il est probable que les deux lettres ne sont pas planétiques. Le mot donné par les syllabaires su mitti pas en l. et écst une difficulté de plus. Le terne qui répond à cette condition est \*\text{cgs} aqual, lequel es tertouve dans le passage parailète de l'incirciption de Londere (col. VII, 60). Nun l'éphipuous par «nivan du fleuve». Le seus de ce passage semble donc être : «Fai posse les fondations and-lessons du nivan de l'Emphralez .

Un passage du cylindre de Belliuo, où Nabuehodonosor parle de la construction de son palais, fournit quelques détails sur les difficultés :

In KIGAL LEV rights in fluminis abitudine minima in minima in minima in minima in minima in kupri au agurre in bitumine et latera unarred timinas

strevi lapidess augularess. ון שַׁפַּל רְשָׁהָא אַן מָחַרָת אַרִּצִּתא רְפַּשְׁהָא אַן כָפַרָא ואָנָרי אַשְׁרְשׁר תכנשׁא Nons passons à la ligne 5 de notre inscription :

Le passage de l'inscription de Londres (rod. VIII, nds fore, et cd. VIII, nds mini), qui est doutlique un utility. Provue la justice se de noire transcription des monogrammes complexes de la forte transcription de la formation extraction a les families seules out jeté de la lumière sur ce passage de l'inscription. Les Asyriens avaient l'Inhabitude de placer leurs epidores commémoratide alons de petites inchés ménagées dans les fautres; celles-ric distinct souvent faites avec des briques enduites de binne. C'est par extre coulture, le crois, que déviver d'itre explusiées se mois asser observe.

La signification du mot zet an paël, dans l'acception de rommemorer est assurée; ainsi nous lissures ce verbe dans un endroit de l'inscription de Borsippa : - ils comptent quarante-deux vies humaines!.-

Le mod hardania senulle tenir de gane serulpter. E Eurore anjourd lui, les Arabes nomment les cylindres en pierre appe, et nous creyons que ce terme o'est pas étranger à l'antique tangue des Gialdéems. La forme granuanistrale elle-neme n'est plus une énique pour nous; c'est un adverbe terminé en us ajouté à la terminasion plurielle est, comme sodinas dans l'inscription de si tippes (p. 2-65).

Ce n'est qu'agrès le rejet de beaucoup de conjectures, que nous nous sommes arrêté à cette interprétation. Nous ne crojons pas être très-loin de la vérité, et nous nous permettons soulement de citer un passage de l'inscription de Londres, qui est un peu plus septicite, et qui prouve qu'il s'agit réclement de la commémoration historique de la fondation.

Nons lisons, col. VIII, dans l'inscription de la Compagnie des Indes :

in soruse ultimo (†) in die feaste
6 t. isibia ina mihrat KIG LLLL
substruitiones ejus inforcers altitudine flumen
6 2 usarnid en
prefunde stravi.

63 risiaa uzakkir ipilium ejus commeniorasi

Lione 60: in arah salmu ina mm magar

Voyez Lindes nergrissmer, p. 99.

Ligne 64 : hursanis

in cylindris; 65 ina XV yum sibirs

in quindecim diebus magnificentium 66 usaklil.

finivi.

Nabuelooloosoor amoore qu'il a achevé la magnificeure de sou palais cu quinze jours. Nous savons, par Josepher, que, seben levrich des Balyaineins, tout te plais avail été cherév dans le même laps de temps. Ce remarquable passege de l'incription de Londres nous permet d'appréser l'excuttinel de cette donnée de l'histoires juif, et nous faiv qu'il n'e faut jamais rejeter une assertion invasiemblable de prime abord, saus avoir examiné ce qu'il peut y avoir de verà au fond.

Nous n'avons plus qu'une remarque à présenter, c'est que le mot rv2, masculin en hébreu, est souvent employé, au contraire, comme féminin en assyrien; et sependant cette diversité de genre ne paraît pas impliquer une signification différente.

La ligne 6 continue :

Le commencement de la planse est dair. Nous savons, par l'inscription cotée K 46 (p. 1-5a), que la lettre è rejumie le noti n'i aveza, bind, accomappid un siture de la reconde personne un masculin, faindân, vient de la racine pre et pre e faire, que nous verrous plus tard dans bouccoup de formes divirées. L'expression de notre passage veul dire avez et on inde  $\Delta$  Nous citons les formes suivantes: preje réfaire preje réfaire preje réfaire preje réfaire preje réfaire preje réfaire production par l'ouvez, l'ouvez, giant le seude de la préposition par :

Les quatre signes (1— | [4] - - ] - | donne tuu e expression idéographique du mot riumis. Nous pourrions être portés à soir dans le mé de ce terue un suffixe pronominal, si nous n'avions pas le forme forminine riumis, qui s'adresse à Mylitta. En tout cas, ce mot uz.; féminin yay, est dérivé de la racine en - être élevé.

On oit que les quatre lettres qui forment ce mot, exprimé en caractères phonétiques dans le passage parallète de l'inscription de Londres (col. N. l. 2), se prononceraient séparément SI IK AN AN. Le premier caractère implique à lui seul l'idéo de «ed., » les deux derniers «les dieux; » quant à la valeur idéographique du signe IK, je ne saurais la donner. Les deux mots le lâte sont plutôt une appointion au nom de Mérodach qu'au mot «maison. Nous avons accountré déjà, dans la première partie de notre travail, des infinitifs construits d'une manière analogue à celle-ci (p : 18); par exemple, le surs  $\gamma = y^2$  equi ne seront pas détruits «(inex- de Londres, v. infra); les fossés pro  $y^2$  « qui ne seront pas remplis «(inex- de Londres, col. V), l. 4.0;

le fais venir le mot lasse, que je n'ai pas rencontré ailleurs, d'un verbe ששל parent de l'éthiopien lassé שא périr. » Ainsi la lasse veut dire « impérissable. »

Sur le caillou de Michaux (voir p. 97), Mérodach est qualifié de κτρι κς «l'éternel.» Le dernier mot habe, que l'inscription de Londres et le baril de Bellino écrivent haber et hubbias, ne me semble être que le précatif de πεν «demeurer» avec l'a paragogique; nous

avons vu déjà des formes analogues (p. 272). La ligne 7 est ainsi concue :

Le sens de cette phrase est, selon nous :

«Qu'il élise sa demeure en Babylone, qu'il y rende les naissances fécondes. »

Quelques exemplaires omettent ina kirbina e dans son milieu. Le mot nibet rage est amloges à l'hébreu rage, et il existe encore une autre forme dérivée de la même racine auxe, cest rage.

Nous connaissons le verbe verb dans sa signification «d'aller» (voir p. 219); nous avons également constaté que cette racine a en même temps l'acception de « prendre. »

Le mot luksud se transcrit זְּלֶשֶׁר, et est un précatif à la troisième personne.

Les deux dernières paroles sont habs littis. L'inscription du canal, dont nous nous occurpromo hientăt, nou domo Enfantii Correspondant à ce presentă, et al est evit a la sănă lă. Souvent, dans la pronoceistism des langues sémisiques vivandes, le z exerce une ertaine influence sur les consonnes précédentes, autoust quand il est sans voyelle môtrice. L'inscription des canaux a écrit zor au lives de 322; la position da 2 dans le radical devient vividente pour le précatif, où l'on n'aurait pu le supprimer. Loude se transcrize done 2299, vyant la signification de çu'il rende desputajes. »

Le terme littut, écrit aussi littut et littuti, se transcrit en mp;; c'est un substantif abstrait.

lormé de ריל, infinitif du verbe assyrier, Thébreu לילה, "Rébreu יללי engendrer." On pourrait également voir dans notre terme up pluriel du mot cité tout à Theure; mais ce serait plus justement nn'y ou ריאוים.

Voici la dernière ligne :

Le premier mot nous est canne par les textes trilingues (voir p. 18.1); fibbe y rend le penepublé comme s', comme. Ausci, pour fibbe qui se trouve dans notre passes, quedipens documents portent fibbin. Un traducteur perse, dans notre cas, aurait dit fibbis as enales; le véritable sémité errit vy. fibbas, comme il dirint en hébreu vuz - comme nois. Mais (contrairement à la traduction donnée, r. 18.5) fibbr rend assui guide dans facception de raper que, « et in fibbi aga signifie « à cause de cela « (voir p. 238). Nous traduisons donc fibbis par « à cause de nois.

Les deux mots ina hirbina se rapportent, ou à Babylone, ou au palais; le seus est parfaitement évident et peut se formuler ainsi en français:

" Que le peuple de Babylone y domine, à cause de moi, jusqu'aux jours les plus réculés. " La phrase offre cependant une grande difficulté.

Elle réside dans les deux mots adanz gagads. Quant à adanz, il est écrit dans l'ancription de Lordres  $\underline{m}_{-}$   $\underline{E} = \overline{E}_{-}$ , sel d'ant une valeur très-comme de  $\underline{m}_{-}$ . Nais que veut dire adanz, on, pour mieux dire, comment faut-il lire? pent-être palmo sho? Il faut maintenir a promourision syllabique de mar. (Vay, les inscriptions des Taureaux, 1, 67, où le même unit orient  $\underline{m}_{-}$  veux des des l'ancreaux, 1, 67, où le même unit orient  $\underline{m}_{-}$  veux des l'ancreaux, 1, 67, où le même unit orient  $\underline{m}_{-}$  veux de veux de l'ancreaux, il moins que ce ne soit en sannaritain, où arbs indique germe. Plu retel, les sides de «former,  $\gamma_{m}^{\mu}$ » cert de le postèrité, sont auses parente dans les differents langues : démonties, la raison que nous avons pu faire valoir ne nous parail pas encore déciaire, quoique la classe on elle-mâtem gaus étre particierent vrisé.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Des études nouvelles rendent cette conjecture, à vrai dire, très-invraisemblable, et l'interprétation des inscriptions de Sennachérib (par esemple, Layard, pl. XXXVIII. 1, 5. Prisme de Sennachérib, col. 1, 1, 5.5 me fait unch-

ner à voir, dans les deux mots seinat gapade, une circutlocation pour -les hommes, le peuple. En arabe  $\iota$ - Xsignifie un assemblage d'hommes, et  $\iota$ -  $\iota$ - a le même

Le mot gapada est, lui aussi, trè-obscur, car je ne crois pas que le groupe doive être un innongramme complexe. Il se it inconore dans l'inscription de Londres (col. III, 1. o.); mais ce passagn n'est de nature à nous fournir aucun éclaireissement. On pourrait peut-être transerre Baiada, et cette transcription semble gupere de la vraisemblance par une combination trits-fréquente dans les inscriptions de Niuvier (p. c. dans celle des Taurcus, 1. 6-7), où nit l'

Le second terme signifie encore vertex « haut de la tête. » (Voir p. 174.)

Le deriier mot hibitis est le précatif du verbe >> = dominer. > Il est indifférent pour le sens qu'on le lise ?>> 0 u >>> (incertitude de la lecture provient de ce qu'on ne saurait affirmer si saluat est un singulier ou un pluriel.

Cette instriptions se distingue, plus que tous les autres teites de Nabuchodonosor, par la correction de on sylec' et des on ordingarphe. La seule restriction, à e sujet, serait l'empleis, assez étendu d'ailleurs, de  $-\prod_{i=1}^{n} br_i$  ao lieu de  $-\prod_{i=1}^{n} br_i$ , dans hirbios. On sait que  $-\prod_{i=1}^{n}$  et le monogramme de «ville, » et qu'il ne doit qu'à cette circonstance sa pronouristion de  $hr_i$  aussi, à Nuive, ne le voit-on pas vegimen la simple voyelle  $hr_i$ .

Nous donnerous maintenant une traduction française de cette inscription :

 Nabuchodonosor, roi de Babylone, restaurateur de la pyramide et de la tour, fils de Nabopallassar, roi de Babylone, moi.

« Je dis : J'ai construit le palais, le siège de ma royanté, le cœur de Babylone, dans la terre de Babylone; j'ai fait poser les fondotions à une grande profondeur au-dessous du niveau du fleuve; j'ai relaté sa construction sur des eximetres recouverts de bitume et de briques.

«Avec ton ossistance, è dicu Mérodach le sublime, jai bâti ce palais indestructible. Que le dieu trône à Babylone, qu'il y élise sa demeure, qu'il y septuple le nombre des unissances. Puisse, à cause de moi, le péuple de Babylone dominer jusqu'à des jours reculés!

Voici la transcription en caractères hébraïques :

ים להצוקר הקרה הקרה און מיקש הניפוש . "מכל נמסולאצר מר ככלו אננו - אננו - מינול אן ססב פרוחון" (" את... בקרה אלה לינטו נקרך בתה אנקטה - "א אן פרותי קסל השפקש אטרסיה" (" אן פחר הקרי אנוריטא הקרטנטה - " את... קריטא: או או מי הקרוא אלוטת על לכנול :

# CHAPITRE III.

## INSCRIPTION DU CANAL.

Cette inscription nous est conservée sur deux barila, dont l'un a été publié par Rich. Nous avons également récueill à Babylone quelques fragments de ce même texte. Tous ces documents contiennent uine légende presque identique. Nous y verrons pour la première fois les noms de Nabuchodonosor et de Babylone écrits en toutes lettres:

Le protocole de cette inscription, sans s'éloigner notablement de la règle générale, est plus développé que celui des documents que nous avons déjà expliqués.

Las deux premières lignes s'offrent pas de difficultés, car elles écartent présisément celles qui surainst pa s'élever dans l'explication de autres mouments. Mais li ligne à d'ence concer tes-deuxes, et on ne sait guère à quel ordre d'idées apparient le litte que se donne Naluchodonoser. Si noss pouvions éléterminer la pronouciation du premier mot, non arriverions asséquent à son interprétation; mais, EL—pouvant lier part, poil et par, nons avons le choix entre les participes de res, de vin (qui pourrait être remplacé par vœ) et de cus. Si fon admettati que l'assyrien nes flà identique au vez des Chalécies et des Hébreux, on aurait, pour le mot assyrien parsi, la signification de « vengeur. « Si, d'un autre côté, oi devait comparer la reactie ners des Balyboineirs à la racine hébreuique yer « lète méchant, « on interpréterait la ligne 3 de cette inscription par « vengeur de la méchanceté, « ou par « qui punit l'impiété. O In peut aussi apperde à son aufa l'éthiosipe, oi rangha signific être impur, « salgup l'impureté; sans aucun doute le talmudique peux, « nates, appartient à cette nêmer racine me. Le mot dyssis implique aussi la notion de crience, ce qui le rapproche pleasuroput du terme hébraique. Le rappelle encore le verbe éthiopien pargha « craindre, » et on pourrait traduire : « écul uin redoute l'impureté).

Ge sens n'est pas sans vraisemblance; toutefois il n'y a là qu'une conjecture. Le ne ne rappelle pas sonc îl a illieurs le noir roudofe, et ce qui résiste le plus opnisitérieureit à une interprétation, ce sont des áma? λογόμετα. Si, par hasard, un passage parallèle vensit démontrer qu'il ne faut pas irre para, mais bien padif, toute l'opération étynologique dervait être recemmentee, Ne fous exapérons pas, d'un autre ché. Emportance des uitres royaux; il n'en faut pas tenir compte quand leur seus échappe à nos investigations, qui doivent sappliquer surtout à interpréte les doues fondaments du

La ligne  $\hat{h}$  est, en revanche, on ne peut plus transpareinte. Le mot padé est le participe de rés, et de inou avons de mots, en chaldique de en arabe, qui nous donnient la signification certaine de \*salorer.\* La langue araméenne (Eledras et de Daniel cuploie ev verle avec Reception de \*rande en culte d'unir; et dys, la maine forme que nous linous isi, est employe (Ead, m., 46) pour indiquer « le ministre de Dien. 'Cette acception pes tapa non plus étrargère à Parche, surtout au langue du Koran, quique nous lai cu connaissons une autre, celle de \*trancher, percer (comme en hébreu), et ensuite de \*silbaner, travailler, servir; d'où le nots i comm de  $\frac{3}{3}$   $Elfab, *cellitationer. Voici la travailler, servire, double nots i comm de <math>\frac{3}{3}$  Elfab, \*cellitationer. Voici la travailler de retainer percer, sillonner le sal, travailler, servir, adorer. Le latin colere présente à peu uveix la même filiation d'accessions.

Nous rencontrons dans la langue de Babylone beaucoup de formes dérivées de la racine en question. Nous nous contentons de citer : note « service divin ; » « » « ninitif de l'iphtaal: 

unite, adverbe, « en adorateur. »

Souvent ce mot puble set écrit, dans les passages analogues. Et E [ et E = £4, Nous avons que £7 et £7 ont, en dehors de leur valeur ordinaire, les significations de lois et de lib. Un texte de Sardanapale III, souvent répété, et nommé par les Anglais standard increpions institution modèle, « offre, dans les différents exemplaires, les deux manières d'écrire ce mot.

La nuance du superlatif est indiquée par la répétition de l'adjectif; ou a, du reste, en chaldaïque, le terme de 2001 pour rendre cette idée.

La ligne suivante donne un nouveau titre royal très-usité. Le mot patie, toujours écrit par un 261, que nous rendons par n', signifie - seigneur. - Je n'en connais pas d'explication

par une langue sémitique; je crois, au contraire, qu'il faut chercher Forigine de ce terme che les Kriena, o paise reprine la même tide de «matte». Les plus anciento vise, tides par Tydatpleser l\*, lemidagan et Samsi-Hou, sont qualifiés de patié Assur «seigneur d'Assyrie; « et encang tris-souvent ce moi se rencentre dans les incréptions assyriennes. Un rapprochemen de textes, récument fait, tous appende que le deux letter « C [ ] T. V. d'Escannel Tidéogramme de paisé. Ce ino centre dans le non que portait Sargon avant son avénement : Bel-paisé. Aine viségueur et maître est Nosur. »

Noss verons, du reste, que cette adoption d'un titre royal dranger n'est pas isolée; mus connaîtrons le mojs indaés, actionables, assign, comme dérional de termés ouraitron. Les nouveaux vainqueurs, appartenant à une race différente du celle qui venait de succomber, a arrogèrent les titres de leurs prédécesseurs. Anné les Tures ne se sont pas donné un titre giogne, mais l'initiéent abube et phéches, et, pour citre un evenipe plus frappant encore. l'Allemagne ne prit, pour désigner le chef de l'empire, d'autre expression que celle qui his était fécrole cu les Romains.

Le mot pies vent dire « napréque. » for rivore nous avous une acception tout assyrieme, unit partitionement s'un. Palord l'idée de « au-dessus d'eur» est rendre, dans les mêmes interiptions (inter, des Taureau de khorashad, pauris), par fitme et par privaire, donc ray et va out le nêmes sens. Du reste, il vij a livr ent d'éconnant, quandre on presse à la racine les incriptions, et conjoure dans che passeç qui fout vier l'exactitude du seus a la racine les incriptions, et toujoure dans che passeç qui fout vier l'exactitude du seus que nous lus avons attribué. C'est surtout comme épithèté est dieux supérimes qu'il se présente à nous anit la Mythta des Belyloniens est quellétée de regy argy- le désens supérions; sinsi pry « les supérimes voit l'épithète constante du père des dieux, Bel-Dagon. Le soleil est nammé de même cyn gray et pige supérime, « et Nobe yery alse prittelligence (out le rije supérime, « et Nobe yery alse prittelligence (out le rije supérime, « et Nobe yery alse prittelligence (out le rije supérime, « et Nobe yery alse prittelligence (out le rije supérime, « et Nobe yery alse prittelligence (out le rije supérime, « et Nobe yery alse prittelligence (out le rije supérime, « et Nobe yery alse prittelligence (out le rije supérime, « et le rije supérime, » et le rije supérime, « et le rije supérime, » et le rije supérime, « et le rije supérime, « et le rije supérime, « et le rije supérime, » et le rije supérime, « et le rije supérime » et le ri

La seule question que je ne saurais résoudre, mais plutôt à raison de la construction de la phrase que par igdorance, c'est si les mots -seigneur suprême - se rapportent au grand dieu ou au roi ; le crois qu'il faut supposer le dernier.

Le reste de la phrase n'a pas besoin d'explication ultérieure.

L'inscription poursuit ainsi :

Le seus général de ce passage semble être celui-ci : Les éaux du canal, qui est nommé le canal du soleil·levant de Balylone, evaient été négligées depuis le temps du déluge; le lit avait été détruit; ensuite jai bouché les crevasses, et jai rectifié le cours. »

La première ligne est lue par nous rathi gibbil noțal. Quant au mot \(\subseteq \subseteq \cdot \ldot \ldot \subseteq \subseteq \cdot \ldot \ldot \ldot \subseteq \subseteq \cdot \ldot \ldot \ldot \ldot \ldot \subseteq \subseteq \cdot \ldot \ldot

Le vyindre de Sennachérit (troisème aunte, col.11, 1, 36) a retài gubte inhani è dans ce pussege, rathis et écrit par ru kel-î. Le mat gubte in udahe (car le des racines, à cause de la prononciation du é comme g. se confondent en soyrien) est une des nombreuses prépositions fortasée s'ou substantif il a la signification de ao milleu, dans. N'odiblicon sus que la nubre recine a donné à l'arche une préposition Ju-avant, « qui pourtant ne communique pos au verbe une signification autre que celle qu'il a en hebreu. Dans le not rathis je recomanis la zarine 33 et le retine de dalva é. Cette racine est alliée à l'hébreu pis, viont le dévivé gres et interprété par recan ingenée. Il-se pourrait qu'une telle jouance no fétispe complétement étrangère à l'expression dont uous nous occupous, et qu'elle est quelque affinité aye le nort frait, dont il servi question plus lour frait, dont il servi question plus lour frait, dont il servi question plus lour frait de l'entre de l'en

Le sens de la ligne 1 est clair; c'est » Je comal du sobeil levant de Balylone » Le mot 22e veus direi renaing « en chaldique, « te eterme est conservé dans le nom gree Pallecques. Cette acception de 22e est comme depuis longtemps, « I on a déjà mis le nôm de Phaleg, fils d'Éber et drêve d'Ostan, en rapport aver cette racine: Quelques commentateurs out prétendu que le verset de la Genèse (x, 55) qui donne l'étymologie du nom de Phaleg devist se traduire ansis:

- El Éber eut deux fils : le nom de l'un fut Phaleg, car, dans ses jours, la lerre fut vanalisée, et le nom de l'autre Yoktan. « La version ordinaire est ainsi conque : « Car, dans ses jours, la terre fut parlagée » (ישה היאם):

Les deux signes  $\rightarrow$  [A] capriment le solel, et se prosionent uzer, comme nous l'avous exposé plus laut (p. 88). Les deux titlers  $\mathcal{E}[\frac{1}{n-1}]$  en déjà été commiss à notre cannent; elles se pronocent uz sus, es qui est le participe de l'assyrien 322. Hébreu ayz s'estif, se lever- (en parlant du soleil). Cette même locution du soleil breux de Bulylone se rencontre en plusseurs constants, et pour d'autre d'autre l'avour de l'avour d mais qu'elle a trait pluté à le consécration de freuvre et à le conjonction du soleil levanta seve un astre quelquois. Si s'ajessaini it d'une région c'eleste, on anaire de traite est siment divisions d'une autre expression; nous comasisons d'alleurs les manières de rundre est ordere de route est ordere le route et ordere de route est ordere les consecrations de l'alleurs les manières de rundre est ordere les chandes en résistent pas à l'est de Balystone, maissible na un ord et sou sud, et natine le Nahamaleha, qu'un se jeter dans le Tigre, près de Sédeuie, estait tonjours sinté plus au nord que ne le sernit la direction du soleil levanta de sole de considere de l'alleurs le deux de l'alleurs le deux de l'alleurs de la l'alleur de l'alleurs de l'al

Le pronon su, ordinairement relatif, é-unploie aussi quelquefois comme d'emontratif. Cela parallé vident par les tetres instirites où se se met pour indiquer e luis au commencement de chaque nouvelle idée : la supposition qu'il y a là un relatif nous ferait admettre des phrases d'une longueur véritablement d'emesurée. Le su, comme d'euoustratif, entre dans les fouctions telles que aiux e-chieți-i, aiums e-ceuve-i;

Ultu yun rikut «depuis les jours du déluge» a été confondu par nous, au début de nos études, avec l'expression ultu yun rufuin «depuis les jours lointains.» Nous nous sommes expliqué sur ce point dans nos Études assyrieunes, p. 102. Ordinairement ou lit aussi silve yun ultut, qui a la même signification.

Le verbe insassi est un niphal de 222, « abandonner, négliger. » Le not se lit également dans l'inscription de Borsippa, au kal, dans le même sens de « négliger. » Nous transcrirons donc may « dis furent négligés. »

Les deux lettres [11] Affi is ass sont remplacées par le terme tyri. (Voy, baril de Bellimo, cell. 1b) y crois reconnainte le mot very possière, terre. « Le terme night are l'Ibéreux rowe, et izassas, l'iphtaul de p.v. Cette racine veut dire « reconstruire, restaurer, mais nousi « ébarnel», et elle se rapproche, dans ce demier cas, de l'arable, [3-1] diégà « posé cette différence dans les Eudes susyriennes, p. 11.1, le crisi que le verbe pa sei cette demière acception, et qu'il faut traduire la phrase uv « rour par » les excussements proisigés dans la terre avaient été endommagés. Nous rappelons ici l'usage des Arebes, qui init eucore aujourd'hui le débespoir de Falministration tourque, confinierment si indoient. Quand les digues ont été triparées arez asses de dépenses, les Bédouins, ayant besoin d'eau, enfoncent l'ouvrage à un endorit voulu pour innoudre leux retres.

Nous ne pouvons que former des conjectures sur le sens du premier mot qui suit, attendu que nous ne sommes pas parfaitement sûr de sa lecture. Le mot suichià, au contraire, semble tre très-clair : c'est le paël de 20 «couvrir, fermer;» le sens doit être : «j'ai bouché les crevasses.».

La phrase suivants se lit assessa int i va s j'ai rectifé son cours. » Aut i est γκηκ, l'iphteal de mp. ω = rendre droit, aligner. » Le mot assessa a été bien expliqué par les inscriptions trilingues (p. 180).

L'inscription poursuit ainsi :

Il n'y a presque rien à remarquer iur ce passage, dont le seus est parfailement clair. Il s'agid de la construction de digues du cand rectife, qui devait aboutir à une loculité peu fétiginé de Bahylone. Le lis le nom Mi-Burasheu urra, q-les eaux de la citerne vide. Nous savons que beuscop de localités out de luer dénomination aux cans de leur voisinge, et, sams parter d'Aque Settie et des Eaux-Bonnes, nous commissons, comme noms de villes bibliques, Metélanh et Verarion, Mais le nom de la Cterne vide se récenve, comme appartenant à la Chaldée, dans le Talanud babylonien, qui, dans un passage remarquable, dit que Borispo, lieu de le confusion de langues, trait au nom de Borshof s'Cierne vide, vite que que minime que soit a vieur des égrandogies monte de Borshof cièrne vides vite que que minime que soit la vieur des égrandogies montantes, et act sirá que, si la première étymologie doit son origine à une confusion de deux villes, elle n'a pu se présenter à l'esprit que parce que le nom de Borsshof s'a récliement dé le profes par une localité.

Nous aurors, du rente, à démoutrer encore l'exactitude de notre treduction de [f] [Ezpar exux, et conséquement la promonistion de ve mayrien. Nous sours que [f], à la iseat, indique cette notion, et nous nous sommes déjà expliqué à ce sujet. Le pluriel est exprimé ici, comune sourcet, par la répétition du monogramme, et nous considérons la tette ei comme un complément phonéique. La prevue de cette assertion réstude de la comparsaison de l'unscription de Londres (col. V, l. 38 et 45), où cette même lettre manque dans le nom cité.

C'est justement l'appellation de la « Citerne vide » qui nous met sur la voie pour comprendre

le travail de Nabuchodonosor; il eut pour but de ramener les eaux dans ce réservoir. A cet effet, le roi fit construire un ouvrage en pierre de taille, comme nous l'apprend le grand document que nous venons de citer.

L'interprétation des deux mots sobsé subbis se donne d'elle-même : rje construisis ses quais. » le vois, dans le dernier sot subbisse, un dérivé de γ20, et j'explique κψγ2ρ par le pluriel muni du suffixe possessif.

L'inscription continue :

Nahuchodonosor raconte ensuite qu'il a construit un réservoir dans la localité, à la gloire de Mérodad. Le mota été Babhis ont obseurs. On rappocherait violonire le non théèreu; ye, 'e- digre, - et on traduirait - les digues de Balylane; - mais eette signification ne convient pas à tous les passages où ce terme se rencontre. Le le prendrais plutôt pour une prépasition locale, signifiant peut-être en debers, - ou er préss, - ex qui riest pas moins incertait.

Le formule and mandaba se voit souvent dans les inscriptions assoyriennes; son acception résulte de nombreus passages. Dans les inscriptions de Sargon on lit mas écrit + , qui, on le sait, a la valeur indiquée.

Le mot tiver peut être expliqué par « cours » et par « bassin. » A cause du mot agrar, de no « couper, creuser, » je préférerais l'interpréter par « bassin; » de sorte que le sens serait : » j'ai creusé son bassin. »

La suite est :

Le mot seasedil vient d'une racine מול, à faquelle convient la signification de e renfermer, arrêter (fermare en italien), protéger.» Ainsi nous verrons le mot יוסף «renferme, pro-

tége, « d'infinitif yeg « la préservation. » Nous voyons dans sassofil un rê et non pas un iz, parce que la shaple de vis serait plus régulièrement susadif. Les langues congénères, du reste, nous font complétement édéaut pour l'interprétation de ce mot difficile, dont la signification paraît être analoque à celle de » bâtir; « ero ni it, dans quédque passages parallèles (inteription de Londres, col. V, l. 53), uleusat » je construisis, » au lieu de usandif, qui se trouve cit.

Le not tallakti et un dérivé de la racine yn « aller» nyhn, et semble signifier « conduits. » Le l est doublé à cause de la suppression de la première consonne de la racine, aussi liton souvent talakti,

Il ne nous parelt pas que le canal et le réceptacle dont il est question dans notre inscription sient auen rapport avec le grand hassin de Niterie. Ge demier réservoir était lois à l'amont de Bahylone, tandis que, au sujet de celui dont il s'agit ici, tous les documents chaldéers nous semblent indiquer qu'il était asser rapperde de la capitale. Nabuchdonnous énumère ce travail parmi ceux qui furent commencés par son père et finis par lui : bien qu'il y ait introduit de volables d'amagements, et ouvrage de canalisation paralt avoir un autre hut que celui que Nitocris se propossit, et qui avait été suggéré par le besoin de la défines de la cilé.

L'inscription finit par les lignes suivantes, qui ne seront plus obscures, après l'explication des autres inscriptions :

L'invocation adressée à Mérodach n'a d'obscur que les signes — Eligi. On peut les prendre de deux manières : d'abord le se pourra être considéré comme un relatif, et ensuite comme un monogramme exprimant ou l'idée de ranjesteux, favorable, » ou une aotre de cette catégorie. Donc il faudrait traduire « puissant qui est toi; » ou bien on peut regarder les deux signes comme formant l'idéogramme d'un verbe mis à l'impératif, construction que nous avons remarquée dans quelques inscriptions.

Il n'y a guère à interpréter que le mot kun, de la racine même d'où vient , & «être, » en arabe, avec l'idée d'une existence continue, de la stabilité. La manière d'éerire le mot kratifii ne nous est plus inconnue depuis l'examen de l'inscription de Nakch-i-Roustam (voir p. 102 et 183); la seule phrase nouvelle qui présente de l'intérêt, c'est celle de labor palé.

Le mot labar nous rappelle un mot bien célèbre de l'histoire ecclésiastique, le labarum, que jadis Constantin, selon la légende, vit au ciel, et qui l'engagea à embrasser le christianisme, On n'a jamais pu expliquer ce mot, et on trouvera assez naturel que nous en cherchions l'origine dans ce terme d'un son identique.

Il va sans dire que le mot babylonien labar trouve aussi peu que le labarus romain son explication dans les langues sémitiques connues. S'il en avait été autrement, on aurait depuis longtemps décidé cette question étymologique; mais, seul de tous les idiomes alliés, l'assyrien a une racine לבר labar. Nous en connaissons les participes très-réguliers du paël et du shapled adop et adop, qui se lisent dans les inscriptions de Ninive avec les acceptions de « donner la victoire, prospérer, durer, »

Le passage principal où se trouve ce verbe nous le moutre, comme ici, joint à palí. Ce dernier mot doit être un emblème de la royauté; car souvent il est nommé à côté du sceptre du roi, et nous ne pouvons hésiter, en regardant les seulptures, entre l'étendard et le glaive.

ديني , فلا C'est cette dernière acception qu'il faut adopter selon nous. Les racines arabes على , فلا veut dire « glaive. » Les racines فلوم signifient toutes « frapper avec le glaive, » et ملع , فلو hébraiques a'm et n'm signifient a diviser, séparer, distinguer, a d'où vient l'idée de miracle, qui est inhérente à ces termes. Cette dernière notion nous ferait supposer que celle d'a étendard n est cachée dans le mot babylonien; mais, en présence d'un terme arabe aussi strictement défini, nous n'hésitons pas à adopter l'acception de « glaive. »

Le dieu suprême de Ninive, dit l'inscription de Khorsabad, est celui qui donne le labor au glaive des rois qui l'adorent. Il n'y aura certes pas d'inconvénient à traduire par « victoire; » ce mot se trouve deux fois dans le même passage, dont notre traduction donnerait le sens suivant :

 Assour donne la victoire au glaive du roi qui l'adore, il inspecte son armée; Ninip pose les fondements de sa ville. Dicu, envoyez le roi à la victoire peudant de longues années! On conviendra qu'il n'y a pas de sens qui irait mieux au labarum de Constantiu. Il faut donc établir la possibilité de l'emploi à Rome d'un mot assyrien. Nous savons, à ce sujet, que

inconnu nu un'do-scythique, où les Isbereri emoi son maître+ rend le perse mend baidaka «lui mon esclave.» L'idée de maître peut parfaitement se railier à celle de vainere. (Voir Études assyriennes, p. 166.)

<sup>1</sup> L'absence de la racine Johar, dans les autres idionses de la même famille que l'assyrien , pourrait s'expliquer par l'origine touranienne de ce verbe. D'abord il n'a pas les allures sémitiques; ensuite es même mot lober n'est pos

beaucoup d'astrologues, sous le nom de Chaldéens, habitaient Rome depuis les deraiers temps de la république. Ils en furent espulsés à plusieurs reprises; mais ils revirrent tou-jours et continuèrent à se mêter de politique tout comme suparassant. Ils out dé faire passer dans le langage populaire un certain nombre de mots emprundés à leur terminologie, et déser le s'action; les sucrès, es auss notue été l'un dérire eux. Cets aissi que ésaplique facilement le rapport qu'un mot assyrien a dû avoir avec un des événements les plus mémorables de l'histoire.

La série des choses demandées par Nabuchodonosor est beaucoup plus étendue que celle que nous avons examinée dans le texte de six lignes. Nous transcrirons maintenant toute l'inscription en lettres hébraïques, conformément au sens que nous avons adopté. Le voici dans la traduction francaise:

 Nabuchodonosor, roi de Babylone, ennemi de l'impureté, adorateur du Dieu suprême,
 l'auguste seigneur, restaurateur de la pyramide et de la tour, fils de Nabopallassar, roi de Babylone, mo

e Les eaux coulant dans le courr d'eau nomme le Canal du soleil levant de Babylone avaient été négligées depais les temps du deluge. Le lit creasé dans la terre avait été-négliées depais les temps du deluge. Le lit creasé dans la terre avait été-née demangé. J'ai bouché ces crevaises, jai nigré le cours du canal. A partir de l'Euphrate junqu'à Mi-fouraison e caux de la citeme vide, y jai d'éve ées digues en bitume et en briques; et dans Mi-bournabou, près de Babylone, jai creasé le basin du canal, et j'y ni ménagé des conduits à écliene, a la gloire de dieu Mérodach, le se signeur sublimé.

"Mérodach, grand seigneur sublime, toi qui es majestueux, sois propice. Accorde-moi gracieusement la vie jusqu'aux jours reculés, une fécondité septuple, la stabilité du trône et la victoire du glaive!-

| 1  | נפופרראער         | 2  | סר בבלו               | 3  | פרו רְשָׁחָתא       |
|----|-------------------|----|-----------------------|----|---------------------|
| A  | פלח אלח רברב      | 5  | פַּתָּהָא צִירָא      | 6  | ונן הַרָּקא         |
| 7  | וערָתָא           | 8  | סל נכופלאפר           | 9  | סר בכלי אנכו :      |
| 10 | רָבִי קבּל גַּחָל | 11 | קלנא שכש אצא ככלו     | 12 | שָאַלָּת יום רִינות |
| 13 | ינחמו ו           | 14 | שחת עפר               | 15 | 1 1335              |
| 16 | אסכך              | 17 | אשרקא                 | 18 | אשתוי ו:            |
| 19 | אַלָת פָרָת       | 90 | ערי סי־בָר־שָפוּ      | 21 | אן כְשרא            |
| 21 | ואַכָּרִיי        | 23 | אכנא סניקא            | 24 | אן סייביי שפו       |
| 25 | סָל״ כבלו         | 26 | אן משרח               | 27 | בגל רבו שרדך        |
| 25 | תקר פּלְנָא       | 29 | אקור ו                | 30 | אשמרל               |
| 31 | סלכתא:            | 32 | סְרָרֶךְ אַלָּה רָבּו | 33 | בחר אק              |
| 34 | נסקס ז .          | 35 | בַּלְטָא יום רָחָקּ   | 36 | שכע לרתות           |
| 37 | St can            | 38 | ולכר פלצי             | 39 | אן שרבתא            |
| 40 | שרקא:             |    |                       |    |                     |
|    |                   |    |                       |    |                     |

#### CHAPITRE IV.

## INSCRIPTION DU TEMPLE DE MYLITTA.

Cette inscription est fréplée en entier aur quatre barils complets; nous en avons découvert à Babplone des fragments, mais trup frustes paer qu'ils aient pa donner l'espair d'être les. De ces quatre barils, deux sont à Berlin, où ils out été apportés par M. Petermanu, mais ils sont dans un si mavaria état de conservation, qu'on ne saurait les déchiffers. Les deux autres se trouvent à Paris: l'un, aparta papertona M. Niesoul Rochette, et à la Bibliothique impériale; il est également fort difficile à lire. Le second, le seul auquel nous soyons refevable de la lecture du texte, fit partie de la collection de M. le duc de Luynes, qui a bien vouls une le communiquer. Voici la légende :

2. Fab. Sab also Sab and Sab a

ps u. for Bal-posts, regio Bal-posts,

Terri orbiti.

at a al le. Zopenit thou exploit. Years colorist.

30.

31. Signature of the second of

THE EAR ---

Le sanctuaire dont il est quesion existe encore aujourd'hui. A vingt minutes au nord de la ville de Hillah esiste nen ruine que les Arabes nomente asault Elburde 4 le pôtic étaidelle, « et qui se compose d'une circonvallation toute rectangulaire de 126 mètres de long sur 93 mètres de large, c'est-à-dire hoo pieds (s'ûn coudées), sur 300 pieds (180 coudées). Nous sous parfé ailleurs déjà de cette remarquable ruine; nous y sous, depuis longtenps, reconnu un sanctuaire de la Yénus Uranie, dont parle Hévelsele (1, exar), et où les femmes de Babylone se prositiusient à un dranger. Nous avons respecté dans notre version la tradition véerfable du père de l'histoire, en rendant le nous de la désese Zarpanit par celui de la Yénus échtes; il se pourrait pourant que la drainité dont il et question ici, et dont certainement a voulu parler Hévedote, fût différente de la déesse qui représente la planète de Yénus.

Mais quel est ce nom de nay Zarpanit?

- 16 ana ilut pirti ummi banitiya
- dem sublimi matri genitrici men 17 ina Bab-ilu ipus.

Babylone feei.

Nous ne rapporterons pas maintenant le passage cité du cylindre de Bellino parce que nous devrons nous en servir plus tard pour expliquer les lignes 13 et suivantes de notre document.

Le nom de Zarpania à la pas été ignoré de l'antiquité classique; il est, en effet, identique avec la forme de Azaégàri, qu'illesqu'insi di tavoir été le nom de la Veniu os Chaldèmes et des Asayriens. Le grand érudit Selden a déjà rapproché ce demier nom de la recine sémitique q'in dégouiser, d'on le chaldèmpe sayle, le yrique la la l'approprie overare. Cette
recine araméenne a également cisié en asyrien avec celle de 174, qui lui est originairement
identique. D'abeq nons somas à Coté de 174 na resine araméenne pà, ayant la même signification, et, de plus, nous connaissons les recines hébraique et arabe, impliquant ce même
sess de rédoguette "ny (d'où ynr phie,") et d. le, Ucenceque s'est occupé de la grammier;
comparée des langues sémitiques suit que le 1 hébraique reste tel dans les dialectes araménes, s'il est readu par un p, en arbe, mais q'uil se change en , s'il frarbe les isobstitues.

<sup>&#</sup>x27; Quant à Σαλαμθώ, également la Vénus des Babyloniens, nous ne savons qu'en faire.

un s., souvent prononcé aujourd'hui comme un d. Done les racines ητι et ητη sont identiques. et elles ont simultanément existé dans la langue assyrienne qui, comme l'hébreu, a subi assez souvent l'influence du πλατασσαύε araméen.

On s'étonnera sans doute que nous nous soyons si longtemps artéé pour démontrer et l'identité et la cocisitence de deux raineis dont ni l'une ni l'autre ne sere contestée par personne; mais nous dirons ici une fois pour toutes qu'on ne doit accepter ces identités dans l'interprétation qu'après s'en être préalablement assuré; car, sans cela, on pourrait, dans la même phrase, défendre deux significations diamérlement opposées, tant est considérable oi quantité de racines qu'on peut produire pour faire accepter son explication, surtout quand on se fourroie dans le dictionnaire arabe.

Somme toute, Zarpani et Delpplat sont identiques!. Celle-ci est la forme araméisante de la première. Le nom signifie eelle qui présid à la conception, et nous verrons que l'invocation de Nabuchodonosor justifie pleinement cette interprétation.

Nous avons encore à revenir sur la ligne 6, où se trouve le nom de la déesse ---| T--| E| ---| E| ---| T---| E| ---| T----| E| ---| T----| E| ---| E|

Notre déesse, du reste, est différente de la Mylitta Tarat (abyssus), la mère des dieux, de letar (Astarté), la déesse de la guerre, de Nana, la lune nouvelle, dont le nom est obseur, et de plusieurs autres (Endes assurieures, p. 88.)

Les mots hibts Babila e le cœur de Babylone, « indiquent la position topographique du temple de Véaus, sibre réllement au milieu de la grande enceinte. Le reste de la première phrase est très-clair : rubin est le féminin rubia e le seigneur; il n'y a de nouveau que le mot ituis e jai londé. »

Ce terme, d'un usage très-fréquent, se prête facilement à l'expliration. C'est le paël du vete vrue «fonder», connue en arabe, hêbreu, chaldaique et syrinque. Nous connaissons également le participe de la même forme вызолія чучер, qui se lit sur les briques de Ninive (Layard, pl. LXXVIII, B. I. 6).

Mais la ligne 13 nous montre une difficulté assez grande, et qui se rénouvellera toutes les fois qu'il s'agira d'expliquer des termes architectoniques. Le mot kisé ne se trouve que rarment; en revanche, E[q] === se voit très-souvent, sans que, malgré ecla, nous soyons

L'identité de son ne prouve pas l'identité d'origine, ou le grec le Apis « uterus, » qui pourtant est identique ever bien il faudreit donner raison à ceux qui font venie de 771 le sonserit mi garblia.

sûr de son interprétation. Il pourrait être lu phonétiquement, mais que choisir parmi pri, יתים, מלו, מלם, זחת, מחם, מחם, מחם, זחם? car toutes ces lectures sont possibles. Nous y croyons reconnaître le sens de « grand, puissant; » il pourrait cependant cacher un mot tatare. Nous nous arrêtons done, jusqu'à preuve contraire, à la lecture m'n et à l'acception de «grand !. «

Le mot kisé est beaucoup plus facile à expliquer : il constitue le singulier du bâtiment dont le pluriel se lit dans la Bible en mun man. Quelques exégètes ont voulu changer le premier mot en moz, et cette idée paraît très-acceptable, d'abord à cause du rapport qui existe entre les deux racines ron et non dont dérivent ces mots; puis à cause du mot assyrien and, qui s'applique à un pareil édifice. Ce terme est emprunté à la racine 102, allié à 202 et 102; et ces dérivés de ces mots ont même, en hébreu, le sens de cubitul, pulvinar, cubiculum.

Le baril de Bellino décrit en ces mots la cellule de Zarpanit, qui se trouvait dans la pyramide:

> bit ana Zarpaniti bi'iltiya templum Zarpaniti domine mee cubiculum in fornicis modum eastrust.

Le mot kuérous prez est un adverbe formé par la mimmation, et le mot 12x veut dire en éthionien « voûte. »

Le mot usaștirsa est le shaphel d'une racine var qui signifie « construire, murer; » il est de la même famille que l'arabe sant « roche, » mais il a aujonrd'hui, dans la Bahylonie, conservé son antique acception. Les gens qui font le sacrilége métier de chercher des briques au préjudice des constructions antiques, portent le nom de مقار, et perpétuent ainsi, par cette appellation, une ancienne racine babylonienne. Nons voyons souvent, dans les inscriptions, le verbe employé à l'istaphal, ainsi qu'an shaphel; mais il n'est pas à notre connaissance qu'on en trouve le substantif. Ainsi nous traduisons ce passage entier : «Je l'ai fait construire en maison carrée, munie de cellules 2, ~

Les trois lignes qui suivent sont les plus difficiles de cette inscription, surtout à cause du mot kidar. Ne trouvant pas de signification dans le dictionnaire des langues sémitiques, nous nous adresserons au persan moderne, qui a conservé, comme on sait, par l'intermédiaire du pehlevi, plus d'un terme de l'ancienne architecture assyrienne. Nons verrons que , sous l'acception de « enceinte » et de « voûte , » tire son origine du babylonien »; ainsi un autre mot عند signifiant « voûte » vient, selon trate probabilité, de la langue de Sardanapale ».

<sup>.</sup> Depuis que j'ai rédigé ce travail, j'ai pris connaissince d'une inscription nouvelle du roi Hammurabi (1600 av. J. C.), où ce roi est nommé der delen; nous pensons-done qu'il fant le lire denss. (Voir plus bas.)

<sup>\*</sup> Le mot khen «karavanserai» exprime cette idée.

<sup>&#</sup>x27; il ne faut pas se dissimpler l'extrême difficulté de ce passage. On pourreit lire HTD7 (Et. easyr. p. 184) rapider -fulcrum, et traduire in phrase aiusi : «l'ai fait remplir de terre l'intérieur des murs pour sestenir les niches. « Le sens, en lui-même, ne varierait pas besucoup dans ce cas.

Le mot [π] Δ[f doit se lire fµr πη sterre, comme nous lavous vu (p. 36), Dans le terme de rère illet, je crois reconnaître l'equivalent du chaldéen rère, værpojos «cubiculum.». Le mot de illist indique donc chacume des niches, s'ouvrant toutes sur la cour carrèe, et auxquelles on ne parvennit qu'en montant, précisément comme on grimpe encore aujourchiu dans les renfoncements profonds des karavanserales.

Le mot unadlar est le paël de κ'>ν remplir, » et se transcrit κήτης: le mot hirbass κεργρ signifie « dans elle; » toute la phrase est donc, selon nous: « l'ai fait couvrir en terre les voûtes de ces cellules. »

Il nous reste à signaler brièvement l'importance de ce passage, qui confirme un fait que les fouilles avaient déjà mis en lumière, c'est que les Assyriens construissient des soutes jeéées, sans connaître pourtant encore la voûte en pierre. Nous exposerons ailleurs nos idées à ce suiet.

Après le récit des faits, suit l'invocation ordinaire à la divinité. Nous n'avons pas grand chose à dire au sujet du signe idéographique indiquant emère, a qui, en assyrien du moins, se prononce ummu (p. 117, 205); et pas plus au sujet de riminit, qui est le féminin d'un masculin rimini, expliqué par nous dans l'inscription de luit lignes.

Quelque intéressante que soit cette inscription pour l'archéologie, elle ne l'est pas moins pour la grammaire; car c'est elle qui nous apprend les formes féminines de la conjugaison. Nous avons ici quatre impératifs dans ce genre, et chacun dans une voit différente du verbe, comme si le rédacteur du texte avait voulu nous donner un spécimen de la conjugaison habitolierique.

Le premier de ces impératifs est asplité «sois bénigne, « et nous apprenous par la que le mont asplité de l'inception est un impératif masculiné un verbe qui se termine en d. Je l'assis pris d'abord pour la 1 = personne du pluriel du kal. En présence d'une forme telle que saplité, l'erreur a est plus possible, et il faut prendre les deux termes pour les impératifs masculine t Eminin du niphal de 2-b;

La phrase suivante est dangatia lisasha saptukh τροφε καρό χερι. Le premier mot appartient à la racine assez embarrassante por. Le p est exprimé par un τις ga, comme souvent en babylonien.

Les passages dans lesquels se lit dangat ou son singulier damidi sont assez nombrets, et à tous applique fort bien l'idée de « puissance » et de « ouvre remarquable, farinas. Enfin, ce sont les rapiotit qui réclament le gro des inscriptions trilingues, la supériorité, au moral et au physique. La forme dangatie est à dangarise ce que dangatu est à dangan, é est-à-dire que l'un est le nominantif, fautre le cas obliques.

Le mot lissalma est également intéressant; c'est le précatif du niphal de pœ à la 3º personne du féminin, en rapport avec damgatia. La phrase se traduit : « que mes exploits soient

'Nous avens expliqué, dans l'inscription de Borsippa, pour arriver su niphal et signifier «être favorable.» Nous p. 152, par quelle transition a passé le verbe n'h0 » peser, » comparons l'allemand seigne et genegen seis. (voir p. 272.)

achevás. Cest à ce substantif que se relie aquakit, mot également fort important, pare qu'il burnit la forme du suffixe feinnim de le 3 pressonne les autres largues sémitiques, l'ausyrien l'exprime par la syllab di. Supatalit, du rete, a la nêun signification que le ni discèbe de l'Inscription du palaire, aquel est e eve qui est aidé (Ostétring en allemand) et avec le suffixe, eve qui est aidé par toi. » En fait, aquals acquiert une acception perpositionale « à l'aidé et.).

Suivent maintenant trois phrases, dout le verbe est chaque fois un impératif au férmini. Anini vyzy rebide ist dériré du verbe dont nous avonul le pércatif loudéle comme traduction du perne éadonnéur (Bis. l. 107) « qu'il fasse prospérer. » Nous connaissons, dans la voir pael, la rocine zero ou revy: car l'assyrieu confiond, surtout dans la seconde radicale, les deux lettres labiales. Le document généalogique de Bélechus III [Layra, pl. L.XX, l. 19] nous donne uvey, et l'inscription des Tauroux de Khorsahad renferme la phrase suivante, qui se rattache directement à notre passage:

#### נכרך סשתישר נקבי עלם - כעלת אלחי סרששת תלרתי עלם

 Nisroch préside aux mariages des hommes; la souveraine des dieux favorise la parturition des mortels.

Le mot zirin ou zirin (art Pun ef Fautre donneth a mbru eignification) indique l'acte de la fécondation. Son list irin, or transcrit zy, et l'En regulente le terme comme zur aperame avec le a emphatique; si, au contraire, ou adopte l'autre lecture zirin, on pouse au verbe zu rinneter « d'on pyr-ficatation», chas un fauneux verde d'abérdiet, une, no. La racine zu « arroser» est avec ey dans le même rapport que syn est avec avri dont nous avons parlé plus bant (n. p. ay) plus bant (n. p. ay).

La signification de la ligne 27 est simplement : « rends féconde la copulation. »

La seconde demande adressée à Mylitte est celle de préserver, jusqu'à la fin de la gestien, l'embryon dans le vini de sa même. Les paroles propress ent : audit àmassé ins di-ribi parity solvin. Nous avons déjà tru que la resine tru (p. 939) peut s'expliquer partout par renformer, protéger; r'est ausse le seus de l'anglais deps. L'impérait est est employé au shaphet Vyeg. Nous avions eru que ce met pour rait être tiré de la racine tru r cudere, fingreç; · el et veri que la bêter  $\frac{d}{d}$  peut rende que de f, mais l'infinitif model,  $\frac{d}{d}$  =  $\frac{d}{d}$  an esupporte pas les deux transcriptions par  $\gamma$  et g, nous force à renorde le leime  $\frac{d}{d}$  . Comme le renorde trains  $\frac{d}{d}$  .

Je vois dans nonnes une dérivation sormée, comme tant de pareilles en assyrien, par le préfixe n, tel que vaz, revuz et d'autres. La racine zu veut dire e germer, et le redoublement de la première consonne est un fait qui s'observe souvent, en hébreu, à des verbes concaves auxquels appartient la radicale de namass. Ce dernier terme signifie dont surement

rembryon.» Un mot analogue est nabus de n22, qui représente la même idée. (Inser. de Londres, col. I, 25, p. 310.)

Les mots ina kiribit parrier rendent l'idée « au milieu de l'utérus. » Le terme parrier, « utérus, » est le participe, avec le semphatique de mo « être profifique, » d'où le mot bébreu » » fruit, fortus. » Le participe, du reste, correspond à la même forme en hébreu » » (Ps. cxxvu, 3) appliqué à la femme féconde.

Nous avons déjà parlé de la forme adverbiale en is dont salmis est un des nombreux exemples. La racine cre est bien connue dans ses acceptions différentes, mais étroitement liées entre elles; aussi personne ne étonnera si nous balauçons entre les traductions unque ad finem gestationis et incolume.

Le sens de la phrase est toujours : « Que Mylitta préserve l'embryon du danger de l'avortement. »

La prière finale est celle de présider aux conches des femmes. La décese Dubphat on Zarpanit et dont une sorte de Laira ou d'Hibrije. Nous avons u sucressivement des impératifs au féminin du niphal, pas l'et shaphel, en voici un de l'istaphal de new diriger. Le leteur se rappellera le participe nevege de la phrase de Sargon, provenant de la nême conjugision. On reconstré également l'impératif asseulm veye et l'infinité prége pi direction, le gouvernement. La voyelle u a été interactée entre set i à cause de la difficulté qu'éprouveul les Sémiles à promonere deux consonnes de saite au commencement d'un mot. Si le Arabes et les Hébreau édadent cet obstacle par une voyelle prosthétique, les Assyriens se trainent d'affaire en interçabal un vovelle entre les deux consonnes.

Le mot talidi vient de יהלרה engendrer, e et correspond exactement à l'hébreu יהילרה: nous avons déjà remarqué ce mot dans le possage cité de l'inscription ninivite.

Voilà done la traduction du document :

- Nabnehodonosor, roi de Babylone, fils de Nabopallassar, roi de Babylone, moi.
- "Fai fondé, j'ai bâti dans Babylone le temple sacré, la maison de (Mylitta Zarpanit) la seureriane sublime, et qui est le cœur de Babylone, en l'honneur de la souveraine sublime, la reine auosste des dieux.
- "J'ai fait construire en bitume et en briques un khan carré : j'ai formé les voûtes de ses nicles intérieures par une terre massée.
- «Souveraine des dieux, mère auguste, en tout sois propiee. Que mes œuvres reussusent avec ton aide.
- « Féconde la semence, renferme dans le sein de l'utérus l'embryon jusqu'au terme; préside à la délivrance, »
  - En voici la transcription en lettres hébraiques :

ו נְבּוּכְרֶרָאשָּׁבּ 2 קר בְּכּלוּ 3 פּל נְבּוּפְלָאבֶּר 4 קר בְּכּלוּ אָנָבוּ 5 בית ציר 6 בית בּעָּלת וְּקְבַּנִת

| 7  | לכָא בָבַלו | אן בעלוו זרקנוו    | 9  | רָרָתא צרתא  |  |
|----|-------------|--------------------|----|--------------|--|
| 10 | אן כבלו     | . UUKK             | 12 | : אַלְּכָשׁ  |  |
| 13 | נקא כנו     | אן כְּקרא          | 15 | ואַנְרִי     |  |
| 16 | א שנחר שא:  | עפר כדא עלותא      | 18 | קרָבָשָׁא .  |  |
| 19 | אָסלָא:     | בִּלָת זְרַפְּנָת  | 21 | אָם רַסְנָת  |  |
| 22 | חַרש        | נפלסי ו:           | 24 | רסקויי       |  |
| 25 | לשכנא       | 'שַּקּקָכָי :      | 27 | יָבשׁי       |  |
| 28 | יַרְעָא •   | שָׁמִרלִי נַנָּכָא | 30 | אן קרכת קריא |  |
| 31 | י שרים ש    | שתישרי             | 33 | מלרמא:       |  |
|    |             |                    |    |              |  |

# CHAPITRE V.

#### INSCRIPTION DE LONDRES.

Nous ne pourrous pas donnér ici tout un long l'analyse de ce beau decument, le plus étendu de Nabuchdonouer qui nous soit encore comm. Il contient, comme le reste des textes de ce monarque, un compte rendu de sus défiées et de ses œuvres; mou sommes matheureus-ment entore à attendre qui napsoir des nephoits du destructeur de Hernalen qui puisse être mis sur la ligne des annales laissées par les Tiglatpileser, Sardanapale, Sargon, Sennachribt et Assarbaddon.

L'inscripton de Londres, aujourd'hui conservée au musée de la compagnie des indes, est le plus grand monument comm qui osi écrit en caractères archaigne. La difficulté que présentait leur expression typographique nous a engagé à transcrire le texte en caractères du style moderne sans ajouter devant les noms propres le douvertical qui n'est pas employé dans l'écriture ancienne. Nois de commencement de la première colonne :

- No bi wr. we we bi lam. a bi bi. wi wi bi secretic reconstruction inequicalision.

- to approximate the second seco
- 13. Err. St.G. 6.6. 7t. on. BIT. 2l. Dd. propromision et don

- Arbeit Printer of the Color of

Voilà le protocole de la grande inscription de Londres, lequel, on le voit, est beaucoup plus développé que celoi des textes que nons avons vus jusqu'ici. Il en existe encore une transcription en caractères modernes sur un baril du Musée britannique qui n'a jamais été publié.

Le commencement n'a plus besoin d'explication; nous voyons ici dans le nom de Nabuchodonosor la lettre Lei avec le son de dur; seulement il sera bon de remarquer que l'inscription se distingue des milliers d'exemples que j'ai trouvés, en ce qu'il y a une différence entre Lei dur, et pourlant ce sont deux formes d'une même lettre.

Le premier des mots qui nous sont encere inconnus est migro : le seus en est passablement chair pout tout le mondet mais on ne saurait affirmer s'il faut y voir un dérivé de vu p-beinir, on de vp - honorer, en sorte que migri serait, selon l'ausge de Babylone, mis pour le ninvite vpc. Ce dermière interprétation, qui est encore confirmé par l'épithète des rois assyrience \(C) = Elf-mière interprétation, qui est encore confirmée par l'épithète des rois assyrience \(C) = Elf-mière honorée des grands dieux.

Le subtantif nerane est un dérivé de 27 n élever. » Il s'emploie et des hommes qui exaltent un dieu, et des dieux qui rehaussent la puissance des mortels. Il entre dans la composition de quelques noms propres, parmi lesquels nous remarquons celui de l'ancien roi de Babylone, Naram-Sin, dont le sens est reclui qui exalte le dieu Lunus. »

Les termes mustains afit, sinsti sont nouveaux. Le premier mot est un iphteal de ziv, et vent dire exclueir, ou sue conformer. Le second vient de la racine me, qui, en asyrien, n'a pas le sens unité dans les autres langues sémitiques, lequel est « prendre, saisir. Partout oi l'on s'attendrait à trouver cette racine, on renconter von, 202 ou d'autres. Le rabbique sen nous éclaire sur les ens du mot babylonien: rives y est emploé pour magie. (Sanhedr, fol. 67, 2) Chet les Chaldéens, sebon une mutation phonétique trèconnue, ma a le même sens que l'hébèce un revier, étans les ens de prophétie.

Le mot nimiti est, selon nous, nn dérivé de la racine per «être profond, mystérieux; nous connaissons ce terme comme une épathète de Nisroch, qui est nommé pap; «l'incaplorrable.» Le passage de notre texte est reproduit dans l'inscription de Bellino; seulement la première syllabe y est exprimée par [4] ní.

Les lignes 8-10 expriment l'idée nuivante : celui qui a étabil le rite de leurs divantée, et l'Indoration de leur supérioriét, « a habida ilanies nitrius publiss hisènes, spetés restroye grottra riçe væçs. Nous ne pensons pas qu'on paisse trouver quelques objections coutre cette traduction, dincé la justifier. Nous avons le most crar erite, shoration, service d'unit, et c'est prévisément le même mot en hébreu. Les deux mots n'he et n'hra sont deux substantifs abstraité, formés par une syllable expliquée plas bast; il n'y a débeur que inmise et pintée, Quant au premier, c'est l'istaphal d'un verbe sand, dont les véritables lettres sont difficiels à constante. Je penche pour la recine nu d'emeuver, d'où vient féglement le non de Ninive, de sorte que l'intaphal signifierait efaire demeurer, dablir, affermir, speu-tètre re-restaurer. Du retée, ce mois te trouve dans phiscieurs passages: ions le verrons tout à

l'houre à la ligne 17, et nous lisons dans le cylindre de Belline : mustimiu balajav, « stabiliens stirpem suam, colui qui établit sa race.»

Le dernier mot piule, det un nom d'agent d'aphtaid formé par l'insertion d'un t entre les deux premières contonnes. Le l'esteur se rappellers quo, dans l'inscription de Bisoutoin (l. S), figure le mot pissud, il l'occasion duquel nous avons cité des formes analogues, telles que pèpe, 255 et ce même mot rèpe (p. 203). On voit que la vecalisation suit, dans or cas, une rèple l'évocantaine. L'emploi de 5 pour p no nous arrêtera plus (voy, p. 30+).

Quant à addissador ou audismadés, il pourra être identifié avec le Zoyáwa, titre suprême des rois chaldésen adpres Céréais. Son origine net sus sestintique, mais hien tournieme, et nous l'assimilaus à l'Idénade, nom des rois des Suces Amyrges, aux mots avaide et ánaide des Médo-Seytune de des Suciane, pais a terme Zacoèzez d, qui sebu litérolois, appliés retis. 'Nabacholonour se nomme encore inadése suprême, » mot également d'eranger aux idioms de Sem. Nous serions aussi mella à voir dans le nou rekâdule, égibitele de Nobe, le dérivé d'un mot tournièm. Du reste, on n'a qu'à comparer avec le mot assyrieu sukkandes le nom du Seze Indunes de Suduki, et on les exprimera par les mêmes lettres 13px.

La qualification qui mit le mot royal aukhasadha est écrit LA A KUW IIA; mais il est vicindet que se group est idéographique, car le mot abunda în pas une allure sémitique. Aussi truvous-nous cet assemblege de signes remplacé dans d'autres textes par les mote adhasade le magardar, et ce derine peut être réduit à sa racine première ye, a-sper magardare est une contraction régulière, dans son anomalie, de aypos; précisément comme la 3º personne du pluriel se contracté fort souvent dans cette même voir de pail. Le sens de ce mot est equi ne se permet pas d'injustice. L'Inférenc yeş veut dire sestice, » mais le verbe dont il dérivo ne se trouve pas dans les livres conservés de la Bible. Si la recine était conservés (car sam doute elle sété employée), il sensit preque certain qu'un malfature abusant de son pouvoir, idée éminemment orientale et caractérisée par l'arabe. Jiu, se fit dit yes dérivé de la même racine d'après la formo type, se trouve à Bisoutoun (1. 105) pour rendre lo perce sauvakeur, violents. Cela esmible d'autait plus accepables, que le titre royal un signifie que « violaire dons d'aux, » et il est, dans ce cas, naturel de constater, à son propre éloge, que l'on respecte le limites des ons pouvoir.

Le mot neu semai paraît provenir de la racine uu : respirer, - avec le 3 élidé pour former un abstrait. Ainsi nous comanissons en hébreu neu de neu , no de poi, et de même nous avons dépli vu, en assyrien, no de 20 3, no de 23 2. La racine eu ges et bien couse en hébreu et en araméen; elle y veut dire «respirer, « et ses dérivés nous et sous significait « souffle, dane, vic.»

En revauche, la racine vez ne se lit ni en hébreu ni en chaldaique dans l'acception que nous lui avons attribuée; mais elle se trouve en arabe, dans le verbeener, s d'où vient pour e conscience, e mot connu des Orientaux. C'est d'elle que je rapproche le mot immuru, et je transeris le passage, en caractères sémitiques, aims ;

## (סר) שאן זנת הרסא וצרחא יפי שמתא יצפר

- (Le roi) qui pensa à la réédification de la pyramide et de la tour les jours de sa vie.-On remarquera qu'il u'y a pas sausins eles jours de sa vie,- et c'est avec raison que Abbuchodonosor a omis le suffixe; car, d'après le sentiment sémitique, le contraire aurait indiqué qu'il était mort.

Les lignes 15-17 contiennent la phrase suivante :

Damgais Babila va Barriya ininia, ret étabili tes œuvres de Babylone et de Borriyas. Il se pourreit que le met damgat et al sussi la signification de glatre, « Ceta-d-rice celle quiréabite des œuvres, de sorte qu'on devrait traduire, « et propages la gloire de Babylone et de Borriyas; « la est clair que dangar veut dire » une cuvre puissante, plorieuse. » Nabuche donsoor dit de lui, dans la même inscription (col. VII, I. a); « Marchek lût reb ons damgat irm Babila Bhom, que Mérdoch, le grand dieu, a créte pour la gloire de saci de Babylone.

Mais la première signification attribuée à danger n'est pas moins plausible, et l'obscurité n'est pas de notre fait, mais provient de la langue même, qui se prétait à différentes interprétations. Est-ce que même l'hébreu ne présente pas cette difficulté dans une quantité de cas? Le nom de Borsippa se trouve écrit

Le nom de borsippa se trouve ecrit

ou par l'idéogramme

Le premier signe exprime l'idée de « temple» et de « tour; » le second celle de « langue, » Le nom de Borsippa veut dire « tour des langues, » comme nous l'avons déjà constaté.

39.

Le mot kaainee ou hayenee est, selon nous, le mot po e prêtre, ministre, prophète; » nous le transcrivons supp; le mot imga, dont nous avons déjà parlé (voy, p. 256), est sepp « sage, « et le dernier madris na pourra signifier « soucieux des habitations; » nous le connaissons par la première inscription.

Il n'y a rien à dire sur le reste de l'ecorde, si ce n'est sur l'algietif mis avec pel, asardu; quoique sa signification soit assec cinier, puisqu'il permuta avec per; ristes » le prenier; nous ne savons absolument rien sur son étymologie. Il y a des probabilités pour que sa lecture soit phonétique, asardu; mais ces raisons, qui résulteraient surtout de son emploi en différentes formes dans une inscription très-ancienne de l'glatplacer [(col. 1, 1, 23), ne seraient pas décisives, et nous avons préféré y substituer, dans la transcription, son équivulent risises.

Nous continuerons l'explication de la première colonne; mais plusieurs points résisteront malhenreusement à notre investigation.

H sy trouve uu mot éerit A. SA. RI. DU. UT, qui devra être prononcé Γ1327 η ristamu «la primogéniture. » Voyez ce que nous en avous dit. Études assuriennes, p. 38.

Le premier met de la lipse 33 dife les plus grandes difficultés; il nous espose à une méprise conssionable per la parfaire resemblance de dout terme distincts; il a falls longuise pour en décourrir la différence absolve. Le met inte n'est pas ici la préposition inde «, qui se s'esplaquerale pas desant une forme verbale; c'est, au contriure, une location qui se approche de l'Abertes «, de l'arunées », e-mair « est - S.; comme le syriques eccésissique emploie là pour - leis-même, « ainsi les Auyriens le mettent dans le nefene cas. C est un finition abstraté de celte racine, qui a la valeur de l'Aberte cur relis-même. Nous avons, dans l'inscription d'Artascerbe Marinon, à Suse (p. 197), le not issue qui pourrait regirier de la même mainte. Inte se sublatto, dans d'unter colonments, à try sind, adverbe de p « être, « quant la même signification de r lui-même, « comme le persan moderne » ». le sancrit W ess, qui réspôque de la même mairier, dans se sublatte des personnes.

Le veche jusine, que nous avons eru devoir interpréter par éposuit, se trouve dans le nâme tette (col. VII, L 69), où il set question d'un canal dont Nabopallassar avait conduit les eaux dans un lit de brique cree, ceuvre qui ne pouvait naturellement pas caister longtemp dans cet flat. Ipissus exprime le verbe que j'ai rendu par «conduit;» cola est une acception analogue à celle que nous venous d'adopter ici.

Le mot nabnit ne peut pas soulever de difficultés; il correspoud à nannab de l'inscription de

Mylitta, et provient, ainsi que nous l'avons dit, de nue erfeer!.» Cette idée est exprimée par la lettre Exar., forme archaique du moderne Ex., qui ne se trouve pas parmi les lettres de l'inneription de Londres. Les deux lettres à a sont le complément phonétique; on peut, du reste, prononcer le monogramme nou, et lire damna aussi bien que bemisa.

Nous traduisons done cette phrase ainsi : « Lui-même il m'a engendré, le maître divin qui m'a eréé; Mérodach a déposé le germe dans le sein de ma mère. »

On voit que cette présonispion de la paternité n'est pas conforme aux règles de la loi rounine. Mais il se pourrait que Tiéde de l'origine divine n'au pas été personnelle à Nabachedonosor, qui apu considérer Mérodach coumne cetui qui met l'âme dans le germe: cette hypothèse gagne de la probabilité, quand ou songe à l'association constante de ce dieu avec Multia Zarpanii.

Les lignes 26-a7 s'entendent ainsi \* \* l dis: j'ai été engendré pour régner. \* 124 abbass né. \* Rien de plus régulier du verbe n22 dont nous venons de parler et signifie \* je suis né. \* Rien de plus régulier; mais l'explication de AL, DA, KU exige un plus long développement.

Nous avons par les yllshaires que ls., mis après un monogramme, indique la prépasition nas devant le terme, et als dies, timis le provuet les glossaires de Sardanaple V, un mot touranien signifiant -réquer. « Généralement, la lettre ls., mise dans cette acception, comporte la voyelle a devant lele rous l'avons ainsi dans une dizaine d'exemples de l'inscription de la stèle de Sardanapale III. Abli est evilquié par p « juger, « chuishent de veréguer. « et que nous avons préferi. On n'a pas écrit, solon nous, le mot casdo-explinque adadas parce que le son en rappelle l'assyrien nas audie; encore se peni-tique extle expresion touranienne ait fait invaioni dans la langue assyrienne, comme d'autres mots politiques, et qu'elle ait conservé parain les Sémites le son ouralien.

On pourrait pourtant admettre que le dernier signe 🔁 ait ici la valeur bien constatéde ms, de sorte que trayve aldatu « sa progéniture » (de 73» « engendrer »), se rapporterait à Nabuchodonosor lui-même. La phrase aurait alors le sens de « progenies ejus natus sum ego. »

» Pai restante les sanctuaires, « outinue le monerque : Arriir ils naini. Si Arrit est identique acce le rega de la Bille, nous y comprenons et els beorges serrie des dieux el trágueso tout entire. Le verbe asiri doit titte transcrit orge, et jy vois l'iphteal de nue « renovele», « la La restarration peut se rapuporte et da la plantation d'adresse, et à d'autre travaux de reconstruction dans le sanctuaire. Nous lisons aussi l'ataphal de roy dans les textes de Sonnachérih.

Je dois, pour la première fois, changer le texte : j'û lieu de supposer superflu le \_\_\_\_ qui se trouve dans irliniddi : le lapicide a pu oublier de le marteler. Quelle que soit la circompection dont on doit user en pareils cas, il faut en reconnaître ici l'opportunité. Le mot irliniddi n'appartient à aucenne grammaire: le verbe irriddi, au contraire, est bien fréquent.

Le mot n223 a souvent le sens de «rejeton, descendant, » voy. Obélisque de Nimroud, l. 19, et dans d'autres grand-père, Tiglatpilour III. et veut dire «j'ai étendu;» c'est l'iphtaal de nrn, qui a cette signification dans d'autres idiomes congénères, Ainsi le caillou de Michaux contient le précatif de cette forme, iiriidit, dans la même acception « d'étendre. »

Nous éliminerons donc le Err fautif et traduirons e j'ai propagé le culte du dieu. •

La particule sa a, comme l'indeva veu quelquelois (Sun. 1, xv. 15), la signification de parace que, « ct est ainsi que se lie se sens de la ligne 3 à celui qui la préché : pringuée les ouvres de Mérodach, le grand dien qui im a créé, sont admirables dans la perfection, viy filis est un adverbe de ribr e être élevé. » Le mot utropay ripainars a dijá été cité (p. 14 di), et signifie « ses œuvres» : c'est de lui que dépend, comme prédicat, le mot ripy audiés, self, cionar. La langue lebrasique et l'araméeme donnent à la racine "25º le seus de « être rusé, habile, « dans une mavasie acception, que n'implique pas le mot seyrien. Les inscriptions comasisent l'adverbe trys audiés « habilement » (inser. des Taureaux, col. VI, 1. 63, 87), que les rois appliquent à l'eure constructions.

Personne ne s'étonnera de la reproduction essentiellement sémitique du suffixe possessif après le sujet, ni du passage subit de la troisième personne à la seconde, dans les mots de arts nadue « une amajestucur.»

Les œuvres de Mérodach sont aussi mentionnées dans l'inscription des Taureaux de Khorsabad.

Après avoir témoigné su gratitude envers Mérodach, son créature, le roi s'adresse ou dien. Nobe, qu'il regolée comme celui douit listen sa royauts, é, qu'il nomme Ablain issa (p. 13-3). Kinà est un adverbe formé de âirs; nous pouvons donner à l'adjectif fais le sens que nous sons attribué à binis, et le traduère par jos, édoit de l'adjectif sis le sens que nous sons attribué à binis, et le traduère par jos, édoit de l'adjectif sis le sens que nous sons attribué à binis, et le traduère par jos, et les Ausyfens sont encore plus logiques et moiss matérialistes que ceu qui, parui les S'ainistes, expirient cette lidée par v not compo (comme les Germains), on âme, son souffle, et. - Les Arabes, du resto, rendent cette idée par p + l'ui-mêmes, qui, comme le sus, previent de me être, v

Ainsi le dieu antique, le premier dieu, s'appelle py no r l'être par lui-même, v le prototype de l'Oceanos des Grees, qui s'est fondu dans le dieu Hou (Saturne, Kronos) des Babyloniens, et le py, Saturne des Sémites occidentant. C'est le Seadhana des Brahuanes, le Uvadd la des Perses et des Persans.

Mais, pour revenir à notre dellus lianes, nous le tradusions par qui s'engendre lai-mèun « On a rappelle que le mot paí ou bul provenais d'un verbe antique bus engendres, « dont la langue sacrée n'à conservé d'autre trace que le nou du second fils d'Adam. Abri signifie « fils. » De ce verbe, le participe très-régulier est abil; 202 10750; ne veut dire que « celui qui s'ongendre l'ai-même ». «

\* Dans l'inscription de Borsippe, la même qualité est

B existe azzei un verbe 723 au paèl, qui a la signifidonnée à Nelso, qui semble y figurer comme père de
cation de sechever. • (Voyez la phrase citée p. 197.)

Mérodach. (Étudre sasyriennes, p. 180.)

Nebo est, selon les Sabéens, la planète de Mercure; cette donnée est en rapport avec le nom de annoncisteur, que recèle le nom de cette divinité. Du reste, l'apparition et la disparition subites de cet astre, qui se perd dans les rayons du soleil, peut avoir donné lieu à l'énithète dont nous nous occupons.

Il n'y a absolument rien de difficile dans le reste de la phrase qui s'étend de la ligne 33 jumpl'à la ligne 56 cray len sui smiliné est facile à analyser comme l'isabelle de vay: vague; veut dire s'je glerifini. La lettre us commence souvent des premières et traisièmes personnes de l'isabell, et se met indifférementes pour « à la première et ût à la traisière. Nous avons déjà vu les applications d'une règle analogue à l'occasion de l'interprétation de uperrier et de ustificié du texte de Bosotoum (p. 2-39).

Les lignes 37-39 expliquent le kinis même de Nabuchodonosor: « Dans le sein de ma tribu jai moi-même exécuté le service de leur divinité, j'ai moi-même exécuté l'adoration de leur suprématie, »

Le mot pain' veut dire «cerde, tribu» La racine 🖘 a la signification de «perfecere, finire, includere». C'est le mat respublica, «t, donce curieuxe, les Armbes de nos jours désignent encore la république par un mat alife, 3,55°. Le not giune, en asyrieu, signifie «tribu», «ce sera si «i la famille», «pomifie, dans le sens romain; c'est la famille «popè que Valuedondonosce qualifie de «la tribu de son covur. "C'est ainsi que le monarque ne craint pas de se qualifier de po» «pettre», et de po» «sage».

Poursuivons l'inscription :

大国·山东大学国本国 56.11大学 国

58. Ell. 58. ell. line in the mountain (rjm).

Tel est le texte de la première colonne; toute l'inscription comprend neuf colonnes entières et le commencement de la dixième.

Le premier mot de la ligne do a déjà dé l'objet d'une remarque : éest l'aoriste de acdire, predamer, si se transcrit agy. Quedquelos, par cemple dans l'inscrippion de Borsippio, on le lit avec le suffice en wwgsp. nous le disons. Il us peut y avoir de doute sus le signification des lignes do et à 1, qui est : Mérodach, le grand seigneur, a éter de la tête de ma reyauté. Je le mot bre, ullu est un pail de rève être élevé, « et ne présente pas de difficultie; nous rencontrons souvent dans ces textes la première personne, dans la phrase « j'à éteré sa lête » expery sège, en parlatt d'un éditice.

 premier titre des rois d'Assyrie est sur sissent, « roi des légions, » ou plutôt » roi du monde. » Le représentant monogrammatique de cette idée est I.

Nous comparons la racine arabe da rassembler, « dob vient atta e le troupeau; » car nous ne croyons pas devoir comparer ici l'éthopien bééa » homme. » Le sens du mot assyrien est très-clair; mais il arrive asset souvent que des mots analogues, nous le point de vue étyno-lopique et experimant exactement la méme idée, manquent dans le vocabulaire des autres langues émitiques, et tel est le cas den.

On se souviendra que le mot « hommes, » écrit ici en caractères phonétiques, est exprimé, dans la grande majorité des cas, par l'idéogramme TH J+++ (p. 126).

Le mot uge; dépansure et l'aoriste de τρν., avec le soffixe de la première personne du pluriel, mis ici pour le singulier; ainsi nous avons la phrase sacramentelle: ungr. νης ν. ε Ormuzd nous a porté secours (p. 189).» Le verbo τρν. n'est autre chose que l'arabe τως dans sa signification de «léguer,» et qui est la racine du ω, «log» religieux.»

Dans les ligues d'3 à 46, le rui s'adresse à b'éto, qu'il quolitée de surveillant des légions du ciel et de la terre. Nous avens deifà, à propos de rego de l'inscription de Bissotions (l. 8), cu occasion de citer cette expression 175, qu'il n'est autre que le participe de la racine connue par Bebres, et qui veut direr simpeter, se sociarie, etc. Dans la première ligne, il n'y a rien à remarquer, et cu n'est la circonstance que la lettre  $\frac{1}{4}$ , h'i milique pirité retrere touts veut, soms le complérent plonétique qu'il recompagne alleture (p. 1 s'il).

Le seus des trois lignes qui swirent est : \*Il a chargé ma mini du seeptre de la juntice, pour gouverner les hommes. -Le formes diverse que nous avour encontrère de l'Italyah de "ses ont fourni l'occasion (p. 3es) de mentionner l'infinité rigilièrement dérivé spre que nous vopous icli. a même raine, sillée à "ser -tète minist, -et (comme le gre rédorspage) «être à gauche, -a donné missance au substantif abstrait ayey sientre e la justice. -Le secque se de substant de service se di kaus et desvou en suprise : le premier, e de a resine se "secque, es et tiré dus syllabaires, le second de cette inscription neture. L'idée est rendue ici par  $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{4}$ 

Je vois dans le mot مرم rindiner, « de sorte que le terme de l'inscription veut dire « il fait incliner, il a chargé. »

Cette phrase, dont le sens sera accepté, se trouve reproduite dans l'inscription de Borsippa (Étades assyriennes, p. 39).

.

Mais je regarde l'interprétation comme une question encore pendante, ce qui n'exclut pas, du reste, l'adoption définitive de l'explication proposée.

La ligne 4g nous donne un monogramme verbal  $\xi \models \dots = 1$ sa forme assyrienne est  $\xi \models \dots = 1$  est est expliqué. K. 110, par dayest et par faiter. Dans ce descrier mot je crois reconnaîter l'infinitif du verbe 2n1, 3ve et 2n2, bien connu par l'abéreu, où il a le seus de recollère. La permière racine se trouve dans le Pa. y, z. Le monogramme verbal dont la valeur indéfinie est aços se prononcera, à la 1" personne de l'aoriste, vye, et c'est ainsi que nous le transcrivons.

Quant à la racine >>1, nous n'aurons guère besoin, je penne, de revenir à son sujet. Elle veut dire = se souvenir = comme dans les autres langues sémitiques, et on la li partout avec le substantif qu' = nous. Nous avons déjà expliqué le mot \(\gmu\) mesors, pour lequel le sillabaire K. 197 fournit une douanine d'expressions idéographiques; il a la signification de servitiex - S. le terme \(\gmu\) de cept agrage est l'infinitif ut verbe (Endue suprissens, p. 89, 1).

La ligne contient deux idéogrammes drivas que je ne puis pas expliquer.  $\rightarrowtail - \{ \cdot \cdot \}^2$  les lirits, is i no pronoqueit chaque letter,  $i \cdot b_i \cdot c_i \cdot b_i \cdot c_i$  explica (se lague capital) est explique par ces deux mots dans le pillabaire K. 65. Il pourrait donc se transcrir acçue  $\gamma_0 \cdot k_i \cdot c_i$  deix des honnes penedés,  $\gamma$ , et der sain um entirbiation du dien Mérodach, auquel on pourrait encore rapporter le second idéogramme, au sujet daquel je suis dans une ignorrance complète.

La ligue suivante renferme un mot connu déjà pye sufaie, Taphel de px. Nous avous rendu le participe pyra per culsi «qui profège, qui est socieuris, ; é crois que le sems pourrait être aussi ; je recommande. - Le sens de seu pyra (p. 566) est très-obseur, et la protection que le roi accorde aux habitations ne s'oppose pas à ce qu'il puisse adresser lui-même une prière à la divinité pour le même objet. Il se pourrait donç que, sous extete organilleus expression, se exchit un véritable sentiment d'hamilité, ou plutôt que le sens de protection ne fût dépriré que de celui de «recommandation». Ne sevons-nous paque beaucoup de prétendus protecteurs ne font qu'imiter Nabochodonosor en recommandant les œuvres de leurs plus hautles samis aux hommes plus haut placés qu'eux?

La ligue 50 paraît avoir le sens suivant : « l'ai saisi le pan de son vètement. » l'assimile le mot supi au sémitique nec, » de « lèvre, ora. » Mais le sens de ce terme est aussi obscur que la signification du mot repte aphet « j'ai saisi» est certaine.

Nous attribuous le sens suivant aux lignes S a et 53 : ezzy urg urpt; s'y ns; s' a examiné, jusque dans leurs modif, les désir é mon orur. L'explication propués repose tout entire sur les valeurs que les racines correspondantes ont dans les langues sémitiques : aux et conun par l'inbreu; rary, ..., ..., a la signification de « avoir épart à quelque choes; s la forme babyionieume en est l'iphteal. Atés est un adverbe régulièrement dériré de la racine sys -finir, about à quelque choes. - Mais quelque acceptable que puisse être la signification de cette ligneet, nous ne dirons rein de celle qui suit : nous ne la comprenous pas jusqu'à présent, ni et, nous ne dirons rein de celle qui suit : nous ne la comprenous pas jusqu'à présent, ni et

n'essayerons de l'interpréter; il est des cas où il faut s'abstenir, et en voici un. C'est évidemment à cette phrase que se lie la ligne 56 : ana sarri sa tarammu « au roi que tu as élevé. »

En pour urionat notre interprétation, nous apreverons la forme tanimba, qui présente une anomalie grammaticle; mais le verbe apet sui pet la une frequelarité dont nous remontrons plusieurs exemples en assyrien. On sait que le chaldaique insère souvent un son nasal là on la grammatire exigerait, à proprement parler, le redoublement de la consonne; aimi nous lisions 3220 au lieu de 279, 1, 2020, au lieu de 179, 1, 621, Phissiuru formes du verbe 225, entre autres le participe segge, qui se trouve, K. 197, énunéré dans une inte des dérivés de cette racine, nous provent qu'elle formati une exception analogue à la règle pérfarde; aimi es-amobie est mis pour tanadou, qui serait aussi régulier que le safadou de l'inscription de Bissontour (p. 16, 26, 182, 36) conp. Lav. H. LXIV, I. Azv. H. LZIV, I.

La formule 20 17572 sa libla palus « quod tibi faustum sit, » se trouve souvent à la fin d'une locution. Elle veut dire, « Puisse-t-il être agréable à toi, à Dieu! » et rappelle la fameuse formule O. B. F. F. O. S. des Romains.

Le mot jābu est écrit régulièrement avec le E[4]; nous avons déjà parlé de son expression àiga, qui est évidemment un mot ouralien (p. 96).

La ligne 59 contient un verbe nouveau, qui se trouve également dans les listes verbales de Sardannpale : testisoire est l'istaphel de vez, que je compare à l'arabe 30 «répandre». On ne doit pas confondre cette forme avec la nême conjugision du verbe vez, qui ne donnerait aucun seus, et qui ne souffiriait pas le redoublement du a. Je traduis : «Tu as propagé se gloire».

A la ligno 60 nous voyans le mot «sceptre» cérit phonétiquement; nous avons déjà expliqué cettle phrase en tradiasan l'incerpiton de Nache-i-Dousstam [p. 18, 90], et nous avons constaté que le mot topalités est un paré de vya «confier,» et qu'il doit se transcrire expre, Magiculae et le partière paris de saffite de la » presonne de vue magen "beinir, « doi viennent γρ «beini», «γρ» «il béinir, » γρ», «impératif du shaphel. Le roi se nomme γρ» nuya binis gadise « l'everve de ta main: « Le uno théme se teroue alliteurs avoc le sone de « réduter,» i sinis, dans les interiptions de Sardanapale, la Φυστεύρ, παβίν (Layard, pl. XLIII), 1, 19 « le dainbin » nommé foust de la mer.

Note the representation interpretation qu'il partit de la ligne 65, aux mots kins abus his  $h_0$ , du les notables partit alignifier volontés, « la dans la mile, le hôt se eigneur, « le est expliqué par « qui as domplé (litéralement bris) leurs tritus. » Le verbe agege pusibles est l'iphitaid eve «, rompre, kiner, e un bétene et en thétique la chilique la partit de cette racine se treuve dans la même inscription (ed.  $V_i$  ),  $h_j$ ): «  $\gamma_{ij}$ ) arey appe que fiel dieu qui bris la model de mes entencis.

Les termes ซาซุ หมาไท, พบุวรุช หมุนด, หฺวุช หมาใหห, sont tous des impératifs shaphel, les deux derniers avec le м рагародіцие; il n'y a de nouveau que หฺวุห สหเหต « ainsi, afin que. » La fin du texte est parfaitement claire. Voici maintenant, telle que nous la traduisons, la colonne de l'inscription de la Compagnie des Indes.

"Nabacholousour, roi de Balylone, le seigneur majestueux, l'étu de Mérodach, le malter suprime, Indonéter de Nebo, lui qui exténue les orasles mysférieux, qui a d'abbli le culte de ces divinités, la vénération de tous leurs êtres supérieux; le roi-viraire qui juge ann violence, qui a perué les jours de sa vie à la construction de la pramaide et de la tour, et a propage la gloire de Balylone et de Borsipa; le ministre de deux, le sage qui protége les habitations; réédificateur de la pyramide et de la tour; fils alné de Nabopallassur, roi de Balylone, noi.

« Lui-même il n'a créé, le dieu qui m'a engendré; Mérodach a déposé le germe dans le sein de ma mère.

» Je dis : Je sińs né pour gouverner; já restauré les sanctuaires du dieu; já répandu le culle du dieu; car les ouverse de Mrodoche, le grand naltre qui ni «crée, ont ingéniesses dans la perfection. (Tu es auguste). Car Neho, lui qui s'engendre lui-même, soutient ma respaté; já i culouru glorifié le culte de sa divinité suprême. Dans le sent de la famille de mon eccur já moi-même élevé l'adoration de leur divinité, j'ui moi-même pratiqué le service de leur doministic

«Nous disons: Mérodach, le grand disea, a élevé la tête de ma royauté; il mà confié l'empire sur les légions des hommes. Nebo, le gardien des légions du ciel et de la terre, a chargé na main du sesptre de la justice, pour gouverner les hommes; puisque je n'ai pas commis d'iniquité (?). Jai fair révèrer leur d'initité, jui pensé à l'inivocation de leurs noms. Tai exercé le culte du dieu des homse punées et du dieu de ...

« Je me suis recommandé à Mérodach, j'ai pris le pan de son vêtement. Il a examiné les désirs de mon cœur, jusque dans leurs motifs......au roi que tu as élevé.

"Tu as glorifié sa mémoire (que ce soit agréable au dien), tu as répandu son nom, tu ha as confié le sceptre de la justice.

Moi, je te bénis, ô seigneur, moi, qui suis la créature de ta main; to m'as créé, tu m'as crofié la royauté des légions des hommes; contine c'est ta volonté, ô maître qui as dompté leurs tribus. Rehausse ton suprême empire; ainsi provoque l'adoration de ta divinité, et evite-la dans mon cour. Ce qui te soit auréable!

En voici la transcription hébraique :

| . 1 | נכוכרראפר           | 2  | קר בכלו         | 3  | רַבְהָא נָהַרָא |
|-----|---------------------|----|-----------------|----|-----------------|
| 4   | סנר (סיקר) סְרָדֶדְ | 5  | פסיסא צירא      |    | נכם נכו         |
|     | משתלם אחו נעסק      | 8  | שהלכהא אלוחשן   |    | ישתניו -        |
| 10  | פתלח יעבש בעלותסן - | 11 | שכנכא לא משרכא. | 12 | שאן ונת         |
|     | הַרְקָא וּצְרְהָא   |    | יסי שטתא יפסר - |    | רסקת כבלו       |
|     | 20771               |    | 4 M1732 121D951 | 18 | עמקא מדוו ויי   |

| - 15 מַרְ מִּרְקָא וּבְּרְחָא   | 20 סל רשהן                          | 21 שנבופלאצר            |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| מר בבלו אנבו ו                  | 22 ישקא - יבנגי אלו בעל בגן         | שני שנונו יפשם          |
| 25 נכנת או אקא 25 c             | מַלְנָג וּ - אַן שְׁלָשׁ            | + 122K 122K 27          |
| 28 אַשְרָת אַלוּ אַשְׁתְנִי     | - 29 הלכהי אלו ארקדי                | שמרדך בעל רבו כני       |
| 31 עבָשִיקשו נבַלָּת            | מלש (את בחרא) - 32                  | מב שנכו הבלשו בינא      |
| 34 נרם סרותן                    | 25 הַלְּכָתִי אַלוּהְשׁוּ צַּרְתָאַ | מה כנש אשתנחר •         |
| 37 אַן נפֶר לְכָיָ כִּיכָא      | 38 אוִמו בַּרְחָתא אַמִּחְקּן       | 29 פעלט אלפה בגנוטפור   |
| 40 ננאם - פרָדֶךְ אלו רָבוּ     | וא ראש ספוקן יעלו                   | בא בעלות בשת בשי יקפנו: |
| 43 נבו פקר קשת שםי וארבת        | און שתישר בשירי.                    | 45 הרש ישרתא 45         |
| 46 ישוקה קתוי.                  | - מיני ששׁן חָסִי לָא יִנְבְּי 47   | א אשתניא אלוקטן אַ אַ   |
| אַן זָבָר שְׁטָשֶׁן אַהָּנִי 49 | פס פתלה אינקש                       | 63 אן סרדה בעלי ארגנ    |
| ים קפישו אנכת י                 | 22 אות לכ ישתעו                     | · 4312 144 64           |
| 55                              | 16 און סרא שתוכזו                   | ה הנפכו וכרשו - 57      |
| 38 שעליך סב:                    | ושטט זעקער 59                       | - 60 חרן ישרהא הפקרםו   |
| 61 אנכו יבו קורף                | €6 בנות קתך.                        | בש אה הבנני ו           |
| 64 קרות קשת נשי הקפני -         | - 65 כסא דַסְקַדְּ בער              | 66 שהשחבר נסיישו        |
| 67 בעלותך ברתא שרים אמא         | 89 פלחת אלותר                       | 90 שעבשא אן לבי         |
| s an exhaut - want an           |                                     |                         |

Nous dépasserions de heaucoup les hornes de ce travail, si nous voulions analyser not par not toute l'inscription de Londres. Aussi nous bornous-nous à en faire quelques extraits en choisissant de préférence un passage qui a trait à la topographie de Babyloue. Voici bicisement le contenu de ce document :

La seconde colonue dounce quelques détails sur fadministration du mouseque, sur les dépossibles calevées aux populations conjusies, et qui lui cut erri è caustraire les édities qui faissient l'orgueil de sa cité. L'écumération des temples élevés continue dans la trossième colonne, où Valucholonosor parle des œuvres auscinese qu'il à foi testaurer. Il porle useis des celères du Llau, apportés pour le construction de la prasuide, et mentionne le temple des septiplantées, à Borsippa, La quatrième colonne rend compte de l'édexision, à Balylone, des santantiers de Mérodach, Myltat Agapunt, Velos, Sin, Sansa (le séed), Jo, la pleine lune, Tauth, ensuite de ceux de Niinj, la lune, et de à Borsippa, de celui de Sin près de la tour; pais l'inscription relate la contraction de mur de Balylone, commencé par Nalopailasser et achevée par Nalordolonosor. Elle mentionne la restauration des quais et d'autres travaux que le mourque entérorie paus le canquision. L'appréciation des décâte de fat difficié, et quelques passages semblent être conduninés à une éternelle obscurité. Le récit se contimipaque dans la sivieme colonne, obs travue évaluble à propérier de Balylone, Ave la lin de cette colonne le roi commence pour aissi dire une nouvelle invention, et de la revient au reductus points de la construction de murs, aissi que de formement de su grand palsis. C'est dans la huitième coloune qu'il donne la mesure du pourtour de Babylone; puis il consigne quelques remarques sur la matière comme sur la provenance des objets, semble parler des jurdins suspendus, bien que très-vaguement, et finit par demander à Mérodach de protéger la ville. La prière finale est celle qui termine le texte de huit lignes.

Nous ne choisirons que le passage de la huitième colonne (VIII, I. 40):

- 42. FX. == -1. == 14. -11. 43. || 17. 44. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. || 18. ||
- | Adv. | Edit | Adv. | Edit | Adv. |
- m ns state (logar) no state (logar)
- nem Beli. 47. ET ET 4 i. Fee bely nem beli. 47. Et arms (dynam) Beli. Beli. Beli.
- 48. | 49. | 49. | 49. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. | 41. |

- 53. The Hold Hall Hall III Hall Hall Hall Ed. 54. E with the open confectum laberthus perfect. In
- The state of the s

Les premières lignes fo et ha parlent d'un fait sérée par Bérose (Jos. Ant. lis. N.), de la construction de sis enceintes. Le mot knommer signifie recinture, c'est le penan piè, le terme balylonien a été empruté, comme bouvroup d'autres de la langue persane, a l'autreui élonne des Asyriers. Dans ce sa spécial, il y a se concerrence fectute de deux sources linguistiques, du acud knowérdhe et du sémitique exp, précisément comme il y a une rencontre aux singuistiques du num le persan (ap. qui touche à la fois au uned déans et à l'arabe (pas. qui touche à la fois au uned déans et à l'arabe (pas. )

La racine 22 est fort intéresante; le not assyrien signifiant i-incription consélorus, -22 madonie, en est déviré, et les Syriens fout conservé dons le moi array, avec lequel ils désigneut ces textes. Les racines 22 et 125 moi altées : l'une éest le clubbique 22 -000 ferrare, cocher, dont Tarale y La modifié la signification promière en l'appliquent seufment san prépue qui renferme le gland. « L'acception de «corber» a donné anissance aux most 2008, 22 perfette, Tafée de renfermers a produit 2022, « réseau, parmous); puis 22 e la volte, » le prototype du presan x et du grec xapasporté. L'éthiopien 22 s'accumunter se redit é ces iléées.

C'est à cette racine que se rattache le chaldaïque pp, qui a plutôt la signification de «voûte,» et que nous rapprochons définitivement du mot babylonien.

Fai rendu compte des différentes acceptions découlant toutes des mêmes lettres radicales, pour montrer l'origine sémitique des mots κέμαρα et lummur «enceinte;» ce dernier, distinct du premier, est formé d'un infiniti du pael lummur.

Le mot sis ne soulève aucune difficulté : c'est le nom de nombre «six.»

La phrase contient pen de mots qui soient obseurs :  $v_0$ ,  $w_1$  la da $\phi$ i e indestructible v a déjà eté expliqué. Les  $\delta \delta o$  annaggagar ont été identifiés ailleurs aux v  $\delta \delta o$  stades « d'Hérodote, Le mot  $v_0$  signifie e cercle v et indique, ajouté à une mesure, le multiple de 360 mités. Jamangagar est le stade habylonien, remplacé souvent par la lettre  $v_{i+1}$ .

L'interprétation d'itat simité (nivité) Bil est difficile. Le passage parallèle (col. VI, l. 26)

est iat Bablin. Est-ce pour cela que les deux expressions nimiti Bil et Bablin cachent la même idée? Si le mot doit se lire niviti Bel, la question semblerait être résolue affirmativement; on traduirait «les habitations de Bélus», comme terme équivalent à Babylone.

Nous sommes très-porté à adopter cette interprétation, d'autant plus que nous connaissous par Sargon ir suiri the Laguda «la ville demeure du dieu Laguda. «Il n'y a d'autre dilliculté que souvent au sniviti Bel suit la phrase imgur Bel (voy. col. IV, I. 68).

Le mot idit doit signifier enceinte formée, par un mur ou par un fossé, et la place contenue dans cette enceinte. Cette idée paraît ressortir de tous les passages, mais l'étymologie n'est pas sûre; on pourrait bien y comparer le syrisque lol e æquari. - Le mot idit, idit au pluriel, se trouve dans les passages auivants:

Dans la colonne V, ligne 25,

itat kar hiritisu elfosionem fosserum ejus

Dans la colonne V, ligne 50,

itti sa abi ibusu (iinik vallum quod pater fecit explevi.

Itai veut donc dire cla contre-escarpe, et comprend, dans un même mot, le canur et le cfossée dont il est sorti.

La ligne 47, salhi Babila, pourrait s'expliquer comme « arme défensive de Babylone; » le not salhi rappelle le mot arabe 🗻 « arme, » dont'le sens va très-bien au contexte.

Mais les lignes dè 8 et da 30 not plus difficirés à interpréter. Les termes Il bair rendent probablements d'eux fossiés; car el leux dis prévented veu creume. « L'incertidate résulte de la difficilité que précente le terme fédius, qui pourrait être un infinitif ayant le seus de réunders, « apparetiuri à la mede famille que le doublique per jaus neurantieus everbes sous d'autres formes dans les incriptions de Salmanassar III. Dans ce cas, je troduries, et avec toutvriscendhance, la plares en question par retuchant aux deux fossés. « Il y avaid deur fossés, l'un à l'extréeur, l'autre à l'intérieur, entre eux s'éleva le mur?», le mot fair est différent de celui qui signifie veille; s'il éveria veu n z, tundis que ce d'entries si li res-

Le not ven hir vent dire, en hebren, espuits, e de vas famillers e mais tel n'est pas le sous du mel tui ci. Au contraire, e m'est pa fouverture qui relotte de l'evesvation, mais hien le terrain qui reste, entanté de deux cédés, entre les fouésé; c'est le bord du terre-plein un lequel va s'élever le mur d'éncient L'étymologie de nya crempart, houleured, elés fertifiée, e est dans cette racine. Nabuehodonour dit qu'il a élevé, sur le terre-plein qui séparfe foués, un placage ou hirjues. Le mur n'ext pas entiléerment construit e rest hitume et cu

\* On pourrait oussi lire rapidisso, et traduire par » ad fulcindam urbem, ad defensionem urbis, » [30] [K. Souvent one kiddus se traduit simplement par » entre, » par exemple, ed. V, L 3a.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> l'ai quelquefois peusé à voir dans ces deux locutions les noms des murs; mais pluseurs passages (par exemple, inner, de Londes, col. VII., l. 4x) s'opposent formellement à cette opinion.

l'riques, s'elon l'expression ordinaire, quand il s'agit d'édifices hien constraius. Le roi eupheir la bention, John geure j'obs i ; ji fait un ourrage de loriques, «rela-sh-lient d'estérioururants, unais, dans l'intérieur, il y avait la terre tirée des fousés et qui s'est décoltée des dons détent quand une fois le revêlement en brejages a été enlevé. Mais le haut de cette manse foncement avait d'était en bituue et en briques, comme une espèce de béton, pour outenir les hommeset les animent qu'on y faissil promeau et les animents qu'on y faissil promeau et les animents qu'on y faissil promeau.

La manière de hatir consignée par Nabuehodonosor, et conforme au récit d'Hérodote, explique parfaitement comment les murs extérieurs de Babylone ont pu disparaître entièrement.

Finterprête les mots fousure rabi par egrande tour, grand mussif, « de up «être dehout, ébres», Le poi s'ect onnetria time hatte tour pour y demeurer; il est diet que cette habitation n'était occupée qu'exceptionnellement. Nous croyons avoir découvert où elle était située, nous en voyons les ruines au sud du Tell Bender, près de l'Obrejuir, dans la cité du nord-ouset. Le tracé du nur la travence et il nous revient à Tolée que cette collinée dé écombres contient une énorme masse de pierres de construction; nous y avons même trouvé un mor-oua de basalle noir avec une incription très-fraste, unsin sagnifiquement gravée.

Sakis est un adverbe que je mets en rapport avec le mot hébreu pg; "arme, " de sorte que upg voudrail dire «contre l'attaque.»

La traduction française de tout le passage serait alors :

« l'ai fait bâtir avec régularité six enceintes.

«Pour la défense coutre une attaque ennemie, jai fait constraire un mur en bitune et en briques, le mur de Balylone (que Bel protégé) qui ne sera pas reveres, long de 580 states, l'enceinte des sanctasires de Bel, le bouelier de Balylone, posé sur l'intervalle de deux fossés. Jui cévetulé sur leur bord une econstruction en leriques [le remblai étant en terre]. Jai bili, en la fortifiant, sur le hant du mur, une grande tour pour qu'elle servit de demestre à ma reyanté.

Voici la transcription en lettres hébraiques de ce passage :

| א קפרה שש        | וא אשתני ו                | IND IS AU IN 15     |
|------------------|---------------------------|---------------------|
| 41 יקנר קצל 41   | 44 חבר בבלו לא רחי        | אסתננרי 45          |
| ליחת גותי בעל    | 47 שלחי בכלו              | Mådä lik es         |
| ש ב בארי הגה     | 170 און בפרא ואברי        | וו חבר שרנש אנקש וו |
| אן בארישון 5     | בתק אַנָרי אַבָּתּק וּ 53 | 54 אן ראשטו קפא רבא |
| 55 און שכת סרותי | 56 און כפרא ואנרי         | : ರವಾಜ ರಕ್ಷರ 57     |

Le lecteur trouvera suffisant le nombre d'exemples choisis pour donner une idée du style des inscriptions de Nabuchodonosor.

Malheureusement nous manquons encore d'inseriptions historiques des rois de Babylone; il de possible même qu'ils n'aient pas fait de barils historiques pareils à ceux que nous devous à plusieurs rois de Ninive.

44

### CHAPITRE VI.

#### INSCRIPTIONS DIVERSES DE ROIS BABYLONIENS.

#### I. Inscription de Nériglissee

Nous voulons terminer eette partie de notre travail par les briques de Nériglissor (Nergalarrassar) et de Nabonid, trouvées dans le quai que ce dernier a construit. En voilà une de Nergalsarassar, en trois lignes :

Le nom du roi Nériglissor est יבְעְרְבֶיאָבֶי Nirgaltarrupur «dieu Nergal, protége le roi. «Nous avons composé de la même manière les noms de יאַרָערָיָלְיָבָּי פּל יאַראַרָיָבָּי Ce dernier était un des fils de Sennachérib, qui l'ont assassiné; le texte hébraique a raccourci le nom, qui est un peu dur à prononcer!

Le dieu Nergal Nyı est la planête Mars, nommée Nivîg par les Subéens. Son non, vennut de Nyr pistiens, (p, 88, 3.3) signiën el prisitense  $\gamma$  qui va fantêt à ganete, tautôt à droite. Les Expliens, comme la remarqué M. de Bougé, out la même manière de désigner exte planête, qui a des nouvements en apparamer efrogradue. Le nom de ce dieu est peu-lètre exprime par  $\sim 1$  – El  $\frac{1}{16}$   $\frac{1}{1$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voir Études assyriennes, p. 18. — <sup>3</sup> On Kurl en caractères phonétiques (Lay, pl. XCI, f. 89, comparés avec pl. XV, l. 97.)

Nous avons montré que le nom du dieu devrait être Nergel, parce qu'il a fournit, empluyé comme premier élément, un nom u'un roi de Bubylouc comm. Il est, selon M. Ravlimon, nomme dans me inscription, le fils de Bel-adus-negue; mais, sechant sur quel sytème repotent les lectures du savant anglais, je ne doute pas que celle de ce nom ne soit la transcription il no groupe suivant i

Ce nom, altéré par les Grees, est devenu le nom étrange que porte le fils et nucreseur de Nériglioser, qui s'appela comus no grand-père. Les formes AABOGOZPAPOLA XX-BAETZAPAXX, et tant d'autres, comme par exemple Labosardochus, Labosardochus, crisultent de Flathcandro de BHAAABAPIETOX, simi que en nom devait être évrit; de la sust doutes, seront provenus BHAAABAPETTAPAX, et les différentes formes qui avaient fait de ronn une énigne.

Le seul mot nouveau est muddie; ici J indique, comme souvent, la syllabe die, écrite di ie dance e même mot sur les briques de Nabonid. Il doit signifier «restaurateur,» on plutôt «comervateur» des édifices. Le verbe se trouve souvent dans cette acception.

Nous traduisons donc la légende ainsi :

"Nergalsarassar, roi de Babylone, conservateur de la pyramide et de la tour, qui a exécuté des œuvres glorieuses."

II. Inscriptions de Nabonad.

Voici le texte de six lignes :

<sup>1</sup> Bérose daus Eusèhe, Proper. erangel. l. tλ, c. xx; comparez Ios. Aut. λ, xii.

Voici le texte de trois lignes :

La première lettre de la seconde ligne n'est lisible sur aueun evemplaire, car ces briquesont très-grossèrement faites; cela pourrait être  $\sum_{i}$  bit, fait bit l'alisant une maison, - Le mot ibbs se met après les noms propres, il correspond au adont des Perses, et nous n'avous pas manqué de citer déjà le mot asserieu (p. 141).

Non n'avons pas besoin d'appeler l'attention du lecteur sur les manières différentes d'écrire les non du dieu Nebo. La comparaison des deux inscriptions nous fournit, en outre, la certitude de l'explication du monogramme »[11], «Ill en asyrien, par robé » seigneur. » Automir de ce monogramme », en assyrien, la valeur idéographique de » seigneur « la valeur phonétique de des (n. 500), not vissemblablement fourainen, exprimant la même idée.

La seconde inscription devra donc se traduire ainsi:

- Nabonid, roi de Bahylone, esclave (ou: qui a bâti le temple) de Nebo et de Mérodach. fils du nommé Nabubalatirib!, le seigneur, le sage.

<sup>\*</sup> Voyez . sur le nom du père, Volubolatirib, les Étules assyriemes, p. 162.

Nabonid fut en effet promu à l'empire de Babylone après la mort du jeune tyran Bellabaccoch; caril étatt, parmi les grands, celui qui inspirait le plus de confinuce aux Ghaldéens, quoiqu'il ne fût pas de la famille royale.

#### III. Légende de Narousia.

Nous finirons cette série d'inscriptions de Babylone par une des plus anciennes, celle d'un monarque de la première dynastie chaldéenne (selon nous, de 2018-1559 av. I. C.). Elle est écrite en lettres hiératiques, qui ne sont pas encore cunéfiormes; elle est ainsi concue, étant transcrite en caractères modernes:

Cette légende, ainsi que celles qui proviennent de la première dysastie, sont d'une difficulté énorme pour l'interprétation, paisqu'elles sont presque toutes conçues en caractères idéographique. Hormis me inscription nouvellement découverée, et traitant d'un cant construit par le roi Hammurabi, on peut les regarder comme non déchiffrées, et les nome royaux, pour la bupart, ne sont le pais de neore.

Les quatre premières lignes de cette légende sont claires, les autres sont très-obscures. Je traduis :

«Naran-Sin, rui des quatre régions, fils de Naurat le souverain. «Ce monarque est cité dans une inscription de Nabou-indust comme un ancien roi de Babylone, et son nous se trouve aussi, à ce qu'il paralt, sur des briques; il signifie «celui qui caalle le dieu Sin.» Le nom du père se trouve également dans ce texte, où il paraît être érrit Nagorah; cette différence donner une idée de la difficulté du problème.

### CHAPITRE VII.

## INSCRIPTIONS DES BRIQUES DE MINIVE.

Dans le choix des textes ninivites, nous ne nous attacherons pas aux juscriptions historiques, qui sont, en général, d'une interprétation plus facile; nous prendrons de préférence les textes qui ont une importance archéologique, ou qui nous fournissent des éclaircissements sur la langue de Ninive.

D'ailleurs, il semble convenable de placer en première ligne les inscriptions dont la découverte appartient aux premières fouilles de M. Botta. 1.

Voici le premier de ces textes :

Cette inscription est une de celles que M. Mohl a publiées d'après les lettres de M. Botta, peu de temps après la découverte de Ninive.

Il y a peu de mots à ajouter à la transcription de cette légende, qui présenterait des diflicultés sans la découverte d'une petite tablette où les signes - NU AP, évidemment idéographiques, se trouvent remplacés par le mot patié « seigneur. » Cette inscription a été rapportée par M. Place, et se trouve actuellement au Louvre.

Quelque petit que soit ee monument, il nous fournit un fait enrieux pour l'histoire du roi Sargon. Nous avons déjà publié ailleurs (voyez la note, p. 20) que c'est M. de Longpérier qui, en 1847, a le premier constaté l'identité du monarque de Khorsabad avec le Sargon de la Bible. Le lecteur sait que le nom de ce monarque ne se trouve mentionné qu'une seule fois, et encore très-accidentellement. dans Isaie, vv., 1. Ce nom vent dire «roi de fait, roi par prise de possession.

Sargon était un usurpateur, il avait enleré le trône à Salinanassar IV, alors on Iudée. Le changement de dynastie a été la cause de la perte presque totale des monuments de Salinanassar IV, prince qui, du reste, n'a pu régner que quatre aus su plus. Mai comment Sargon, « le roi de fait, » loi qui ne nomme jamais son père, » appelait-il avant son avénement?

La première interigioni reuwée à Ninire non craneigne sur ce point : le serviteur misdèle portait le non de  $Bill_p sein Laure,$  exqui probablement set dire : A-sur et le seigueur et maltre. - l'aureis telva-cloudiere traduit : Pell est le maltre d'Anyrie, s si, dans une inteription quelcoupe, la dernière partie da non reyal clais accompagnée du déterminatif de e pays. - As niget de l'Adogramme qui représente le nom du dien Bel-Dagon, voyez p. - side et le text de Sargan, etit dans la ligne suivante.

L'inscription de ce monarque, traveré a Nurrod (vog. Legrad, Inster. pl. XXIII], 1, 1), as dave qui et anni, - Cett variants auxur duvantage l'equilection de outre briupe, et il ne sen pas superflu de remarquer que la phrase equi est aussi Belpatinssour - ne se renoutre que dans les textes qui datent évidement des permières aunsée du rièque de Sargou. Aussi est-elle omise dans les inscriptions qui parlent de la quintième année de son rèpne, comme dans celle des tureuves et des portes qui réalent les dernières generes du maître de Khorashod. En revandre, la formule qui nous occupe se lit sur les briques des fondations et sur le reverse des paques employées d'abord dans un autre édifice.

Les titres de Sargon sont : ele roi puissant, roi des légions, roi d'Assyrie. » Ce titre « roi des légions » équivaut à celui de Salmansasar III, « roi des légions des hommes, » et nous le rendrons, en le traduisant d'une manière plus conforme à nos idées, par « roi du monde. »

Boune spinsants vient de la racine pre être puissant; « de la dérire le participe pp., et avec le a combatique avg pour ayg; le litre n'est pas rois puissant, » amb hien e le roi puissant. « Il faut prononcer le mot rois « d'abord derre, et puis sur pour les deux autres eas, où il est employ è à l'état construit. L'inscription du cylindre de Bellino est le seul moment qui nous échier sur cette finesse grammaticale; car on y roit deux fois, dans l'expression eroi de Babylone, » le mot eroi » rendu par le signe syllabique #17 sur tout seul (p. 13).

Nous traduisons et transerivons le texte de cette brique ainsi :

e Palais de Sargon, qui est Belpatisassour, le roi puissant, roi du monde, roi d'Assyrie. ז חיבל שרעו

שבעל פתם אסר

בּיָא רָנָא סָר קַשָּׁת סָר אַשָּׁר :

akus Bil, NU. AP. BA. 'IT. Aiur. L'abonne du coin vertiral après as ne sersit pas une preuve coutre notre spinion, et NU. AP. BA. 'IT. pourrait être toujoure un idéogramme rendant pain'.

¹ Quoique je maintienne l'interprétation de la seconde ligne, je ne passerai pas sous sidence qu'on pourreit la lire salesa BB, patié Aése : creature Beli, vicarii (†) Assori. Les doux harils de Khorsahed qui sont su Louvre out se

Il n'est pas difficile d'expliquer les mois de l'inscription, qui sont assez counsus; mais il n'est pas aussi airé de les reconnaître une la pierre I. Il faut d'être de jà familitairé avec les autres textes. Et même après cela tous les points obseurs ne seront point échircis; ainsi la transcription, en ce passage, de la better  $\frac{1}{2}$ n' éet que conjecturale, maglé el haute probabilité qu'elle présente. Il y a , de plus, des incorrections évidentes : ainsi, ligne  $\gamma$ ,  $C \leftarrow \mathbf{v} \leftarrow \mathbf{v}$  convergent à ausse non son conno : ou c'est e le pays d'Asyrie, et allors il faut remplacer le signe  $C_{\mathbf{v}}$  par  $\mathbf{v}$ 4, ou c'est le le roi d'Asyrie; » dons le carachère cité en dernier lieu duit être intercalé entre le devau premiers signe de ce groupe, le me décide pourant pour la dernière opinion : ou aura oublié le signe  $\mathbf{v}$ 4, précisément comme, dans la lique suivente, il manque, de même qu'autre part, le lettre  $\mathbf{v}$ E is, pays le groupe qu'un de Asyrie.

Il s'agit, dans cette inscription, d'un temple consacré à la fois au soleil et à la lune, les deux
L'original se trouve au Louvre. Voy. M. de Longpérier, Noise des mouments assyriess, etc. du musée du Louvre,

L'Original se trouve au Louvre, Voy. M. de Longpéner, Notes des monuments assyriess, etc. du nuisee du Louvre 3º édit. 1854, p. 43, n° 43.

dininfa designées par -1  $\le 1$  et -1 (<< 0. Dans les mêmes textes, le premier groupe d'échang exec -1  $\le 1$   $\le 1$  -1 amai,  $\ge 1$  (<<< 0 afgenne derit  $\ge 1$  -1].  $\ge 1$ ]; il est d'abord le dien des trente, le dieu du mois, et il est ainsi nommé expressément dans une inscription du Massèc hritannique ( $\leftarrow 1$ , ==2). Ge dieu Sappelat Sis, l'Heyrlains nous fournit la donnée variante: circ très valèrres Bodoloèmes; je li mains ai luie de vite organire, et qui ne donne pas de seus. En syriaque la lune se dit,  $_{\le 1}$  et, parce que ce dieu des trente avait, en assyrien, le son y sin, la trois credites (< expressed (< expre

La lettre  $\succeq \prod$  n'est que la forme assyrienne du babylonien  $\diamondsuit$ , bb, n-molinn, cor.  $\neg$  La ville de Khorsabade sdit, en assyrien,  $p_0 \sim p_0$  fisir - Sargia; le signe  $\models \sqsubseteq \supseteq 0$  on  $\exists \{ \supseteq i \} \}$  n'est autre chose que la lettre babylonienne  $\models \sqsubseteq \subseteq I$ , que sous venous de rencontrer dans les inscriptions de Nabacholonosor (p. 965). Nous avons va qu'elle a la valeur phonétique the  $\delta ur$  el le son de «enceinte. Elle se promonçui soussi  $\gamma n$ .

La ligue à donne une formule très-usitée dans les inscriptions de Ninive, et qui se trouve en particulier dans le prisme de Tiglatplieser I. Son sens est : depuis les fondements jusqu'ai falte, ; inu usuius adi tahlubius; au lieu de tahlubius, le text précifé a une fois mubilius.

Quant à l'expression aduloiu, elle semble venir de la racine 2ra, qui doit signifier, en asyrien, «palanit, laminer. Dans les interiptions de Machadonosore ste rouveut touvent les mots TABLUBTI UTKABAR (prononez zolor) « des lames d'airain !». Je crois que la racine que tous venous de clier est en même temps l'origine du mot gree galouje « soiet», en Donc 2pre est la partie ajbanie de l'édifice, le toit plat qui ori passé, dans esso mottées, au rouleau, par un énorme eyfundre de pierre, tout semblable à colui dont on se sert pour palanir et allemir les chaussées macéanirées. (Comp. Nader surpréssers, p. 1145)

Au lieu de urus esse fondations, - on lit un monogramme - ET qui ne se voit que très-rarement, les syllabaires l'ont expliqué par dépar corigine, nôrge, assise. Nous avons vue de cherine not comme traduction du perse bous - la terre. - On lit es signe dans l'inscription sur plaque d'antimoine des fondations de khorsabad, et, dans les autres documents de la même catigorie, il est remplacé par usoine.

Les deux lettres Si di sont interprétées, dans un syllabaire, par les mots reps re « main droite, la main du prêtre, de l'augure. » Ainsi les trois signes A T I ( L., « la région

Voyes Études essyriennes, p. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'idéogramme A.V. U. équivant à bil «seigneur.» commè je vois per la tablette mythologique K. s.71; A.V. U. SU. serait donc bil bisset «le maître des bataillons.»

<sup>\*</sup> Ainsi on lit, evec le complément phonétique.

DU. IN. pour sáin, 128; la demière lettre est le compéinmnt phonétique. Les deux mots se trouvent seuvent réunis. (Voyez plus bos, p. 334.) La maiédiction

contraire à se vom se trouve dans les mots fiships palies : «inclinet gladjum ejus.». (Pr. de Sennech. col. VI., s. f.)

céleste de la droite, » signifient « le midi, » simtatus, κεριφφ 1. Mais j'ai lieu de croire que cet idéogramme rend ici le participe γιμο « qui étend, propage. »

Je lis le mot suivant בל lubbur, et je le considère comme un infinitif au paël de לבר; nous en connaissons le participe קלפר qui donne la victoire.

Ainsi pyp salam est également une forme active «celui qui donne la paix; » on peut le traduire par «le salut, salus, personnifié.»

Avant de présenter la traduction de l'inscription, nous devous dire quedques mots du diven qui est souvent ainst distigné. Le temple est conseré aux discut Laure et Seledi conjointement. Celt ne signifie pas qu'il est dédié à l'une et à l'autre de ces divinités en particulier : celt veut dire qu'il est élevet au dieu unique qui règle les nouvements des deux grands attres, qui est le naître du Zediaque, et qui donne en même temps la victoire aux rois, ses adarsteurs, (Voy, inser, de Taureuux, 1, vo.) Ce dine cets, penemir lieu, Asunt, il divinité nationale de l'Assyrie proprement dife, celui qui préside aux conjonctions des grands lumines, et en candequences aux clièpes, Misi il rissorie de dieu Ninje, le fils du Zediaque.

Nomblion pas que le solicit el a lune avaient en commun un grand sanctaine à Borsigne (Sirahon, I. XVI), et nous sanons par les testes quel était e celle du solicit de la lune. Ce n'est point Assur, dont le non ne paraît pas en Chaldée, où on paraît l'avoir confondu avec Bleb Dagor; c'est ce même Nimp, fils du Zollique. Cette dermière side est exprissée par le moit ayou cercle. Celle a même racine d'où vient aussi le moi var Jeune et en mois, s'l'arche par), et Nimp est nommé souvent syrayb, qui entre dans le non des vois Tiglatplacer a donration an fils du Zodique. Dans l'inserption de Landers, ce die cut sumplement désigné par les lettres »— [Ellen], et le signe [m.] emisson » remplace l'expression plus miétée de [m.] de Err.].

De même qu'îstar est la déeses guerrière, a iniu Ninip est ele dies de la guerre. L'auder de l'inscription de naïllou de Michaus invogue l'Intervention de ce dies pour eaumener dans la captivité tout ce qui appartient à son ennemi. Sargon, dans une prière que nous examinencos plus foin, demande à Ninip la victoire pour lui et la maldiction sur ses daversitaire; de même, Naberdodonous, dans l'inscription de Loudres (passage dit p. 3 ry), nomme ce dieu : reclui qui broic la moelle de mes ennemis. Il est également nommé Sudan 1722, comme nous vernous tout à l'houre.

Ce temple, élevé au milieu de la cité de Sargon, semble, en conséquence, avuir été consacré spécialement à Ninip <sup>a</sup>.

Voici, telle que nous la proposons, la traduction de l'inscription :

"Sargon, roi du monde, rui d'Assyrie, a construit ce temple du dieu de la lune et du

mais aussi «méridienne.» Le pluriel المغرب a produit le terme azimuth. ' Ouant à l'étymologie du nom, nous le faisons déri-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le met babylenien numm «midi» a passé de l'astrologie chaldéenne à l'astronomie arabe, el est usité parmi nous c'est «»». l'origine de notre mot zénifs, certainement le mot chaldéen ne vouloit pas sentement dire «mid. »

<sup>\*</sup> Quant à l'étymologie du nom, nous le faisons dériver de la racine η13 «agiter, brandir,» de sorte que η132

dieu du soleil, ses maîtres, dans la ville de Sargon. (Il l'a élevé) depuis les fondations juqu'au faite, en l'honneur du maître des bataiilous, qui soutient son glaive, qui étend la victoire du roi d'Assyrie, et qui donne la paix au pays d'Assyrie. »

On voit que le style en usage à Ninive est plus guerrier que celui qu'emploient les Balyloniens. Les monneques assyriens avaient des sentiments plus helliqueux que leurs voisins, dent il dant espendant excepter Nabechodosoor, qui fui à la fois grand espitaine et administrateur éminent; le peuple du môti était plus amolli et moins énergique que la mation sestentrionale. Les mêmes différences de caractér es observent encore auisourd'hai.

Voici comment je transcrirais le texte : סָרָאָן סָר מָשֶׁת סֶר אָשֶׁר

# CHAPITRE VIII.

### INSCRIPTIONS DU HARRY DE KHORSABAD.

# 1. Prière de Sargon à Ninip-Sandan

serait «l'agitatour, celui qui met en mouvement.» Il se pourrait que ses attributions différentes énamassent de la même idée, car souvent les dirux de la Chaldée ont des qualitée très-disporates en apparence; mais este diversité ne résulte que de l'application de la même idée originaire à l'astrologie et à la vie des homsoes. Ce dieu en représenté tenant un foudre à la main et armé de la fanz.

Cette prière est inscrite dans une des cours mises au jour par les fouilles de M. Place, dans la partie du palais de Kliorsabad qui est dépourvue de sculptures et qui servait vraisemblablement de harem. D'autres inscriptions tendajent à établir cette attribution; nous en examinerons une, et nous montrerons que ce qu'elle renferme vient à l'appui de l'opinion émise par le successeur de M. Botta.

Il est regrettable que les autres inscriptions de ce genre, aussi intéressantes par le fonds que par la forme, soient perdues. Les deux que je reproduis ici ne sont conservées que grâce à des estampages et des copies apportés par moi en Europe; les textes perdus n'out été trouvés qu'après mon départ d'Asie.

Le dieu Ninip, le dieu de la guerre, trouve sa place dans le harem à côté du dieu Nisroch. qui préside aux mariages des hommes. L'invocation qui lui est adressée ne nous paraît pas déplacée quand nous pensons à la fable qui unit Mars et Vénus.

Je ne crois pas que le commencement du document qui nous occupe puisse être expliqué d'une manière plus simple, bien qu'il m'ait fallu deux ans pour le comprendre. La racine אבר veut dire "être fort, " d'où γις» «robuste, " et notre mot γις» abari est, selon nous, le pluriel d'un substantif abstrait-dérivé de cette racine; nous lui supposons, avec vraisemblance, le sens de «haut fait.» Aussi le mot supar n'est pas étranger aux langues sémitiques; en hébreu, en chaldaique, en syriaque, la racine ver a le sens de « être élégant, beau, » d'où \* On tierurum, (Voy. p. 336, note.)

découle celui de » plaire. » La langue de Daniel l'emploie dans la même acception que nous donnons au mot » plaire » quand de se trouve au commencement des édits royaux. L'assyrien le connaît avec cette significatiou, et lei « que est « ce qui plaît, » ce dont le dieu est satisfait.

Parmi les différentes valeurs syllabiques que possède le caracèère <u>T</u>, F, rés est, dans ce cas, le sed qui donne nu sens. Nos le preusos comme l'impératid ou verbe y-, l'équivalle de ray augmenter; s' fooriste correspondant à l'impératif se trouve, comme on le sui déjà, dans le som de Somachérie et Machabatirit, par es babond. L'inscription est réligie sous une forme précutive, et a toute l'apparence d'une prière adressée au dieu, en faveur du monacrue d'Asviri, cast un de ses suiste.

Bien que je seche qu'il caiste un mut talmudique sez ayant le seus de répouser, je ne incompare pas le mot ausé de notre texte. Ninja-Smalen peral'ipa savoire ed dans ses attributions de fournir les harens des monarques asyrieus; mais il était chargé de maintenir leur paissance. Telle est, du resite, facespion tirée de la comparaison des differants dimense sémiliques. Lebèleure aya reveutl pas dire e éterer, d'ob le mat yez primer?

Le prends donc le mot asyrien avgi pour le substantif abstrait dériré de cette idée, en le motassar par primer se superior le substantif abstrait dériré de cette idée, en le motassar le mais je n'ai pas de diendre le mota saus de cette sorte, attendu que le sens de la pheras en pouvait comporter le mot \*écadord.\*

La seconde ligue de notre inscription ne dunne lieu à aucune remarque; elle contient les titres ordiunires de Sargon; mais la troisième demande plus d'explications. Nous arons déjaciéle les deux idéogrammes comme des équivalents ordinaires des noms Saniri et Alkadi, de Sumir et d'Akkad. Mais quelle est la signification de ces mots évidemment géographiques?

Si fon analyse les deux caractères idéographiques dont l'ensemble exprime Somé, on voir que le premier rend le sons de l'angue, triba; le noccol, les, a, parmi ses différentes valeurs, celle de s'errir." Il se pourrait donc que Somér fit le peuple cedetre, les restes d'une antique population subjupcée, sur laquelle les inscriptions seales paraissent donner des éderireisments. En tout cas, cette locution semble avoir ic une signification purement géographique, et je sersis saues porté à supposer que les rois asyriems out compris sous le nom de Somér les contrés voisines de femboudraire du lestigirs.

Le non d'Alkad est conns comme celui d'une des quatre villes que la Bible émunére parair les points de départ de la puissance de Nincrol. Le st remarquer que ca non, dans les tettes, ne se voit jamais autrement qu'un pluriel ou un deut, déladif, l'exprescion est parenent géographique, simis que l'enseigne la désignation idéographique de ce nom. Je ne sais pas où M. Ravilinon a pris son aventureuxe hypothèse que le nom des anciens Chamites a été Álkad. Le nom n'est pas plus ethnològique que les trois autres nommés aver loi dans le fumeur passage de la Genése (qu. y. v. v. 10).

Le terme kwaiks est ici, comme ailleurs, la désignation d'une construction dont la nature m est inconnue. Gest l'inscription indue qui nous fait comaître la destination de cette chambre. Nous trouvons dans le mot upege pres slut pentire le sens de « vestiaire », de « salle d'armires. » Le mot syrisque La la vesti dire « tunique, chlampde », et vient pourtant de mes « martetus, forger; » c'est de là que dérive également le mot mep « martenu». Le vestiaire qui était au haren, et qui renfermit des armires, était mis sous la protection du dire de la merre.

La fin de la ligne 4 se rapporte au roi revêtu de son armure, dont l'éclat doit être rehaussé. Nous comaissons le terme 2295 hisbs, précatif de 220 « être septuple » (p. 282). Le mot 2226 bisari nous rappelle l'hébreu 222 « l'ette a graphe, se dit de l'éclat des métaux.

Le rois e rappelle expendant que Ninip n'est pas sculement le dieu de la guerre, mais qu'il est en même temple promotere de mouvement cételes, qu'il est fià d'a Zoliaique. Il lui demande d'affermir son glaive au milieu du ciel et du Zodiaique. Nous avons déjà parlé du second moi IIII de Exp. La letter de et la totalité des grands dieux, des plantetes, giavair luis, c'est pour cet aqu's laver est désigné par le monogramme complexe et l'alle de l'action de l'adjance en sonjern divis.

A l'El IIII d'avec le complément phonétique ra, qui indique la demeure de ce dieu, le Zodiaique, en sonsyrie Mir.

L'autre terme pourrait être expliqué par donus vertici; l'incription de Nakch-Roustam nous fourire en tot (p. 184). On sait que les cuttière de la Claddée, quoique anjourchiur des plus chaudes de la terre, ne sont pas situées de manière à voir jamais une piantite au zénith. La mison du sénith compend donc les étoiles fives qui pervent passer juste verticalement par rapport à Babylone, c'est-à-dire celles qui sont à peu près à 32 de déclinaison bordée, il est poundite que les Claddéem désignassent par extension sous ce terme de donne vertice toutes les constellations (peut-ê-tre même australe) non comprises dani le Zodiaque. Mist tout et qui a rapport à l'astrologie des Babyloniens est encore très-obseru.

La tettre x-1/x- a la valeur de paí et de baí, mais aussi cello de país e le glaire. Nous souso dejá dome l'explication de ce men, auquel se rattache, justement à cause de sa signification de r-glaire, l'Idée de nucles guerrier, et de succès en général. Il est advenu ainsi que le mat yée, dans le laugage des adelministes prisques, cat devenu la désignation de n'étain. Ce métal est, comme l'on sait, consacré à la planête de Jupiter, qui, déjà, dans l'astrologie habrlosiment en them bébraique, d'ait l'étoide du sacces.

La lispe 6 se décompose également en deux phrases, chacune rédigée dans la forme impérative. La première a sebon nous, le seas anivant : édinge les coups de sea dards. La latter de l'est expliquée, dans les syllabaires, par le verbe 20 » efteres. I l'on sait le connécion qui caiste cutre les verbes souds et les verbes 55 (et peut-être ransan veut-il dire, en assyrien, -jeter-). On sait, d'ailleurs, que les Assyrieus exprimaient par le même monogramme

Presque le même mot, BTED, se trouve ches Daniel (m. 21); il exprime «un vêtement;» mais quelque-uns l'expliquent par -chémyde, « d'autres par -cuôtte, » et d'autres par -tiere.» La dernière acception ne manque

pas de probabilité, d'antent plus que nous ne comaissons pas d'expression rendant tiere.

<sup>\*</sup> A moins que 🔏 n'ait ici le sens de «bon.,» en sorte qu'Assar serail le bon principe.

deux idées très-différentes, uniquement à cause de la ressemblance des sons qui les rendaient dans leur langue. AE est le monogramme de « jeter, » en hébreu non.

Dans le terme nish, je reconnais l'arabe فرط percer avec une lance, » le syriaque المسلط Dans le terme nish, je reconnais l'arabe , semble être dérivé directement de l'assyrien η nick. La forme sutisius est connue : é'est l'impératif de l'istaphal de rœ, avec le » paragogique.

La phrese nallona pindina veut dire » accomplis, a nice les exploits de sa force. » ne'pre nallona cel l'impératif du paél de c'eve accomplir, » et rindine est mis pour pindinin, d'après une règle dont nous avons déjà du citer de nombreux exemples, ne'repr vient de la même racine dont il a été parté à l'occasion de l'inceription de Nakeh-i-l'ionstam (p. 189). On se rappellera que le mot utype; y triudit l'idès e: Ornund me porta du secures.

Le dieu auquel est décliré cette inscription porte égolement le nom de 2775 Sandama (chélinque de Miranol I, 1 o.). Cett de ce mot qu'est déviré le Existivé des forest, cette dénomination pourtant n'est pas le nom ordinnire, car alors elle s'empleientit à la place du monogramme »—I ,—I, dont la signification est obscure. Le mot Spandan, du reste, n'est unelluentel participer à l'assyrient; exactement la même forme se trouve en arche comme appellation de Dieux (1 seu 2 cut d'un référence), et chaque mosulman répête tous les ionne le come du le la 111s' suraite du comm.

Notre mot est souvent éerit TH (IET Son-di, ce qu'd ne faut pas confondre avec le mot Kaldi "Chaldéeus, « qui se rend exactement de la même manière. TH E Sondu, au nominatif, est ausce rare sous cette forme; mais notre passage et d'autres, peu fréquents du reste, nous on fourni la valeur de son poor la lettre TH.

La ligne y se lit ainsi au commencement : militure insulan Insunan, a accorde-lui Tobitasance des nations. Les innerigions de Surgno ont presença totels une phrase au commencment : urwirty 1977 rec 3 333 pp. 354 pp. 364 pp. 384 li Mardak diarrat Insunan sundifinium e le roi suquel Bel et Mérodado out confié la royauté des nations. - Nou soyons in l'impérial du shaphel, Insuña que la forme citée tout à l'Ineure est l'auriste de ce verbe. Le mot bournaien délam ou délam , qui se prononce danne un ausprien et signifie puissant, « sesable être paernel du terme molèn-systàque délany (Bissutt. Ill. 39) « sessitant,» et de design quissant.

Le imuḥan, écrit dans quelques inscriptions également i mu ḥa an, appartient à la racine por «être profond, » dont nons avons déjà lu plusieurs dérivés : κρυρ, κρυρ « le sage, le prudent; pop; « le secret.» pop « la sagesse, l'obéissance; » ainsi, Sargon dit νηκ pop; με in imuk ilui « dans l'obéissance des dieux, » et pop « εt le pluriel.

Le mot לשנן est le pluriel de לשנן alangue, tribu.

Nous prendrions dunnu pour un impératif, si cette inscription ne montrait pas une grande rigueur dans l'emploi de l'a paragogique. Nous devons done regarder le mot eomme un

A moins que le mot ne doire se lire τΕ'πο';;, comme nous l'avons transcrit plus haut, p. 137. Mais il faut dire que le passage en question diminue considérablement la

probabilité de cette dernière lecture, car il serait trop hosardé de vouloir donner à la combinaison ETET as st, la valeur de aut. secusati dépendant de méliana; dassa zibrai veut dire; « la uyidion, la acumision des servitieurs » errey zibrat est un plariel masculin, précisément comme rerey, que nous avons vu avec le sens de rebelles. Son nigulier est 23; «celui qui se souvient de quelqu'un, attend quelqu'un, serviteur. Dans cette signification nous le voyons dans l'immense majorité des c'highres babbloniers qui protent des légendes.

Dunns nous paralt être κρργ pour κρργ. l'infinitif du paël, et c'est dans cette conjugaison que le verbe a la valeur de « soumettre. »

La ligne 8 commones par le monogramme [1] [2]. On l'écrit quelquefoin [2] simplement, il se pronouce fillet dans les mons de rois hien comme, et fossile, miss on trouver, an pluriel, le mot thif comme épithète des diens, le verbe xp., &s signifie e avoir confiance, sevrit; s'appès une participatife des langues sémiliques, la même side de « celul dans lequel on a confiance s'appifie e'duu- et « serviteur dévoné, comme nous nous servons du terme represente de confiance, is cie sont else sevriteurs) dout il dagit; car la phrase s'altima subti signifie - fisis suiver, fais obeir ses serviteurs, 2 202 subti est l'impératif du sinplied e 22 se sinvier, verbe hien comm en arabe, et dont les dévires dans et appearant les suites s'emploient justement dans le langue officiel des Turcs pour exprimer l'idée politique de servier.

La légende finit par les nots urry vez'h faur garin, equ'il manisse ses ennenis. Le verbe vaz e trouve aussi en hébreu et est identique, dans les idiomes, avec'el recine vre, d'après la règle du changement des verbes 55 en 55 i. Le mot rry veut dire également en hébreu rattaquer, et un chien de Sardanapale V portià il e non revy 1979, celoi qui mord evu qui itataquent. L'ensemble de l'inception a dont e sens suivant :

"Ninj-Sandan, seigneur des hauts faits (qui font se pie), rehauses la majesté de Sargon, roit du monde, roit d'Awsprie, vizaire de Balyhone, roit des Sanuire et des Makud, qui a construit est édifice pour y déposer ses sermures, dont son édat soit septuplé. Au milieu du aixidi et du acdiauque halte on galirei, drifige le coup de sa lance, aides safore, Accorde-lai fobtissance des nations, la soumision de ses satellites; fais que ses servitenrs le suivent. Puisse-t-il mondire ses ennatios ;

La voici transcrite en caractères sémitiques :

נגיף כעל אכרי ששקרשו - רב גאָא או פונו ער פשוח בי אשי שנוגא בכלו שני שביי אפור בי אשי שנוגא בכלו שני שבי שבי אפורי ב או קרב ביחיקר יפקרא כן פלצשי פוגא שהושיא. אילא מסרישו-פוגא שהושיא. לעאר במרישו-מו קרוח - לעאר בישור בי או מקרוח - מקרישו או מקרוח - מקרישו ב

<sup>1</sup> Car. pour traduire tibli par «dieux.» il devruit y avoir tibli sutbin, et non pas tiblise sutbi

#### II. Prière de Sorgon à Nisroch (Hymen).

Le dieu Niśruk, dont nous nous occupons, se nomme ainsi de קרך היי nouer, lier; « c'est Thébreu برات , l'arabe مرك « associer; « la forme برات indique « celui qui associe, celui qui renoue les liens du mariage. « Il est appelé ailleurs « celui qui dirige les accouplements des hommes, » et est uin å Mylitta Zarpanit, la déesse qui veille sur la durée de la gestation. L'incerption de la siète de Sarchanghe III Tapaqué, comme il est qualifié sic, les seigneur du mystérieux, et il se nomme encore per paolès, qui se trouve dans l'acception de macouner. Cette diversité dans la signification de racines ilentiques s'observe suvvent dans les ditonses contribuire; mais sons empropres et letti de courir\* a mais liei qui certifi de observar, con l'adiabatique per s-louckery, et e'mottre, ce calcaladique per s-louckery, et e'mottre, jeter, 1-Le participe pauls a le sens de l'araba qui » perforer, qui s'emplois de la défloracion cinci sini la forme correspondante A celle qui nous occupe, "ph. désique un homme impedique. Le mot paolix veut donc dire «celui qui ouvre l'hymen de la vierge, » et, sous ce rapport, il est nommé 232 reveyer qu'en direje les marigares (». Da si). Médi, que nous trouvaus effectivement dans la figne 4 de notre inscription, n'a pas ce sens, dans les autres disones alliés, nò la esjudie que, resperéncer; nomments, les not qui exprince, n'el déven de l'acception de la déflorace s'hide non continent de la continent de la continent de la continent de la continent de l'acception de la contraction de

Il est nommé également, et le plus souvent, reps ve der agé. M. Hincks, qui a le première examiné ce terme, le traduit par « roi des oudes; il a émis l'hypothèse que la divinité dont nous parlons n'est pas autre chose que le poisson Dagon (qui pourtant est Bélus), et il compare le mot agé à l'hébreu ess « fin de la terre, « donc « Océan; » selon lui, le dieu LTIII II est dieu de l'Océan, donc c'est Dagon. donc l'est Dagon.

Quelque respect que nous ayous pour le savant irlandais anquel on doit la preuve du syllabime des lettres assyriemes, non se aurions accèder à ette d'iyunogies. Nous ne nous arrètens pas à la circonstance qu'en aucune langue sémitique ce mot ere n'aboutit à la notion de «eau; mais nous nous bornous à constaler que le mot apré appartient à la racine nez, nez, ezz., Tarbe Lai, qui a la signification de «coulte,» e à s'applique justement à l'înée de la pollution (¿¿¿aé en rarbe.) On trouve la même iéée en chaldrique, et, de plus, celle de » la profamation (Grar, Hon N; vu). Le mot apré tent donc ou d'une renice exa appartenant à cet ordre de racines, ou d'une forme de l'aphel de nez. L'épithèle donné à Nisroch similé donc, elso nous, rei de la Récondation.

Sargon lui demande : rib gimri; cela veut dire «augmente la famille. «

Plus de difficulté jusqu'à la fin de la ligne 4. Le mot & 1 SUPA doit être expliqué par renda ainable Pipous. - La letter — L'—L' est interprétée, dans le ralibaire & 1. 197, au vy frius . Ce terme veut dire e fiancée, est répond parfaitement, pour la forme, à l'arabe qui, comme l'on sait, ne se met pas non plus au féminiu. Le verbe asprien uve se trouve a unsi dans le mot vyry mérius, dans les passages parallèles que nous citerons tout à l'herure. L'asy-

Le mot érieu, exprimé par és, n'a pas de possessif syrien, exprime l'état d'être fiancée. On est érie, mais on suffiré, par la raison que la mot, en arabe comme en as-

rien répond parfaitement à l'arabe , ce qui suppose un et à l'inive comme à Jérusalem; mais, en lichreu, le e originaire est devenu un p. ce dont on voit de nombreux exemples, comme xps - porter - dérive de xps., et a été, plus tard, confondu avec une autre raine.

Supta est un impératif du shaphel de nes rêtre agréable, aimable (pellectus fuit); » le not ne veut dire enfant, soi; ne shaphel de l'assyrieu rappelle complétement le bethore des Miemands, qui s'emploie dans l'acception de «séduire.»

Dans la ligne 4 nous avons le shaphel de habal «enfanter,» que nous connaissons déjà.

» par subila, veut dire « fais enfanter, rends féconde; » uves jappus » ses incubations. » Le mon ses a la similification de « incubare » en arabe et en syrique.

La fin de cette ligne est très-difficile à expliquer: sainsi luisi à tabid veulent dire taches de habels et de céruse. Nous avans déjà, dans une note ur le habelsé, prouvé que le zn hijó, est els pierre avec lequelle on se tois avons que le kheshet était consacré à la déesse Tasath, et le plomb était le couleur de les plantés Saturne. Il se peut, et il est même plas que probable, que les taches que les deux amants se communiquaient mutuellement présageient en la fecunité ou la sérifié de leurs relations. Il n'a p rien qui ooit en désacrour dont nous avonus plas une notion présie.

Le mot mami est très-probablement l'hébreu pro, formé de puro « tache, »

La ligne 7 commence par auukira tamirius. Nons savons par les syllabaires que la lettre 27, ordinairement kv., a aussi la valeur de bus; tamirius est abrégé de tamiriurs, précisément comme nous voyons le même retranchement en Bináñause, qui s'écrit souvent l'infañaus; on raccourcit le not quand la lettre a le rend trop long.

ungop nunkiru est l'impératif du shaphel de 120, dont le sens, en hébreu et en araméen, est e vendre; s. en arabe c'est «trahir, tromper, éblouir.» perpe tomirhu vient de 120 e voir, « (traduction du perse di, p. 158 et 183) et veut dir «sa vue.» Le commencement de la ligne 6 est donc simplement «blouis sa vue.»

La fin de la phrase κεψεν κερε «εται repaste» «aurem propition» est très-obscure. Le monogramme [ ] mère, » est expliqué par rupas «favere; » ce qui ressort des inscriptions de Sardanapale V.

Le décher franchement que je ne suis pas suffisamment fixé sur le sens de hatin. Cer certainement une épithète de Nâroch: neun le trouvous ainsi dans l'inscription de la stèle de Sardanapale III. Dans quelques inscriptions (revers des plaques de khorsaland, Layard, Pl. XXXVIII, l. 4) on its haisin, d'autres ont haisi. On connaît, en outre, un férmini detrès hásisi; j's versiva vloutiers l'acche que, le sens du verbe, de-sensif, insert. » Dans palla on peut reconnaître le chaldaique yès e pellex, » l'hébreu urés. Haisin pourrait être

Balletin archéologique de l'Athènéum français, 1855.

un participe avec la signification de « celui qui excito à l'amont. » Palka, qui se trouve avec un a emphatique, est probablement l'accusatif dépendant de simi simutus.

Il dut remarquer, à cette occasion, que Nisroch est nommé, dans les inscriptions, susinant. Cette demitre expression est rendue par la letter-y<sup>2</sup>, hapuelle se trivue a shipuré dans les syllabaires par rimé. J'avais pris ces formes comme provenant d'un shaphel de nur relative syllabaires par rimé. J'avais pris ces formes commer cité au déix, et sirut, cette dermitér déle. Nous pourriems comparer l'arable de c. par apunt le nuême seus mâs ces mots correspondent mieux à la recine xeu entendre, et la phrase nins insans semble signifier simplement e entendre sa voix. «

La ligne 7 pourrait donc se transcrire et se traduire ainsi : ἐςκρὰ κκρὰ κκρὰ κερὰ τ la femme, écoute sa voix. ¬

Le commencement de la lique 8 est clair x xypy πρηγε pinion sulfinas « perfice opus ejus; cla fin de l'inscription est, comme celle de la prière à l'anip, a un précutif de la 3' personne. 12/γγ χτργ) likuwda nitintais « que sa progéniture arrive. » Nous commissions le mot 122, dont la forme likuwda est la 3' personne du pluriel au Remini, » er apportant à nitintais; celus-i ent dérivé de 122; l'arabe b. » « procéere; » nitile est la progéniture. »

Toute l'inscription doit se traduire ainsi :

«Nisroch, seigneur des mysteres qui perces l'hymen, augmente la famille de Sargou, roi du monde, roi d'Ausyrie, vicine de Balylone, roi des Sumier et des Akklad, qui a comtruit es blutiment muptial. Benda facile la fameté, féconde les embrassements qui font présegre leurs conschiquences heureuses par les taches de fart bleu et blanc. Eldouis les your du roi, abasourdis son orcelle, d dieu qui excite les sena. Éconte la voix de l'épouse. Aide ses œuvres; que des enfants lui soisont accordée.

En voici la transcription en hébreu :

נסךך בעל ניסק פתיתה .

רב ניקרא אן פיצו מר קשת קר אשר
בינו בינו אינו מר קשת קר אשר
בינו בינו אינו אינור .

שמניא ניקרא - יקרש שפתא .

שמניא בינור שמער יקרש הפתא .

שמניא בינור שמער יקרש הפתא .

שמניא שמרים אונור שמניא שמניא שמניא שמרים .

מון אינור שמער שמניץ .

משקאש שלים איל לישרא נמלימיו :

משקאש שלים איל לישרא נמלימיו :

Nisroch, le dieu de la procréation, est invoqué de préférence par Semnachérib. La Bible (Rois, IV, xx, 37) est d'accord sur ce sujet, et elle nous apprend que le monarque assyrien tomba victime d'un parricide dans le temple de ce dieu.

### CHAPITRE IX.

### TABLES VOTIVES DE LA FONDATION DE KHORSABAD.

M. Place trows, pendant l'été de 1854, dans les foudations de Khorsakol, une caisse ne pierce, qui contenuit cinq inscriptions sur différente malèlers, or, argue, antinionice, cuivre et plomb. Sur ces cinq lablettes, il en a rapporté quatre : la table de plomb, trop lourde pour être tramporté de suite, fut embarquée sur les reducant qui descriat amener à Bassete les produits de ces fauilles; elle a partagé le sort de cette préciseux collection. Nous reproduisons l'inscription de la tablette d'or, la plus courte des quatre, rous sinérreroas dans notre explication les développements que contiennent les documents sur argent et sur autimoire.

- Sin. States. E. Nasp. i no. bi N no.
- defection of the states and the states of t

- 13. \( \tau \text{ph} \) \( \text{in} \) \(
- am E. in ... in ... bir bi -m. s. pinc s. s. s. pinc s. pinc
- but for les on m. so so in interior posteron meanum
- p ru su byperco dennat. In thelia en aur.
- 18. Supply to the policy polic
- 19. F F S F F S F F S F F S F F S F F S F F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S

Nous prévenons le lecteur que notre copie n'est pas le fac-simile de l'inscription sur or, qui, comme tous les quatre documents, est entremèlée de besucoup de signes archaïques. Nous mous attachons jei à la valeur et non à la forme des lettres.

Le commencement ne semble plus avoir besoin d'explication : la phrase suivante sarva su utar sitan adi tillan kibrat arba iblus a le roi qui régna depuis le lever jusqu'au coucher des quatre régions, r est exprimée ailleurs (insert. de Belochus III, Layard, p.l.LXX):

Sarru sa ultu tihamti rabuti sa napah Saussi adi tihamti rabuti sa salam Ber qui tude a mari magno quod versus orientem Solem usque ad mare magnam quod versum occidentes

Samuel tours.

סר שאַלְהָא הַהַּשָּהא רַכָּהָא שָנָפָח שִׁסְשׁא עַרִי הַהַּטָהא רַכָּהָא שְׁשְׁלֶם שְׁסְשׁא יכִּעל :

Les mots nions (écrit à it an sur la tablette d'argent) et illes ne se trouvent pas soucent, Sina vient de zur, cu hêbreu ur-, et c'est na nonea actions dérivé précisément comme fillas. La lettre +---, qui d'ordinaire a la signification de nil, a abusivement celle de ni, en sa qualité d'homocoymphone (p. 107). Sillas vient de 122 columbratus est; et le mot asyrien fy semble correspondre, par fidée, aux synonyeas 22 et 222.

Le mot librar arbá signifia « les quatre régions célestes; » le non de nombre est couvent écrit no toutes tletres arbés, même avec le  $\frac{1}{\sqrt{N-s}}$ , pour indiques le » de 2791; dans nos decaments comme dans d'autres, le chiffre est remplacé par  $\frac{1}{\sqrt{N-s}}$ . L'Epithète às rébar arbés « et un ansien titre de son de la Méropolamie, il est suvent adapté par les rois d'Auyrie qui, dans ce cas, ne prennent pas le titre de vicaire de Babylone, roi des Samire et des Altach M. Ravilnons a ély remarqué exte tricronstance.

Ibilu vient de 22 e régner.

Isankkanu nin senuti veut dire : e il institua des satrapes; » ordinairement Sargon y ajoute in iliana ou in pirium e an-dessous d'eux. » Inutile de dire que pape est l'aphtaat de pre. Semin, que nous connaissons dans l'acception de e autre, » a, précédé du mot « homme. » le sens de « gouverneur de province. » de l'ailer ego du roi. In yumi suce traduit le perse ada = alors, = de l'inscription de Nakeh-i-Roustam (p. 185). Ina bibil, de même, est la traduction du perse astar = dans, selon; = (p. 203) in bibil hèbiya signifie = selon le désir de mon court. =

Le mot (‡∏] est originairement duel do (‡∏ lequel signe a très-probablement le sens de «côté; » il exprime une des paries symétriques du vorp». Ensuite (‡∏ remplace passen, «la plaine, le champ. «Cest ainsi qu'il se trouve dans les inscriptions de l'igilapiteur I. La fornac duel vent dire «le pay», le sol, « et asouvent la signification de » près « et se prononee », avie « tràs suls, «côté » en hébreu. «salt rend «montage», « comme nous avorus (», » 20, »).

Muéri, précédé du signe «pays» signifie «pied de la montagne, origine de la plaine; « est le معرف rabe. Il paraît être allié de miér « plaine, » mot qu'on lit souvent avec le nom d'Élymais.

Le roi nous dit qu'il a appelé la ville nouvelle Hisra-Sargina. C'est de ce nom qu'est venu certainement le nom moderne Khorashod donné par les Persans et qui signifie «ville aux ours.» Sargon fit bâtir d'autres villes portant son nom, par exemple une en Médie.
19883 nibilat vient de 1822 prononeer; «nibil est «le nom, la gloire.»

L'inscription continue: «Jai distribué dans son intérieur les temples aux divinités. » Addi vient de nu «éparer, disperser, distribuer. « Jai distribué également, dit le roi, les sculptures de leur grande divinité. » Le texte sur argent est plus explicite: «Les sculptures de leur grande divinité, ie les ai fuit faire avec art, » nothis unités (purse phys.).

Je traduis punnaui par « bas-relief sculpté, « ou œuve d'art en général. On pourrait rattaeler cette expression à la racient من بن d'où le mot منون les sciences; « l'idée de basrelief ressortiant du passage cité à la page 34o.

La tablette d'or seule présente iei une invocation à Nisroch, qui manque dans les autres monuments, ce qui est remarquable à plus d'un titre. Elle est conque ainsi : Nisroch ban sin ubbl voi : traduis «Nisroch, fais-moi engendere un fils ou une fille; a

Le mot hos office le seul exemple de l'emploi en asyrien de ce terme dans la signification de fils. Il et sait que le mot 17—El gingline s'ennue « e tille; » uilé en l'impératif de vise engendere. "Quant à irma parudai, la question est très-bessere, vae vent dire « séparer, viser, partager; s'esheune de ce sidées a donné naissure à d'autres. Ce mol peut vouloir dire « sort et « fraction; » on pourrait l'entendre de ces petits fragments de pierre qu'on retrouve sous les fondations de la ville, « etqui out été mis probablement pour étare le mauviss ord. Il est à croir que la phrase irma paradit doit se transerire » ye 90% « ils (c'est-d-dire le peuple sosmelh) pléctreu leurs amuntetes. »

Suivent les noms de matériaux employés dans la construction. Le mot irsi, pour lequel il

y a aussi trin, est e le pin, e peut-être e le cèdre, e puisqu'il vient du Liban. Suressa, ومن و chaldaique, مسر, est e le cyprès; e po buni est e le pistachier sauvage, e qui se nomme encore aujourd'hni de Alossoul. Les autres noms se rapprochent de mots correspondants dans les autres langues; unais il est plus dillicile de constater leur identité botanique!

L'idéogramme K.1 AMS est d'une intelligence difficile. AMS est abrement un animal, une bète fauve, puique le roi l'ightighere l' raccoine as chane au anné (viur [passage cité, p. 24b); il y a deux produits de cet animal, le K et le  $\sum \prod Z U$ , et tous les deux doivent être précieux, puisque les rois les imposent comme tribut aux vaineux. L'avais peusé à l'éléphant; mais nous sevons par l'obélisque de Nimroud comment son non s'écrivait d'ailleurs, un roi d'Elhasr n'a pu classer d'élephant; sur les bords du Tigre. On pourrait songer aux lioux mais comment une matérie tirée de cet animal trouvenir-elle au place è dél du pistachier et du cyprès, et, de plus, nous connaissons également l'expression idéographique rendant fon (voir p. 63).

Il y a deux sortes de MSJ, fun de terre, fautre de mer. Cedui de mer est appelé vay a le sossilleur, « et signiñe » le dauplin (physteet) « (vor, Layan, lp, XLIII). 1, » ij; cedui de terre est le sanglier. K4 vent dire « peau » et ZU « excrément; » fun est la peau nommée em par la Bible, l'autre et transcrire par bodifis», « rève » belellium, » dans lequel il fant recommitre l'ambre gris. Le mot bodifis » trouve écrit en toutes lettres ser l'oblique de Salumassar III dans les inscriptions des bas-reliefs, ensuite dans un teste de Sardanpuel III. (Layard D. ALIV.). 1, 3, 4)

La phrase bit fallami mithrit babiya aptit est beaucoup plus développée dans les autres inscriptions, dont nous devons nous occuper ici. Voici ce qu'en dit l'inscriptiou des taureaux. L 78 et suiv.:

Bit appēti tāmsīl hekal Ḥatī sa ina līsan Aḥarri bit-bilanni isatātusu usīpisa Domuņa appet ad instar palstīi Syrin quod in lingua Phanicin bit-bilanni nuncupatur, feci miḥrii babini. ināra portas cjus.

בית אפת תחשל היכל התי שאן לשן אחרי בית הלני ישמושו אשצפש מחרת בבישן :

Ce passage, que nous avons déjà allégué, est d'une haute importance pour l'histoire de l'art, parce qu'il prouve d'une manière incontestable l'infinence de l'art phénicien sur l'As-

 a la valeur de grunse dans ce cas, ca pourra l'expliquer pur «du palaisiers: car 3,24 est une espèce de vigere, peut-être celle qui d'êbre autour d'un palaisier. [1] [2] est encore inexpliqué. Quant à leui, derit aussi brain, c'est probablement «le cèder», « et survan » le cypeba. 3,34 », pour-rait être le piu cedinaire, le 1972 chaldéen.

syrie : c'est cette dernière qui est venue emprunter un genre d'architecture aux babitants de l'Asie occidentale.

Mais quel est ce hit spetz, qui, en phénicien, se dit hé jálisen? Nous creyons que ce sont des esculiers tourants, nedduc; et vois enter raison. Il e suité autrésis une renine sémitique ayant la signification de tourner; c'est que et veu; c'est d'elle que viennent le mois pa cercle, roue, comm des visions d'Étachèsis, et pe e temps opportun, période. « On a voule admettre one racine par, mais le y s'est par reducil d'alleurs, d'uvet dire e temps opportun en arabe. » se est donc « le cercle, la spirale. Dun antre clét, l'hébreu vin a précisiement ces mèmes significations de é tourner en cercle; et c'est de hou comme pa de va qu'est veun un mot fre, plairel crybe, qui a dé cisiser en hébreu, comme prototype l'assyrien fissans. C'est aye qu'il y remplacé, et uous compressons fort hien pourquoi l'assyrien fissans. C'est aye qu'il y remplacé. et uous compressons fort hien pourquoi l'assyrien fissans. C'est aye qu'il y remplacé. et uous compressons fort hien pourquoi l'assyrien fissans. C'est aye qu'il y remplacé. et uous compressons fort hien pourquoi l'assyrien fissans. C'est aye qu'il y remplacé. et uous compressons fort hien pourquoi l'assyrien fissans fournit et des les portes des temps se retrouve en créte; il en existe un à Baalleck dans le grand temple, qui, hen que bâti sous les empereurs romains, il as na dé déchaper à l'illureure de l'act oriental.

Si l'on trouve à Ninive les traces de quelques marches, par exemple, celles qui mènent à une alcève ou à une estrade, il n'y a aucun vestige d'escalier digue d'un anssi graud palais.

Le mot apik est substitué, dans l'inscription, au moit usipis, « je fis construire, » d'où nous condunss à une égatifé de signification, au moins dans ce cas spécial, hieu que patal veuille dire «ouvrir, » sens qui convient parfaitement pour exprimer la construction d'un escalier tournant au milieu d'un mur épais.

L'inscription sur or continue :

«Fai posé dans leur partie supérieure des poutres de piu, de cyprès.» Le signe \*\*\*\*

et expriné, dans différents passages des inscriptions des taurents, par gueur, es qui veut dire « poutre, pout,» comme l'arabe. —— Le premier étage était soutenn par des poutres de ces bois. Le feu, qui paraît avoir détruit ce palais, a anéanti toute trace de hoiseries juquè heurs condre.

Les autres inscriptions fournissent beaucoup plus de détails sur la manière de faire le toit, détails très-difficiles, du reste, à comprendre.

L'inscription finit en désignant sa raison d'être.

- l'ai écrit sur des tablettes en or, en argent, eu antimoine, en euvre et en plomb, la gloire de mon nom, et je les ai déposées dans les fondements.

Nous nous sommes déjà expliqué sur les différents idéogrammes qui désiguent les métaux. Quant au troisième il ne se trouve que dans ces inscriptions, et ce n'est que par voie d'exclusion qu'on arrive à attribuer un seus à ce groupe mystérieux. Nous croyons avoir aujourd'hui la certitude que cet idéogramme n'est autre chose que la matière désignée sur

Etules assyrienner, p. 67.

l'obélisque de Nimroud (légende explicative des bas-reliefs, l. fs), par ★→ 上田子 populos, l'hébreu yu, le gree Фоког, le latin forus, «le fard, le stibium.» Nous avons déjà dit que [元] signifiait pierre. «le [元] [] → □ [] - «la pierre de la grande Inmère, de Statune. « éet à-dire le plomb (Éudes augrimuses, p. 6-7).

Il n'y aura ici aucune remarque à faire, les mots étant parfaitement connus, si ce n'est que le suffixe n'est pas joint au verbe, parce que la phrase précédente finit par ra. C'est là une règle presque générale.

Le monument en or est plus concis que les autres; il finit :

Munakkar ipsit katiya mupasittu (sic) simatiya Assur bil rab sumsu zirisu in mat lihallik.

- Celui qui infeste les œuvres de ma main, qui dépouille mon trésor, que Assur le grand seigneur détruise son nont et sa race dans ce pays. ¬

Les autres inscriptions sont généralement plus explicites; la formule ordinaire, par laquelle finissent celles des taureaux et les cylindres, est ainsi :

Ne ipnir Juniju vandkar une pumanniya undelju napurnit isrir unandeku sere inantiju poli opera nema uniferat vi ludukus osoljan islikerat, van iglina ilmusti unter visi nereina menu spanastju dere Samas. Hu u iluhi anibut libbins seminu izirase si mad lilipati in pan spolat, deser. Sel. Sammos et di lubilitates on ejas, nomen ejas summapa ejas in tern debant, in facinatirim litidabus kamis.

inimici collocent cum in sempiternum.

שנקשה קתן יְנָבֶר אַוּא פָנְנִי יְסְהּי אָפֶּרָת אַפּרָי יְשְׁסְבּן אוָא סְסְהִי יְשְׁשׁבְּת לְפָשׁוּ הְשִׁכְּ װִרְלִשׁת אַ מָתְ יְנָבָר אַוּא פָנָנִי יְסְהּי אָפָּרָת אַ מַתְ לְלָקְתוּ - אַן פַּן נְבָרְשׁוּ לְשִׁישְׁבוּשׁוּ פָסִשׁ ווא ואַלְהִוּ אַשְׁבְּת לְבִשׁוּ שְׁמָבִי

Il n'y a de nouveau que le mol simat<sup>1</sup> que je compare au syriaque ] man reraium; »

upassaju vient de uro « spolier» en hébreu. L'inscription sur or, comme celle sur argent, a

upassiju, ce qui est un allougement anomal. Le mot urgre se trouve aussi dans la malédiction

sur le caillou de Michaux.

Le précail pyb. blallis, se lit souvent dans les imprécations, par exemple sur le monment de la Bibliothèque impériale, où il se troure même deux fois, fabilité et léadilles au masculin et au féminin du plariel, et nous savons par ces passages que la signification du verbe est -anéautir. En élhiopien, la racine a la même acception; en hébreu et en chaldique elle offre celles de lisser, d'inter; en arabe, ¿bai vent dire recter, se qui m nous doit pas étomer, la langue du Coran experimant souvent juste le contraire du sens que les autres langues sentitujues donneut à une racine. Essuité il riste une racine alse racer,

élever : aus finut éarratige « pour l'ararium de ma royauté. » Il se peut que l'endroit où ce monument a été trouvé servit de tréser.

Le mot iinset se trouve aussi dans cette acception dans les inscriptions de Nabuchoducosor; le monument de la Compagnie des fisdes parle d'un bétiment que le roi fit

qui peut avoir une connexion éloignée avec notre mot. Celui-ci se trouve remplacé, dans les autres inscriptions, par lillaux, qui provient d'une racine labat «anéantir,» inconnue aux autres idiomes émitiques.

Voici donc la traduction et la transcription du texte de la tablette d'or :

- Palais de Sargon, qui est aussi Belpatisassour, le roi puissant, roi du monde, roi d'Assyrie, qui régna depuis le levor jusqu'au coucher des quatre régions effestes, il constitua des satrapes sur le pays.

- Puis je bătis, d'après mon bon plainir, dans le pays qui avoisine les montagnes, près de Ninive, une ville. Je la nommai Hisri-Sargon, la demeure de Nisroch, Sin, Sol, Saturne, Hercule, et je distribusi dans son intérieur les sculptures dédiées à leur grande divinité.

- Nisroch, donue un fils ou une fille!

· Le peuple jeta ses amulettes.

- Je construisis une salle couverte de peau, avec du bois de santal (†), d'ébène (†), de lentisque, de cèdre, de cyprès, de cyprès assad, de pistachier. Je fis un escalier tournant dans l'intérieur des portes, et je possi dans sa partie supérieure des solives de cèdre et de cyprès.

e Sur des tables en or, en argent, en antimoine, en euivre, en plomb, j'ai écrit la gloire de mon nom, et je les ai mises dans les fondations.

Celui qui infeste les œuvres de ma main, qui dépouille mon trésor, que Assur, le grand seigneur, détruise en ce pays son nom et sa race!

(u, v, v) = (u, v) + (v) , where (u, v) = (v) , where (u, v) =

La tablette d'antimoine remplace l'imprécation finale par ces mots :

Le monogramme complexe sign est expliqué, dans la tablette K. 197, par megar que nous connaissons déjà comme signifiant » bénir « (p. 264). Ces deux lettres sign se trouvent également après le mot « iour. » et alors elles dépotent l'idée de » per » jour heureux.»

L'inscription sur or doit avoir eu un objet particulier, puisque c'est sur elle seule qu'on observe l'invocation parenthétique à Nisroch au sujet de la progéniture.

#### CHAPITRE X.

#### NOWS DES BOIS ASSYBIENS.

Nous ne nous occupons pas encore du déchiffrement des noms antérieurs à la fondation de l'empire assyrien, hormis de deux, Ismi-Dagon et Naram-Sin. Ce dernier étant déjà expfaqué, nous nous bornons à celui d'Ismi-Dagon, qui s'écrit :

Nous n'avons pas besoin de rappeler ici le nom d'Ismaël, de Semaja et tant d'autres, où entre la même racine pou s'entendre.

Le premier roi d'Assyrie se nomme :

Cest de ce nom qu'est venu le nom de Niuns'. La valeur du traisième élément n'est que très-problématique il se pourrait que IIIII 4 ne fit qu'une autre repression pour l'IIII 4 ne fit qu'une autre repression pour l'IIII 4 ne fit qu'une autre repression pour l'IIII 4 ne l'Autre, roue s'e nobique, l'écliptique, - et que l'Idéogramme vouldt dire s maison du levre du solci. - Dans ce cas le mond arvis se pononcerait himpathiet, et significant se llercule est fils du nobique, - le n'aurais pas hésité à modifier mon ancienne opinion, si le groupe l'IIII - l'a figurait une fois dans le mond du l'Agilaplicer, ce qui n'est pas.

Il faut faire, je crois, une différence entre le nom de l'Assyrie vye et le nom du dien vye, quelque probable que soit leur connexion originaire, puisque l'Assyrie est nommée le pays du dieu Assur. Cette distinction paraît nécessaire, surtout à cause d'une légende sur une poignée d'épée assyrienne où se fit le nom de vyevou, écrit en caractères phénicieus; done

Nous rappellerons au lecteur que le nom de Nimus tire son origine d'une confusion entre la personnification de la ville de Niniva (Ninoua), qui a créé le personnage mythique

Ninyas, et du nom porté par le premier roi du grand empire d'Assyrie, lequel nom se trouvait être placé sous l'invocation de Nings. le s en Asur avait la même valeur que celui de vo, c'est-à-dire celle d'un o'. Le mot da a an, ordinairement écrit da ga au c'dayan, veut dire sjuge; vil est exprimé par l'idéogramme Ett → → , signifient typ et pv. Un capitaine de l'armée de Salmanassar III s'appelle :

On pourrait aussi prononcer Mudaggil-Nabo, de 521 - attendre - (p. 222); les trois racines 521, 521 et 522 se confondent toujours en assyrien. Ce nom rappelle, pour l'étymologie et pour le sens, celui du calife Motawakkil Billah.

Ce nom est, selon nous, identique à

C'est de cette forme qu'est sortie, défigurée par la plus étrange des corruptions, celle de Kiniladan. Le K provient de IC, qui se trouve encore dans un mauuscrit, et les lettres se sont échangées comme dans le nom de Nabunadios pour Nabonaidos. De ICPIΩΔΝΙΑ s'est fait ICIΝΔΑΝΙΑ, et de là la corruption ne s'est arrêtée qu'à KINIΛΑΔΔΝ.

Ce fils du zodiaque c'est Ninip-Sandan, Hercule, qui est nommé pour cela Pallutiàr.

Voyez Étude ausprissus, p. 18; M. Leocromat a 6d.

differ état incription, Ce unitue avant a 6gh. en 1835. l'erigite hidroglyphique des carettes confiference.

C'est pour cette même raison que le troisième roi de ce nom s'écrit ainsi :

La lettre 1 indique l'idée de «servir, « aussi un syllabaire l'explique-t-il par tukullu.

Il parali que les rois portant le même nom se sont distingués les uns des autres par la maire de l'écrire, « résitant l'emplé on dequelques monogrammes. En choississuit un certaine forme pour le rendre, ils ne se présecupèrent par des autres modes possibles de l'expirime, sans imposer, pour cels, heur orthographe à leurs successers. Auis nous se voyaus jamai Nabacholonoux écrire l'ui-même le premier dément de son nom par  $\mapsto$   $\mathbb{P}^{1}$ —c, et qui pourtant, était bien faisble; et la preveue en est l'inscription de Bissoutous ( $p_i$ ),  $p_i$ ),  $p_i$  la foit nous est démontée par les différentes manières d'écrire le nom de Sardanapale, lesquelle on têt lues à tort de différentes fouxes. Le nom se compose de truis éferments : « Asur l'a donné junt fils » le nombre de combinations pouibles étant très-cansidérable, on en choiri une ou que que que sa surquelles on se borna. Le vois :

Sardanapale III choisit de préférence, pour la seconde partie du nom, le signe 🛶, et l'avant-dernier roi d'Assyrie la lettre 🛌

Le nom de Salmanassar est écrit de deux manières :

" Le sodiaque, c'est Salman (propice). " C'est ainsi que j'explique ce nom, mais en faisant

La lettre ( . , à elle seule, signifie o'or, et manu est un complément phonétique. Salman est formé, comme Sandan, kidan et autres.

Il faut remarquer que Salmanassar I s'écrit généralement avec la lettre → III tandis que le troissème roi de ee nom a choisi le caractère → II.

Nous avons déjà expliqué ce nom de Belochus porté par trois rois. Libbus nous semble être le précatif de un. (Voyez Études assyriennes, p. 113.)

Quelquefois le mot sams « serviteur » est écrit comme le mot « soleil, » à cause de la ressemblance des sons; aussi trouve-t-on, sur un cylindre de la Bibliothèque impériale, Sama-Nirgal « le serviteur de Nergal. » Le premier mot y est écrit comme « il sajassait du soleil.

Nous avons déjà, dans le courant de notre interprétation, parlé du nom de ce monarque célèbre. (Voir aussi Journal assatique, 1856, tome VII, p. 441.)

Nous connaissons à Sennachérib einq fils, dont Assarhaddon semble avoir été le cadet.

Voici les noms des autres : אַרְינְדֶּטְ \* Assur dedit eum, \* אַרְינָדָן \* Assur dator (stirpis), אַרְינִיקְלָּי "decus regis, \* אַרְינִרְשָּר \* Assur regem protege. \*

Les Juifs, qui ne se rendaient pas compte de l'étymologie de ces noms, ont retranché les consonnes x et , comme si elles étaient de simples matres lectionis, et ont écrit parcex.

Les deux derniers signes sont expliqués par maddinau dans les syllabaires de Sardanapale. Le nom appartient au premier fils de Sennachérib, et ce fils ful imposé comme roi par sou père aux Babyloniens. Le canon de Polémée en a fait a ΠΠΑΡΑΝΑΔΙΣ. M. Hineks a déjà soupconné l'existence d'Aur dans le commencement de ce nom.

Ce nom a été écrit par la Bible מיַרְרָ בְּלִייִן, nous l'exprimons par les lettres בַּיְרָרָ בָּלִייִן. Le premier roi de ce nom. dépossédé par Sargon, est le fils de

M. Hincks a voulu reconnaître dans ce nom le lozyazos du canon de Ptolémée; mais il nest pas sûr que le nom ne doive pas être lu Ιλουλαλος. Le second Mérodach-Baladan, celui qui se ligua avec Ézéchias, mais qui ne régna pas longtemps, est le fils de Baladon.

C'est ainsi que le nom se trouve sur une tablette babylonienne publiée par Grotefend. Il est possible encore que la forme ΙΛΟΥΛΑΙΟΣ soit estropiée de ΒΙΛΟΥΔΑΝΟΣ.

Tel est le véritable nom, selon nous, de Σασσδουχίν, qui n'est pas plus étrangement défiguré que Μαρδοκεμπάδος, altération de Mérodach-Baladan dans le canon de Ptolémée.

Qu'il me soit maintenant permis de reconstituer quelques autres noms, qui ne se sont pas encore retrouvés sur les inscriptions, mais qui peuvent être bien reconnus.

Tel est, selon nous, le nom de Nasora/2p, du faueux Nabonassar. On se rappelle que Nebo a justement l'attribution d'inspecteur des légions de la terre et des cieux. (Voy: Études assyriennes, p. 3q.)

La forme Nedigeo semble être détachée du moi Naféou, qui précède dus le canon de Polémée', et qui, à lui seul, ne donne pas de sens. Ce non a la même signification que relui de Naboaradan de la Bilde, qui cache la plurase assyrienne [1727722] » Nebo a accordé de la race? « Quant à KAITOPOY, il pourrait cacher le nom d'Assur, ou le verbe sapar. Nous citerons encore:

Musici, שִישָׁים est le shaphel de ישי, et correspond à l'hébreu מישים.

En voici le texte: Na6ovalégou, Na6ou, Karfépou nai

\* Cest ainsi que ce nom se retrouve dans les inscriptions des Sélencièles, conservées au Musée britannique.

On n'a pas de briques de ce roi; mais la restitution de son nom ne souffre, selon nous, aucun doute.

Nous ne croyons pas sans întérêt d'ajouter les trois noms de rois séleucides qui se trouvent sur les tablettes en argile de Warka. Les deux premiers ont été reconnus par le colonel Ravlinson, le troisième par moi :

Ce dernier nom se trouve en bas de la tablette la plus moderne, connue jusqu'ici, qui soit couverte d'inscriptions cunéiformes.

## CHAPITRE XI.

## INSCRIPTIONS DE SARDANAPALE V.

I. Inscription d'un bas-relief du Louvre représentant Sordanapale V taant un lion.

Parmi les bas-reliefs trouvés à Noyoundjik par M. Loftus, et sauvés du naufrage dans lequel ont sombré nos antiquités, il se trouve un fragment de sculpture représentant un roi d'Assyrie tenant un lion par la crinière et le perçant d'une lance; nous donnons ici la légende qui accompagne ce bas-relief. Le monument fournit la confirmation de notre déchiffrement, et il est à regretter, à plus d'un titre, que les petites inscriptions qui ont dû expliquer les œuvres d'art aient généralement péri,

Le lecteur sait (p. 93) que les lettres The product dire e lion, e Quoique nous n'eussions pas de preuve directe, nous en avions deviné le sens par les raisons suivantes :

, L'idéogramme s'applique surement à un animal féroce, comme cela ressort d'un grand nombre de passages des monuments;

3º Il est représenté dans les portes du palais de Khorsabad; ainsi le dit l'inscription des taureaux.

Done ce ne pouvait être qu'un lion. Les découvertes de Koyoundjik ont, depuis, donné raison à cette hypothèse.

Il est certainement avéré, pur différents passages, que \(\frac{1}{2}\), \to -\frac{1}{2}\] und est le monogramme cétoile - qui se dit halánés en assyrien; c'est le sémitique 220. On a l'adverbe halánhis, - avec des étoiles, - dans l'inscription de Londres, col. Ill, l. 12, expriné par ce monogramme nivine dans une plurase parcille (Collert, palonge, n° 73 a). J'avis donc lu d'abord in halátaé árrige, «t. traduit sous l'évolée duc subpeur, « comme à inéps provenant de nov.

Mais je crois maintenant qu'il faut lire in multi-ripe. Le terme multa'it se trouve souvent, par exemple, Layard, pl. IX, l. 4g, ann subut formoing, man multa'i bluibupe au secher imperit mei, ad requiem (?) majestatis meze. Dans ce oas, multa'it se rattaeberait à la racine nt, et la phrase aurait le seus de spendant mou loisir. Tue autre inscription de Sardanapale V, actuellement au Musée britannique, apposée auprès d'un bas-relief analogue, où le roi tient un lion par la queue, porte:

ina milipti rubutiya arya sa sirisu in KUN(zanabi) asbat in otio regni mei leo quem insuper in osuda luis prebendi

Tous les mots sont maintenant expliqués, excepté E \* E \*, monogramme interprété par siru « au-dessus, » à moins que ce ne soit voy « le dos; » il se retrouve souvent dans les inscriptions.

La valur des lettres "I E-E-II III— a été aposée dans netre commentaire sur les de cuments trilingues (p. 185), els egy pour permplace la perse avair s lance. Le non tournaime admarf parrait être attaché à la racine vo-clouer, «i le texte explique de Nalch-Rouse non ne nous domain pas, comme traduction du most perse cité «d-essu», un moi finamera, moi Le monogramme se pronouce niclu en assyrien; nous le connaissons par l'inscription du vestilire.

Interparaît ici, et encore quelquefois, comme במתידיקה e déesse de la guerre;» elle est qualifiée, dans les inscriptions des taureaux, de musammibat nisi llam e qui agite (ou qui détruit) les hommes.»

Les deux lettres [17] ont été interprétées par nous dans les Études assyriennes, p. 108, où le passage de notre texte se trouve reproduit.

Le mot agrus signifie « percer; » zubar vient de خداخر » enfermer; » مذاخر » est « le bes-ventre, qui renferme les entrailles; » une racine alliée est مرخار d'où رخار » dyssenterie. »

Nous traduisons done l'inscription ainsi :

«Moi, Sardanapale, roi du monde, roi d'Assyrie, pendant mes loisirs un lion s'approcha de moi; je l'ai pris par-dessus ses orcilles; en invoquant le dieu Assur et la déesse Istar, la souveraine des combats, j'ai traversé ses entrailles avec la lance, la parole de ma main. »

Le monument se transcrira ainsi :

אַנָּכוּ אַבְּרוּוְנְאַ־פְּּלְאַהּ כִּי קשׁת מַר אַשְּׁר אַ מַלְּמְחְתְּּ אַבְּלִי אָרָאַ יִלְּךְ י שׁבִּירְשׁוּ אַן אָנִיִישׁוּ אַבְּתְּת וּ - אַן מַנְלְת אַכְּר וּשְׁשָׁר בְּצֵלָת מָמִוֹאַ אַן נִוְךָ כִּלֹם מְתוֹיָ אַנְיְשׁ וְחָרְשׁוּ

II. Signature de Sardenapale V, au-dessons d'une tablette granamaticale.

FIFE LEIN

Nous avons choisi cette inscription pour en faire la dernière de ce recueil; elle se trouve au-dessous d'une document grammatical coté K. 39. Elle n'est pas la seule de ce genre; il y en a beaucoup de très-variées.

Nous n'aurons que peu de chose à relever dans ce texte. Pour le monogramme et sa signification, voy. p. 138. La déesse Tasmit se trouve mentionnée très-rarement, mais surtout dans eette catégorie d'inscriptions, où elle est toujours associée à Nebo. Son nom est dérivé, selon nous, de 200 « entendre, » et nous le transcrivons repun; peut-être est-elle identique avec Nasa, ce qui n'est qu'une hypothèse. (Voy. Layard, pl. XVII, l. 17.)

Huzu vient de me « ouvrir, voir, » et samirtur papa, de ros « voir. ».

Useu tipiarruti veut dire « le fondement de la royauté. » non vient de von « fonder ; » tipiarrun vient de nom « satrape, lieutenant, qui est au-dessous du roi.» Le mot est employé en hébreu (Jér. u., 27; Nah. u., 17). L'expression assyrienne correspond, pour l'étymologie, entièrement au tale persan, qui signifie aussi « celui qui est au-dessous du roi. »

On trouve souvent, dans les inscriptions de Ninive, le pluriel accompagné du complément ni mis après le signe du pluriel, comme quelquefois on rencontre ni dans les mêmes circonstances. Le pluriel ordinaire « dù être ésersis, mais on l'a raccourci en ésri.

Le met nakuiur vent dire 'niscription cunifilmus, 'de la racine 'ex; elle experue probablement la miner dide que le met hirtaque. Il est poudle que cette d'éngianto 'extende de l'évriture dérivée de l'image; l'homuser de son invention remonte aux diuxs, qui l'orn réclée aux prédécesseur de Surdangub. Ce sont les érrivais syriques qui nous mettent sur la trace du sens de madoine; Éghratin rapporte qu'on avait trouvé dans les maçais de la base Chaléfe de sarcophages couverté de signes qu'il appelle doumenon.

Comme nous avons vu plan hant dieux, nous trovenous iri dieux, le parti de ron rânir voir. Le not min it av est difficile a clupiquer il ne paralt la set fee erit en carestres phondtiques. Le suppose que de set mis pour la particulte ans (voir p. 3-10), et il se pourrait quant min i signifità e planier. Le su thilabriez, du moion, interpretate le lettres min par dir hant. Peut-l'être e groupe se pronouqui-il aus manțafa, forme que nous avons luc dans les inscriptions de Nahacholomor (voir p. 24).

Velo es désigné par une épithète très-difficile à expliquer. Favoir ábacrd lu et traditie de demiers mot banas same y électradis le languey. Na mais, quelque simple que paraisse cette interprétation, de graves raisons s'y opposent, le traduis duce : de ligitate mants mais names, littlerelement et du diet qui join let sejame contrairement at souller, e cett-diric contrairement à la pronouciation, et j'y vois une allusion directe au système des idéogrammes qui, en réalifs, forme le sujet de cette inneription. Le mu diptem peut être rattaché à exp. cett-diric mai un , et dans sands, de yz., je vois le sons de dépression dans l'argite, aigun imprimé, en un molt e caractère cambrième. Le autres couts sont noiso obocurs; nade in sanue, littralement equi viet pas dans son soullle, s signife : « qui ne rend pas, dans la combination le son un'il devrat avoir su

Très-souvent le monarque exprime sa reconnaissance envers les deux divinités par ces helles paroles:

Sa Nabu u Tamiit kima abu u ummu irabbisu Quem Nebo et Tamiit sicut pater et mater educaserunt. מקבר ומשטעת כטא אבר ושמא ייברושו

Le mot aérut rappelle le verbe arabe 15,5 = siguer; - je le transcris par 1750. Le seus de abri n'est pas clair; j'y vois un verhe voisin de l'héhreu 20,5 = choisir, trier, - avec la signification d'arranger après le choix.

Le mot tamarn's ient de nomer et anar (car les deux racines existent l'une à côté de l'autre) et veut dire «instruction. S'étaisé est un nom d'agent, comme vços et d'autres, de vre «servir, » l'arabe "—, d'où vient "—— « la politique, la police, le gouvernement.

L'inscription se tradnit done ainsi :

Phain de Sarchanquie, rei du monde, roi d'Assyrie, à qui le dieu Velo et la décess Tamit net donné des rouilles par récourter et des yen pur voir, ce qui est ha base du gouvernament. Ils out résélé sux rois mes prédécesseurs les règles de cette écriture ennétieme. Dans la piété envers velo, e le dieu qui join les caractères na lu, contairement à leur valeur phonétique, je les ai écrites, je les ai signées, et je les ai rangées; puis je les ai placées as milles du non palais pour l'intarcéede de mes nights, »

> ייטיל אקרייננא לא כך לשת קיי אשר ייטיל אקרייננא לא מי לשת קיי אשר של קיי הל נקון לא מי לא מי משטא של מי משטא או ניש אשקר - אקרי - איי - אקרי - איי - אקרי -

Je ne crois pas pouvoir mieux te Animer eet exposé du système des inscriptions eunéformes que par l'inscription qu'on vient de lire, et qui, selon toute vraisemblance, est le plus ancien monument grammatical que nous possédions.

Le n'is pas voults multiplier les textes analysés, pour ne pas dépasser la limite que j'ail d'an espressire; a'dilissen, les incriptions historiques, plus fielles, trouverent leur interprétation dans un autre travail. Le crois, cependant, avoir suffissamment éclairei la nature de l'éritires anaismen. Fidèle aux principes que je n'étais posts, j'à voult rendre compte aux lecteur de chaque trait, de chaque lettre, de chaque mot, de chaque phrase. Ce n'est qu'en s'efferçant de faire entres as popre conviction dans l'esperit d'autri, qu'on peut parvenir à su rendre à soi-mème la maière plus claire, à cerriger les inéritables écarts de son imagnation, et à doirni des révolutes qui frapporta pet est mighetité même.

El maistenant, après avoir exposé le synthes de l'écriture, interprété les inscriptions triliques, appliqué les faits irréfraçable sus textes de Babplone et de l'inice, qu'il me soit permis de répéter ce que jui eru pouvoir avancer au commencement de ce tervail. Nous ommes arrivés à des faits positifs. Elle des mystères brevent encore ne offente, et les bravenus crocer longéemps; il en est même dont nous n'ebicienfraus jamais le secret. Musi, enquipe défectueurs que paissent être son connaissances, celle qui ant autopules n'en nont para moins certaines, et peut-lètre les érrulits qui viendrant après nous suront-ils benneoup plus a jouger qu'il arcétiéer.

Néanmoins, dans l'intérêt de la science, nous désirons un contrôle consciencieux, un entre désintéressé. Nous appelons de tous nos verux la critique des détails, qu'il faudra ou infirmer on accepter.

Cred Is swelt discussion des faits qui fera juille la lumière, qui nettra la vérité dans tout non jour, et le for passer dans le domaine public, en dissipant la dernière cultre qui offusque toute découverte, celle de la personnalité. Que les éflorts des philologues du var s'ider rendeu tiallé de auversau me grande page despui inagtenses éflorés de l'histoire humaine, peu importe celui qui en surs enseigné la tecture à la postérité, et qui aura révélé aux piécetions fatters la vérife, comparable su dimansi, dont l'éclat ne perf ni ne gapre, quel que soit l'humble mineur qui l'ait travaré, quel que soit le patient ouvrier qui l'att nis en que qu'il atte de l'aux qu'il l'aux des l'aux de l'aux des l'aux de l'aux des l'aux de l'aux des l'aux des l'aux des l'aux des les l'aux des l'aux de l'aux des les l'aux des les leurs des leurs des leurs des l'aux des leurs des l'aux des leurs des l'aux des leurs des leurs des leurs des leurs des leurs des leurs



## TABLE DES MATIÈRES.

| INTRODUCTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Précis historique du déchiffrement, maintenant achevé, des inscriptions perses ou ariennes. — Écriture arienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| et écriture anarienne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 3  |
| Méthode de déchilfrement et d'interprétation résultant des principes de la philologie comparée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ž    |
| LIVRE PREMIER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Des signes de l'écriture anarienne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120  |
| CHAPITRE I*, Bases du déchiffrement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _    |
| s. Déposillement des quatre-vingt-dix noms propres contenus dans les inscriptions assyriennes des Aché-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ménides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 11 |
| Écriture arienne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12   |
| Noms d'hommes, de divinités, de villes, de pays, de fleuves, de tribus; déterminatifs aphones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13   |
| Historique du déchiffrement des inscriptions assyriennes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20   |
| n. Preuves du syllabisme de l'écriture anacienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99   |
| tts. Revue des valeurs ayllabiques simples obtenues par les noms propres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26   |
| rv. Manière double d'exprimer les syllaises commençant et se terminant en consonnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28   |
| Liste des signes eunéiformes qui se trouvent dans les noms propres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 31 |
| CHAPITRE II. Méthode de déchiffrement des signes étrangers aux nous propres des inscriptions trilingues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Absence de l'homophonie et conséquence de ce fait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35   |
| n. Déchiffrement des lettres représentant des articulations étrangères à la langue perse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| m. Du déchiffrement par nécessité philologique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50   |
| CHAPITRE III. Caractère idéographique de l'écriture anarienne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| t. Démonstration du fuit pur et simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.3  |
| II. Des expressions idéographiques composées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45   |
| CHAPITRE IV. De la polyphonie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 1. Définition du terme et preuve du fait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.7  |
| II. Des syllabaires assyriens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53   |
| CHAPITRE V. Origine hiéroglyphique de l'écriture conéiforme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1. De l'identité réelle des signes babyloniens et ninivites en apparence différents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59   |
| Différentes formes archaiques et modernes, Leur emploi concurremment fait ; inscriptions identiques écrites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| dans les deux styles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59   |
| Tablettes ninivites expliquant le style archaïque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61   |
| Ecriture hiératique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62   |
| u. Origine hiéroglyphique de l'écriture anarienne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63   |
| Tablettes de Ninive contenant des images                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65   |
| nt. De l'emplei symbolique des images                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67   |
| rv. De l'emploi de l'écriture enarienne par plusieurs nations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69   |
| v. Identité des écritures médo-scythique et assyrienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70   |
| Syllabaire médo-scythique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| CHAPITRE VI. Origine teuranienne de l'écriture cunéiforme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| t. Preuves tirées de l'écriture médo-scythique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| The state of the s |      |

| 366                           | TABLE DES MATIÈRES.                               |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CHANGE UT Down                | rammes counteres on ideogrammes 87                |  |  |  |  |  |  |
| CHAPTIRE VII. Des monog       | rrammes complexes ou idéogrammes                  |  |  |  |  |  |  |
| Capir des lucogr              | tire dès à présent tous les idéogrammes           |  |  |  |  |  |  |
| California and Law Law        | on des mots scythiques en assyrien                |  |  |  |  |  |  |
| CHAPTER IV D. secold          | ment phonétique. 97                               |  |  |  |  |  |  |
| CHAPTER V. Movem de           | faciliter la locture des inscriptions assyriennes |  |  |  |  |  |  |
| ADDENTICE Catalogue de        | s signes les plus tuités                          |  |  |  |  |  |  |
| arrixarda, casangos as        | s address on home resident                        |  |  |  |  |  |  |
|                               | LIVRE II.                                         |  |  |  |  |  |  |
| Interprétation des textes au  | yriens des rois schéménides                       |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE 1. Inscription of    | le Xersès à Van                                   |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE II. Inscriptions     | de Pers/polis.                                    |  |  |  |  |  |  |
| 1. Inscription D de           | Xerols                                            |  |  |  |  |  |  |
| n. Inscription E de           | Xersès                                            |  |  |  |  |  |  |
| ru. Inscription B de          | Derios                                            |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE III. Grande in       | scription of pulcrele de Nakch-i-Roustam          |  |  |  |  |  |  |
| Inscriptions déta             | chées de Nakch-i-Roustam                          |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE IV. Inscription      | d'Artaxersèn Mirémon à Suse                       |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE V. Inscription       | de Biscutoun                                      |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE VI. Inscription      | des fesiètres                                     |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE VII. Inscription     | a assyrienze de Darios à Persépolis               |  |  |  |  |  |  |
|                               | LIVRE III.                                        |  |  |  |  |  |  |
|                               | LIVRE III.                                        |  |  |  |  |  |  |
| Déchiffrement des inscription | ons unitingues de Babylone et de Ninive           |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE I". Inscription      | enesive de Nabuchodonosor, en six lignos          |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE II. Inscription      | cursive de Nabuchodonosor, en huit lignes         |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE III. Inscription     | da canal                                          |  |  |  |  |  |  |
|                               | du temple de Mylitta                              |  |  |  |  |  |  |
| GHAPITRE V. Inscription       | de Londres                                        |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE VI. Inscription      | s diverses de rois babylouiens                    |  |  |  |  |  |  |
| 1. Inscription de N           | frighten 326<br>Gebould 395                       |  |  |  |  |  |  |
| u. Inscriptions de ?          | Sabonid                                           |  |  |  |  |  |  |
| ur. Légende de Nar            | smsin                                             |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE VII. Inscription     | as des briques de Nisíve                          |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE VIII. Inscriptio     | as du harem de Khorsabad.                         |  |  |  |  |  |  |
| s. Prière de Sargos           | à Ninip-Sendan. 333                               |  |  |  |  |  |  |
| n. Prière de Sargo            | i à Nisroch (Hymen)                               |  |  |  |  |  |  |
|                               | ves de la fondation de Khorsabad                  |  |  |  |  |  |  |
| CHAPITRE V. Nome des 1        | nis assertions                                    |  |  |  |  |  |  |

CHAPTRE XI, Increption of Sertimapale V.

I. Inscription under the American Company of the Sertimapale V.

I. Inscription under Sertimapale V.

I. Signature de Sertimapale V audiences d'une tablette grammatiche.

357

I. Signature de Sertimapale V audiences d'une tablette grammatiche.

369

Carchisien.

369

18 XXXXX

## ADDITIONS ET CHANGEMENTS.

P. 19, L. 10, lisez. [4] sk.

P. s3, L 5..... des r.

P. 36, I. 11..... soni. P. 45, I. 91..... Nous ne ponvoes donc ne pas, etc.

P. 69, L. 19 .... archaique et moderne

P. 99, L 18...... (E) [1-1-]

P. 109, L 35. . . . son sens pretique

P. 129, l. 25 . . . . se, su lieu de u. P. 199, l. 25. . . . . qui, au lieu de et

P. 149, L. 23..... quelque emprunt feit.

P. 158, L 18. . . . is shown.

P. 188, L 18. . . . . quod factum (est). P. 193, 1.6. . . . . Pasargadiens.

P. 195, J. 31 . . . . . . . . . . (premier signe de la ligne).

P. 202, L. 22..... Perspereniiana, le Nisenna supériour. pontêtre. etc.

P. 151, I. 14..... on livre par, etc.

P. 313, l. 19 . . . . oram.

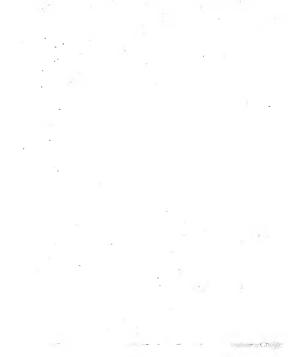

